



# BIBLIOTECA LUCCHESI-PALLI

SCAFFALE A

PLUTEO VII

N.º CATENA ....



## HESL-PALLI

SCAFFALE PLUTED III



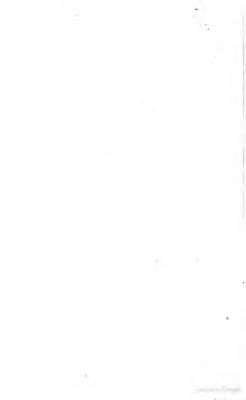

# THÉATRE

DE PIERRE ET DE THOMAS

# CORNEILLE.

TOME II.



3th h

# THÉATRE

DE PIERRE ET DE THOMAS

# **CORNEILLE**

AVEC

NOTES ET COMMENTAIRES.



## PARIS.

LIBRAIRIE DE FIRMIN DIDOT FRÈRES,

IMPRIMEURS DE L'INSTITUT,

1853.



# RODOGUNE,

#### PRINCESSE DES PARTHES.

#### APPIAN ALEXANDRIN,

AU LIVRE .

DES GUERRES DE SYRIE, SUR LA FIN.

« Démétrius, surnommé Nicanor, roi de Syrie, entreprit la « guerre contre les Parthes, et, étant devenu jeur prisonnier. « vécut dans la cour de leur roi Phraates, dont il épousa la « sœur, nommée Rodogupe. Cependant Diodotus, domestique « des rois précédents, s'empara du trône de Syrie, et y fit as-« seoir un Alexandre encore enfant, fils d'Alexandre le batard, « et d'une fille de Ptolomée. Avant gouverné quelque temps « comme son tuteur, il se défit de ce maiheureux pupille, et « eut l'insoience de prendre lui-même la couronne, sous un « nouveau nom de Tryphon qu'il se donna. Mais Antiochus, frère « du roi prisonnier, ayant appris à Rhodes sa captivité, et les « troubles qui l'avaient suivie, revint dans le pays, où, ayant « défait Tryphon avec beaucoup de peines, il le fit mourir . « de la il porta ses armes contre Phraates, lui redemandant « son frère; et, vaincu dans une bataille, il se tua lui-même. « Démétrius, retourné en son royaume, fut tué par sa femme « Cléopâtre, qui lui dressa des embûches en haine de cette se-« conde femme Rodogune qu'il avait épousée, dont elle avait « concu une telle indignation , que, pour s'en venger, elle avait « épousé ce même Antiochus , frère de son mari. Elle avait eu « deux fils de Démétrius , l'un nommé Séleucus , et l'autre An-« tiochus, dont elle tua le premier d'un coup de flèche, sitôt « qu'it eut pris le diadème après la mort de son père, soit « qu'elle craignit qu'il ne la voulut venger, soit que l'impéluo-« sité de la même înreur la portât à ce nouveau parricide. An-« tiochus lui succéda, qui contraignit cette mauvaise mère de « boire le poison qu'elle lui avait préparé. C'est ainsi qu'elle fui « enfin punie. »

Voilà ce que m'a prêté l'histoire, où j'ai changé les circonstances de quelques incidents, pour leur donner plus de biensearce. Je me suls servi du nom de Nicanor plutôt que de celticonstitute. — T. II.

de Démétrius, à cause que le vers souffrait plus aisément l'un que l'autre. J'ai supposé qu'il n'avait pas encore épousé Rodogune, afin que ses deux fils pussent avoir de l'amour pour elle, sans choquer les spectateurs, qui eussent trouvé étrange cette passion pour la veuve de leur père, si j'eusse suivi l'histoire. L'ordre de teur naissance incertain, Rodogune prisonnière, quoiqu'elle ne vint jamais en Syrie ; la haine de Cléopâtre pour elle, la proposition sanglante qu'elle fait à ses fils, celle que cette princesse est obligée de leur faire pour se garantir, l'inclination qu'elle a pour Antiochus, et la jalouse fureur de cette mère qui se résout plutôt à perdre ses fils qu'à se voir sujette de sa rivale, ne sont que des embellissements de l'invention, et des acheminements vraisemblables à l'effet dénaturé que me présentait l'histoire, et que les lois du poême ne me permettaient pas de changer. Je l'ai même adouci tant que j'ai pu en Antiochus, que j'avais fait trop honnéle homme dans le reste de l'ouvrage, pour forcer à la fin sa mère à s'empoisonner ellemėme.

On s'éconera peut-être de ce que J'ai donné à celle tragiide le nom de Rolagune piulol que chai de Citopatre, sur qui tombe toute l'action tragique; et même ou pourra douter si la liberté de la poise peut s'écendre jusqu'à écinet un sujet entier sous des noms vécliables, comme/ai fait lei, ou, depuis la narration du premier acte, qui sert de fondement au reste, jusqu'es aux effets qui paraissent dans le cinquième, il n'y a rien que

Pour le premier, je confesse ingénument que ce poême devait plutôt porter le nom de Cléopâtre que de Rodogune; mais ce qui m'a fait en user ainsi a été la peur que j'ai eue qu'à ce nom le peuple ne se laissat préoccuper des idées de cette fameuse et dernière reine d'Egypte, et ne confondit cette reine de Syrie avec elle, s'il l'entendait prononcer. C'est pour celte même raison que l'al évité de le mèler dans mes vers, p'avant jamais fait parier de cette seconde Médée que sous celui de la reine; et je me suis enhardi à cette licence d'autant plus librement, que j'ai remarqué parmi nos anciens mailres qu'ils se sont fort peu mis en pelne de donner à leurs poèmes le nom des héros qu'ils y falsaient paraitre, et leur ont souvent fait porier celui des chœurs, qui ont encore bien moins de part dans l'action que les personnages épisodiques, comme Rodogune : témoin les Trachiniennes de Sophocle, que nous n'aurions jamais voulu nommer autrement que la Mort d'Hercule.

Pour lesecond point, je le tiens un peu plus difficile à résoudre, et n'en voudrais pas donner mon opinion pour bonne : j'al cru que, pourvu que nous conservassions ies effets de l'hisloire, toutes les circonstances, ou, comme je vjens de les nou-

reer, les acheminements, étaient en notre pouvoir; au moins je ne pense point avoir vu de règle qui restreigne cette liberté que l'ai prise. Je m'en suls assez blen trouvé en cette tragédie; mais comme je l'al poussée encore plus loin dans Héraclius, que je vlens de mettre sur le théâtre, ce sera en le donnant au public que je tacheral de la justifier, si je vois que les savants s'en ofsensent, ou que le peuple en murmure. Cependant ceux qui en auront quelque scrupule m'obligeront de considérer les deux Electre de Sophocle et d'Euripide, qui, conservant le même effet, y parviennent par des voles si différentes, qu'il faut nécessalrement conclure que j'une des deux est tout à fait de l'invention de son auteur. Ils pourront encore leter l'œll sur l'Iphigénie. in Taurist, que notre Aristole nous donne pour exemple d'une parfaite tragédie, et qui a blen la mine d'être toute de même nature, vu qu'elle n'est fondée que sur celte feinte que Diane enleva Iphigénie du sacrifice dans une nuée, et suppose une biche en sa place. Enfin, ils pourront prendre garde à l'Hélène d'Euripide, où la principale action et les épisodes, le nœud et le dénoûment sont entièrement inventés sous des noms véritables.

Au reste, si quelqu'un a la curiosité de voir cette histoire plus au long, qu'il preune la peine de lire Justin, qu'il a commence au treute-sixème livre, et, l'ayant quittée, la reprend sur la fin du trente et huitième, et l'achève au treute-auvieme. Il i arapporte un peu autrement, et ne dit pas que Cicopitre tua son mar, mais qu'elle l'abandonan, et qu'il fut the par le command-dement d'un des capitaines d'un Alexandre qu'il lui oppose. Il varie aussi beaucoup sur ce qui regarde Tryphon et son pupille, qu'il nomme Audiochus, et ne s'accorde avec Applan que sur ce qui se passa entre la mère et les deux fils.

Le premier livre des Machabées, aux chapitres 11, 13, 11 et 15, parle de ces guerres de Tryphon et de la prison de Démictrius chez les Parthes; mais il nomme ce pupille Antloches, sinsis que Justin, et attribue la défaite de Tryphon à Antiches, sis de Démétrius, et non pas à son frère, comme fall Applanque Jai sulvi, et ne dit trien du reste.

Josèphe, au treizième livre des Antiquités judaiques, nomme encore ce puelle de Tryphon Anticchus, fait marier Cicojire à Anticchus, frère de Démétrius, durant la captivité de ce premier mart chez les Parthes, jui attirbue la defaite et la mort de Tryphon, s'accorde avec Justin fouchant la mort de Déméritus, abandonné et non pas tué par sa femme, et ne "paripoint de ce qu'Appian et iul rapportent d'elle et de ses deux fils, don'd Jui fait cette tragédie.

L'Iphigénie en Tauride,

# RODOGUNE,

RINCESSE DES PARTHES,

TRAGÉDIF. - \$666.

#### PERSONNAGES

CLÉOPATRE, reine de Syrie, veuve de Démétrius Nicanor. SÉLEUCES, / fils de Démétrius et de Cléopatre. ANTIOCHUS, / fils de Démétrius et de Cléopatre. RODOGUNE, sœur de Phraate, roi des Parthes TIMAGÉNE, gouverneur des deux princes. ORONTE, ambassadeur de Phraates.

LAONICE, sœur de Timagène, confidente de Ciéopâtre.

La scène est à Sélencie, dans le paiais royal.

## ACTE PREMIER.

#### SCÈNE PREMIÈRE.

LAONICE, TIMAGÈNE.

#### LAONICE.

Enfin ce jour pompeux, cet heureux jour nous luit, Qui d'un trouble si long doit dissiper la nuit; Ce grand jour où l'hymen, étouffant la vengeance, Entre le Parthe et nous remet l'intelligence, Affianchit sa princesse, et nous fait pour jamais

A ce magnifique début, qui annonce la réunion entre la Pene et la Syrie, et la nonination d'un rol, etc., on crioritat que c'eson des princes qui parlent de ces grands interéts (quolqu'un prince no dise suche qu'in jour est pompeus); ce sont mainteremennent deux subaitemes qui ouvrent la pièce. Cornellie, dans son examen, dit qu'on lui reprocha eet te faite : il extip reguele le seud qui et la prin aux Pena; als à juger; a vann lui, on n'était pas difficile. Il s'y a guere de concision de la commanda de la prin aux pena; als parties par la prin aux pena; als parties parties par la partie par qu'on partie; par qu'on ne sait point qu'un partie; par qu'on ne sait point qu'un partie; par qu'on partie; s'ou une sait point qu'un partie; par qu'on partie; s'ou qu'on partie; s'ou qu'on ne sait point qu'un partie; par qu'on partie; s'ou qu'on ne sait point qu'un partie; parties part

#### ACTE I, SCÈNE I.

Du motif de la guerre un lieu de la paix ; Ce grand jour est venu, mon frère, où notre reine. Cessant de plus tenir la couronne incertaine. Doit rompre aux yeux de tous son silence obstiné ... De deux princes gémeaux nous déclarer l'ainé : Et l'avantage seul d'un moment de naissance. Dont elle a jusqu'ici caché la connaissance. Mettant au plus heureux le sceptre dans la main. Va faire l'un sujet, et l'autre souverain. Mais n'admirez-vous point que cette même reine Le donne pour époux à l'objet de sa haine 1. Et n'en doit faire un roi qu'afin de couronner Celle que dans les fers elle aimait à gêner ?? Rodogune, par elle en esclave traitée. Par elle se va voir sur le trône montée. Puisque celui des deux qu'elle nommera roi Lui doit donner la main et recevoir sa foi.

TIMAGÈNE.

Pour le mieux admirer trouvez bon, je vous prie, Que l'appreme de vous les troubles de Syrie. Jen ai vu les premiers, et me souvieus eucor Des malheureux succès du grand roi Nicanor, Quand, des Parthes vaincus pressant l'adroité fuite, Il tomba dans leurs fers au bout de sa poursuite. Je n'ai pas oublié que cet événement. Voyant le roi capití, la reine désolée, Il crut pouvoir saisir la couroune ébranlée; El le sort, favrable à son llache attentat, Mit d'abord sous ses lois la moité de l'État. La reine, craiguant tout de ces nouvasux orages, En sut mettre à l'abri ses plus précieux gages; Et, pour n'exposer pas l'enfânce de ses fils,

Sa haine se rapporte à l'égouz, qui est le substantil le plus voisin. cependant l'autenr entend la haine de Cléoèpler: ce sont de ces fautes de grammaire dans lesqueltes Corneille, qui ne châtiait pas son style, tombe souvent, et dans lesquelles Racine ne tomba Jamais depuis Andromaque. (V).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Le mot gêner vient originalrement de gêhêne, vicux mot tirê de la Bible, qui signifie torture, prison; mais jamais il n'est pris en ce dernier sens. (V.)

Me les fit chez son frère enlever à Memphis <sup>1</sup>. Là, nous n'avons rien su que de la renomnée, Qui, par un bruit confus diversement sennée, N'a porté jusqu'à nous ces grands reuversements Que sous l'obscurité de cent déguisements.

Sachez donc que Tryphon, après quatre batailles, Avant su nous réduire à ces seules murailles. En forma tôt le siége2; et, pour comble d'effroi, Un faux bruit s'y coula 3 touchant la mort du roi. Le peuple épouvanté, qui déjà dans son âme Ne suivait qu'à regret les ordres d'une femme, Voulut forcer la reine à choisir un époux. Que pouvait-elle faire et seule et contre tous? Crovant son mari mort, elle épousa son frère 4. L'effet montra soudain ce conseil salutaire. Le prince Antiochus, devenu nouveau roi, Sembla de tous côtés trainer l'heur avec soi 5 : La victoire attachée au progrès de ses armes Sur nos fiers ennemis reieta nos alarmes: Et la mort de Tryphon dans un dernier combat. Changeant tout notre sort, lui rendit tout l'État. Ouelque promesse alors qu'il eût faite à la nère De remettre ses fils au trône de leur père 6.

Me les At enlever, phrase louche. Elle peut siguiller, les At enlever de me bras, on mérdonne de les enlever en ce derriers eans, elle est mauvaise. Enlever d'Alemphis est Impropre; elle les ports, les condiaits à Memphis, les cachi dans Memphis Enlever d'Alemphis est impropre; elle les ports, les condiaits à Memphis, les cachi dans Memphis Enlever d'Alemphis est les condiaits à Memphis, les cachi dans Memphis Enlever les Pairis ellevers, un lles d'enlever dettin de la condiaite d'artic, ellevers, un lles d'enlever dettin une faute d'impression, qui a ché répétée dans toutes la sutres, (V.)

<sup>2</sup> Tot ne se dit pins ; il est devenu bas. (V.)

<sup>3 5&#</sup>x27;w could n'est pas du style noble. (V.)

<sup>4</sup> Il semble qu'ellé épouss son propre frére : ne devât-on pas exprimer qu'elle épouss à frère de son mar l'auteur ne devalt-Il pas lever cette pette équivoque, avec d'autant plus de soin qu'on pouvait épouser son frère en Perse, en Syrte, en Régype, à Albiènes, en Palestine? Ce n'est là qu'une très-lègère negligence; mais il faut toujours faire voir combien il importe de parier purement sa langue, et d'être toujours chair. (Y.)

On a dejà remarque que heur pour bonheur ne se dit plus . (V.)

<sup>6</sup> Il n'est pas dit que celle veuve de Nicanor était Cléopâtre, mère des deux princes, et que le roi Antiochus avait promis de rendre la couronne aux enfants du premier ill. Le spéciateur a besoin qu'on lui de-

Il témoigna si peu de la vouloir tenir, Qu'elle n'osa jamais les faire revenir. Ayant règné sept has , soa nédreu militaire Ralluma cette guerre où succomba son frère '; Il attaqua le Partile, et se crut assez font Pour en venger sur lui la prison et la mort '. Jusque dans ses Etats il lui porta la guerre; Il s'y fit partout craindre à l'égal du tounerre; Il lui donna bataille, où mille beaux exploiss... Je vous achèverai le reste une autre fois; L'u des princes surient 3.

(Elle se veut retirer.)

#### SCÈNE II.

ANTIOCHUS, TIMAGÈNE, LAONICE.

ANTIOCHUS.

Demeurez, Laonice 4;

broulle cette bistoire. Cicopatre n'est pas nommée une scule fou dans la pièce. Cornelite en donne pour raison qu'on surait pa la confondre avec la Cléopâtre de César; mais il n'y a guère d'apparence que les apectateurs instruits, qui linsiriudent hientôt les antiers, cussent pris cette reline de Syrie pour la maitresse de César. El pois comment cel Anticheius svalid, i ponsis de crandre i royanne aut cour princes, de Anticheius svalid, i ponsis de rendre i royanne aut cour princes, de challende avail. Les consistent de consistent de la consist

• Nem ne fait mieux voir la nécesalité absolue d'écrire parement, que l'erreur où jette en ont secomba; l. laît criere qu'antient free d'autoeins succomba dans cette nouvelle guerre: point du tout; il est question du rol Nicanon, qu'a avait secombé dans le guerre procéedent : il fai laît avait sercombé; erfa soul jette des obscrittés sur cette exposition. N'omblons jamais que la purete du style est d'une nécesaité indispensable. Quand on voit que celui qui conte cette histoire s'auterrompt aux control de la fait la fait tout l'art et loutes les ressources du grânde de Centalité pour resource la de l'artiset (v.).

<sup>2</sup> La construction est encore obscure et vicieuse; en se rapporte au frère, et sui se rapporte au Parthe. La difficulté d'employer les pronoms et les conjonctions, sans nuire à la clarté et à l'élégance, est très-grande en françaia. (V.)

<sup>3</sup> On ne sait point quei prince; et Autiochus ne se nommant point, laisse le spectateur incertaiu. (V.)

4 On ne sait encore si e'est Antiochus ou Séleucus qui parle; on ignore.

Vous pouvez, comme lui, me readre un bou office.

Dans l'état où je suis, triste, et plein de souci,
Si j'espère beaucoup, je crains beaucoup aussi.
Un seul mot aujourd'hui, maître de ma fortune,
M'ôte ou donne à jamais le sceptre et Rodogune,
Et de tous les mortels ce secret révété
Me rend le plus ocnater ou le plus désolé?
Je vois dans le hasard tous les biens que j'espère 3
Et ne puis être heureux sans le malheur d'un frère,
Mais d'un frère si cher, qu'une sainte amitié
Fait sur moi de ses maux rejaillir la moitté.
Donc pour moins hasarder j'aime mieux moins préteudre 4;
Et, pour rompre le coup que mon cœur n'ose attendre,
Lui cétant de deux biens le plus brillant aux veux,

M'assurer de celui qui m'est plus précieux 5:

unten que l'un est Antioches, l'autre séleueus. Il est à remarquer qu'Antioches ir vis nome g'uns quatrème act, à la seche troisième, et séleueus à la seène croisième; et séleueus à la seène colisième; et séleueus à la seène colisième; et séleueus à la seène computème, et que Cloopâtre n'est jamais nommée. Il faliais d'abord instribe is serieteres. Le la severe oit seuir la difficulté extrème d'expliquer tant de choses dans une seule seène, et de les connect d'une manaîter la tierréseante. Nais voyez le reposition de Rajazet; il y avait autant de préliminaires dont il failait parier; ce-pendant quelle nettréé le soume tous les caractères sont anonnée à sure quelle heureuse farilité tout est développé i quel art admirable dans cette réposition de Rajazet (V.).

Il vaudrait mieux qu'on sut déjà qui est Rodogune. Il est encore plus important de faire connaître tout d'un coup les personnages auxquels on doit s'intéresser, que les événements passés avant l'action. (V.) 1 Il semble par la phrase que ce secret ait été révélé par tous les

ontels. On n'insiste lel sur ess petites fautes que pour faire voir aux senses auteurs quelle attention demande l'art des vers. (V.)

Jennes autenrs quelle attention demande l'art des vers. (V.) 3 Est impropre et louelle. Foir dans le hasard ne signifie pas : Mon bien est au hasard, mon bien est hasardé. (V.)

4 Donc ne doit presque jamais entrer dans un vers, encore moins le commencer. Quoi donc se dit très-bien, parce que la syllabe quoi adoneit la dureté de la syllabe donc.

Racine a dit :

Je suis donc un témoin de leur peu de puissance,

Mais remarquez que ce mot est glissé dans le vers, et que as rudesse est adoucle par la voyelle qui le suit. Peu de nos auteurs ont su employer ect enchaîtement harmonieux de voyelles et de consonnes. Les vers les mieux pensés et les plus eracts rebutent quelquefois : on en isnore la raison et les vient du défaut d'harmonie. (V.)

On est étonné d'abord qu'un prince cède un trone pour avoir une femme. Mais Anticelus est déterminé par son amitié pour son frère Séleucús, ainsi que par son amour pour Rodogune. Peut-être cât-il faliaqu'Anticelus est paru éperdument amoureux, et qu'on s'intéressai Henreux si, sans attendre un fâcheux droit d'alnesse, Pour un trône incertain j'en obtiens la princesse i, Et puis par ce partage épargner les soupris <sup>3</sup> Qui nattraient de ma peine ou de ses déplaisirs <sup>3</sup>!

Va le voir de ma part, Timagène, et lui dire Que pour cette beanté je lui cède l'empire; Mais porte-lui si laut la douceur de régner, Qu'à cet éclat du trône il se laisse gàgner; Qu'il s'en laisse éblouir jusqu'à ne pas comaître A quel prix le cousens de l'accenter pour maître.

quel prix je consens de l'accepter pour maître. (Timagène s'en va, et le prince continue à parler à Laonice.)

Et vous, en ma faveur voyez ee cher objet, Et tâchez d'abaisser ses yeux sur un søjet Qui pent-être aujourd'hui poterait la couronne, S'il n'attachait les siens à sa seule personne, Et ne la préférait à cet illustre rang Pour qui les plus grands cœurs prodiguent tout leur sang.

(Timagène rentre sur le théâtre.)

Seigneur, le prince vient; et votre amour lui-même Lui peut sans interprète offiri le diadème.

ANTIOCHUS.

Ah! je tremble; et la peur d'un trop juste refus Rend ma langue muette et mon esprit confus.

### SCENE III.

#### SÉLEUCUS, ANTIOCHUS, TIMAGÈNE, LAONICE.

#### SÉLEUCUS.

Vous puis-je en confiance explique ma pensée 4?

dejà à sa passion, pour qu'on excusât davantage ce début par lequei il renonce au trône. (V.)

Le mot propre, au dernier hémistiehe du premier vers, est incertain; car ee droit d'ainesse n'est point fdeheux pour cetui qui aura le trône et Rodegune. (V.)

2Il faut absolument Et si je puis épargner des soupirs : on dit blen je vous épargne des soupirs; mais on ne peut dire fépargne des soupirs, comme on dit fépargne de l'argent. (V.)
3 Cela veut dire de ma peine ou de sa peine. Les déplaisirs et la peine.

ne sont pas des expressions assez fortes pour la perte d'un trône. (V.)

4 On ne sait point encore que e'est Séleucus qui parle. Il était aisse de remédier à ce neilt défaut. (V.)

roman / Scool

ANTIQUEUS.

Parlez; notre amitié par ce doute est blessée.

séleucus. Hélas! c'est le malheur que je crains aujourd'hui.

ANTIOCHUS.

Heasi: c'est ie maineur que je cranis aujourd'hui. L'égalité, mon frère, en est le ferme appui; C'en est le foudement, la liaison, le gage; Et, voyant d'un côté fomber fout l'avantage, Avec juste raison je crains qu'entre nous deux L'égalité rompue en rompe les doux nœuds, Et que ce jour fatal à l'heur de notre vie Jette sur l'un de nous trou de houte ou d'envie.

Comme nous n'avons eu jamais qu'un sentiment, Cette peur me touchait, mon frère, également; Mais, si vous le voulez, j'en sais bien le remède. SÉLEUCES.

Si je le venx l bien plus , je l'apporte, el vous cède Tout ce que la couronne a de charmant en soi. Oui, seigneur, car je parle à présent à mon roi , Pour le trône cédé cédez-moi Rodogune , Et, je u'envierai point votre haute fortune. Ainsi notre destin n'anra rien de honteux , Ainsi notre bonheur n'aura rien de douteux ; Et nous mépriserons co faible d'out d'alusses , Vous , satisfait du trône , et moi, de la princesse , Monte de la princese , Monte de la

Hélas!

SÉLEUCUS.

Recevez-vous l'offre avec déplaisir?

ANTIOCHUS.

Pouvez-vous nommer offre une ardeur de choisir, Qui, de la même main qui me cède un empire, M'arrache un bien plus grand, et le seul où j'aspire? sénences.

Rodogune?

ANTIOCHUS. Elle-mème ; ils en sont les témoins.

Pourquoi trop de honte? y a-t-il de la honte à n'être pas l'aine? et s'il est honteux de ne pas régner, pourquoi céder le trône si vite? (V.)

SÉLEUCUS.

Onoi! l'estimez-vous tant?

ANTIOCHUS.

Quoi! l'estimez-vous moins? séleucus.

Elle vaut bien un trône, il faut que je le die-

ANTIOCHUS.
Elle vaut à mes yeux tout ce qu'en a l'Asie.

SÉLEUCUS.

Vous l'aimez donc, mon frère?

Et vous l'aimez aussi ;

C'est là tout mon malheur, c'est là tout mon sonci. J'espérais que l'éclat dont le trône se pare. Toucherait vos désirs plus qu'un objet si rare; Mais aussi blen qu'à moi son prix vous est connu , Et dans ce juste choix vois m'avez prévenn. All déplorable prime?

SÉLEUCUS.

Ah! destin trop contraire!

Que ne ferais je point contre un autre qu'un frère ! séleucus.

O mon cher frère! ô nom pour un rival trop doux! Que ne ferais-je point contre un autre que vous!

ANTIOCHUS.

Où nous vas-tu réduire ; amitié fraternelle?

SÉLENCIS.

Amour, qui doit ici valucre de vous ou d'elle ?

L'amour, l'amour doit vaincre', et la triste amitié Ne doit être à tous deux qu'un objet de pitié. Un grand cœur cède un trône, et le cède avec gloire : Cet effort de vertu couronne sa mémoire;

Cotte réponse ne sant-clie pas un peu plus l'isjlie que la tragidie? Remarques que Racine, qui a tant traité l'amour, n'à jamais dit l'évarice. Bog répetal, con matième se tenochent jamais. Tons cersi qui où di que Racine saccifiait tont à l'amour, et que les héros de Cornelle cisalent fuquions appérieurs à cette passion, n'avatent pas azaminé est deux autours. Il est très-commun de ière, et très-rare de lire avec fruit. C'i Mais lorsqu'un digne objet a pu nous enflammer, Qui le cède est un lâche, et ne sait pas aimer. De tous deux Rodogune a charmé le courage;

Cessons par trop d'amour de lui faire un outrage :
Elle doit épouser , no pas vous , non pas moi ,
Mais de moi , mais de vous , quiconque sera roi.
La couronne entre nous flotte encore incertaine;
Mais sans incertitude elle doit être reine.
Cependant , aveuglés dans notre vain projet ,
Nous la faisions tous deux la ferame d'un sujet!
Régnons ; l'ambition ne peut être que belle,
Et pour elle quittée , et reprise pour elle;
Et ce trêne , où tous deux nous oséons renoucer ,
Souhaitons-le tous deux a fin de l'y placer :
C'est dans notre desin le seal conseil à prendre;
Nous pouvons nous en plaindre , et nous devons l'attendre,

Il faut encor plus faire, il faut qu'en ce grand jour Notre amitié triomphe aussi bien que l'amour.

Ces deux siéges fameux de Thèbes et de Troie . Oni mirent l'une en sang, l'autre aux flammes en proie, N'eurent pour fondements à leurs manx infinis Que ceux que contre nous le sort a réunis. Il sème entre nous deux toute la jalousie Oui dépeupla la Grèce et saccagea l'Asie; Un même espoir du sceptre est permis à tous deux ; Pour la même beauté nous faisons mêmes vœux. Thèbes périt pour l'un, Troie a brûlé pour l'autre. Tout va choir en ma main ou tomber en la vôtre '. En vain votre amitié tâchait à partager; Et, si l'ose tout dire, un titre assez léger, Un droit d'alnesse obscur, sur la foi d'une mère, Va combler l'un de gloire, et l'autre de misère. Que de sujets de plainte en ce double intérêt Aura le malheureux contre un si faible arrêt! Oue de sources de haine | Hélas | jugez le reste, Craignez-en avec moi l'événement funeste, Ou plutôt avec moi faites un digne effort

Le mot de choir, même du temps de Cornellle, ne pouvait être employé pour tomber en partage. (V.)

Pour armer votre oœur contre un si triste sort.
Malgré l'éclat du trône et l'amour d'une femme,
Fásions si bien régner l'amitté sur notre âme,
Qu'étoulfant dans leur perte un regret suborneur,
Junas le bonbeur d'un frère on trouve son bonheur.
Ainsi ce qui jadis predit Thèbes et Troie
l'unes nos cœurs mieux unis ne versera que joie '
Ainsi notre amitté, triomphante à son tour,
Vaincra la jalousie en cédant à l'amour;
Et, de notre destitu bavant l'ordre barbare,
Trouvera des doucears aux maux qu'il nous prépare.
ANDORUS.

Le pourrez-vous, mon frère?

séleucus, Ah! que vous me pressez!

Je le voudrai du moins , mon frère , et c'est assez ; Et ma raison sur moi gardera tant d'empire , Que je désavouerai mon cœur s'il en soupire .

ANTIOCHUS.

J'embrasse comme vous ces nobles sentiments.

J'emprasse comme vous ce nobre son man de la m

Allons, allons l'étreindre au pied de leurs autels. Par des lieus sacrés et des nœuds inmortels.

No versera que joie ne se dirait pas aujond'hui. La seène es l beile pour le fond, et les sentiments l'embellissent encore. On denandé à présent na style plus chêtat, plus clégant, plus souteau ou ne pardonneplus ce qu'on pardonneit à na grand homme qui avait ouvert la carrière.

Quand des pièces romanesques récusiasent de nos jours au thétire par les situations, si elles formerilles de barbarimes, élévourités, de verdour, elles soit régardes promiser à consaisseurs comme de très-mavrais maigne tous ses débuts, etcle se ches doit toupour récasir au thétire. L'amilié tendre des deux frères touche d'abbretce qu'on pardonne tout à la jennesse passionnée et sans expérience, mais sairont parce que leur droit au troite et linectie. La donne foi avec laquelle ces princess e parient doit plaire au pubble. Leurs réfactions, que flodogeme doit appartent à celli qui sera nomme rei, forment tout d'un coup le nord de la pièce; et le triumphe de l'amité sur l'amour et sur l'amission dant leurs de la pièce; et le triumphe de l'amité sur l'amour et sur l'amission dant leurs de le partent de l'amité sur l'amour et sur l'amission dant leurs de partent de l'amité sur l'amour et sur l'amission dant leurs de le partent de l'amité sur l'amour et sur l'amission dant leurs de le partent de l'amité sur l'amour et sur l'amission dant leurs de partent de l'amité sur l'amour et sur l'amission dant leurs de leurs de l'amité sur l'amour et sur l'amission dant leurs de leurs de l'amité sur l'amour et sur l'amission dant leurs de leurs de l'amité sur l'amour et sur l'amission dant leurs de leurs de l'amission de l'amission de l'amission dant leurs de l'amission de l'am

#### SCÈNE IV.

#### LAONICE, TIMAGÈNE.

LAONICE.

Pent-ou plus dignement mériter la couronne? TIMAGÈNE.

Je ne suis point surpris de ce qui vous étonne : Confident de tous deux prévoyant leur douleur. l'ai prévu leur constance, et j'ai plaint leur malheur. Mais, de grace, achevez l'histoire commencée. LAONICE.

Pour la reprendre donc où nous l'avons iaissée . Les Parthes, au combat par les nôtres forcés, Tantôt presque vainqueurs, tantôt presque enfoncés, Sur l'une et l'autre armée également heureuse. Virent longtemps voler la victoire douteuse : Mais la fortune enfin se tourna contre nous, Si bien qu'Antiochus, percé de mille coups, Près de tomber aux mains d'une trouve ennemic. Lui voulut dérober les restes de sa vie, Et, préférant aux fers la gloire de périr, Lui-même par sa main acheva de mourir. La reine ayant appris cette triste nouvelle, En recut tôt après une autre plus cruelle : Que Nicanor vivait; que, sur un fanx rapport, De ce premier époux elle avait cru la mort : Que, piqué jusqu'au vif contre son livménée, Son âme à l'imiter s'était déterminée : Et que, pour s'affranchir des fers de son vainqueur, Il allait épouser la princesse sa sœur. C'est cette Rodogune 2, où l'un et l'autre frère Trouve encor les appas qu'avait trouvés leur père. La reine envole en vain pour se justifier :

<sup>·</sup> Ces discours de confidents, cette histoire interrompue el recon

mencée, sont condamnés universellement. Tous deux, débrouillant mal une pénible Intrigue,

D'an divertissement me font une fatigue. (V.) 2 Elle est nommée , dans la liste des personnages , sœur de Phraate , rol des Parthes; on n'est pas plus instruit pour ceia, et le nom de Phraate n'est pas prononcé dans la Péèce. (V.)

On a beau la défendre, on a beau le prier, On ne rencontre en lui qu'un juge inexosable ; Et son amour nouveau la veut croire counable : Son erreur est un crime; et, pour l'en punir mieux Il veut même épouser Rodogune à ses yeux. Arracher de son front le sacré diadème. Pour ceindre une autre tête en sa présence même Soit qu'ainsi sa vengeance eût plus d'indignité, Soit qu'ainsi cet hymen eut plus d'autorité, Et qu'il assurat mieux par cette barbarie Aux enfants qui naltraient le trône de Syrie. Mais tandis qu'animé de colère et d'amour Il vient déshériter ses fils par son retour. Et qu'un gros escadron de Parthes pleins de joie Conduit ces deux amants, et court comme à la proie, La reine, au désespoir de n'en rien obtenir, Se résout de se perdre ou de le prévenir 1. Elle oublie un mari qui veut cesser de l'être . Qui ne veut plus la voir qu'en implacable mattre; Et, changeant à regret son amour en horreur. Elle abandonne tout à sa juste fureur. Elle-même leur dresse une embûche au passage. Se mêle dans les coups, porte partout sa rage, En pousse jusqu'au bout les furieux effets. Que vous dirai-je enfin? les Parthes sont défaits : Le roi meurt, et, dit-on, par la main de la reine; Rodogune captive est livrée à sa baine. Tous les maux qu'un esclave endure dans les fers, Alors sans moi , mon frère , elle les eût soufferts. La reine, à la gêner prenant mille délices 2, Ne commettait qu'à moi l'ordre de ses supplices 3: Mais, quoi que m'ordonnat cette ame toute en feu !, Je promettais beaucoup, et j'exécutais peu. Le Parthe cependant en jure la vengeance ;

<sup>1</sup> Se résout de se perdre est un solécisme. Je me résous d, je résous de ; il «'est résolu à mourir ; il a résolu de mourir. (V.)

<sup>2</sup> On prend platsir, et non des délices à quelque chose; et on n'en prend point mille. (V.)

3 Il fallat le soir du ses supplices; on ne commet point par order.

<sup>3</sup> Il fallait le soin de ses supplices; on ne commet point un ordre,

<sup>4</sup> Ame toute en feu , expression triviale pour rimer à peu. Dans quelle contrainte la rime jette l (V.)

Sur nous à maiu armée il fond en diligence, Nous surprend, nous assiége, et fait un tel effort, Que, la ville aux abois, on lui parte d'accord. Il veut fermer l'oreille, enflé de Javantage ; Mais, voyant parmi nous Rodogune en otage, Enfin il craint pour elle, et nous daigne écouter; Et éest ce uvaiourd'hui l'on deit exécuter?

La reine de l'Egypte a rappelé nos prinos».

Pour remettre à l'ainé son trône et ses provinces.

Rodogme a part, sortant de sa prison ,

Comme un soleil levant dessus notre horizon.

Le Parthe a décampé <sup>3</sup>, pressé par d'autres guerres

Contre l'Arménien qui ravage ses terres;

D'un ennemi cruel il s'est fish notre appui;

La paix finit la haine, et, pour comble aujourd'hui,

Dois-je dire de bonne ou masvaise fortune?

Nos deux princes tous deux adorent Rodogune.

TURALÈNE.

Sitôt qu'ils ont paru tous deux en cette cour, Ils out vu Rodogune, et l'ai vu leur amour; Mais comme étant rivaux nous les trouvons à plaindre, Connaissant leur vertu je n'en vois rien à craindre. Pour vous, qui gouvernez cet objet de leurs vœux... LAONICE.

Je n'ai point encor vu qu'elle aime aucun des denx.

#### TIMAGÈNE.

Vous me trouvez mal propre à cette confidence, Et peut-être à dessein je la vois qui s'avance <sup>4</sup>. Adieu: je dois au rang qu'elle est préte à tenir Du moms la liberté de vous entretenir.

que Racine est le premier qui ait eu ce taient. (V.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce motindéfini de l'avantage ne peut être admis ici : il faut de cet avantage, ou de son avantage. (V.) <sup>2</sup> Cela est louche et obscur; il semble qu'on allie exécuter ce qu'on

a écouté. (V.)

<sup>3</sup> Expressions trop négligées; mais il y a un grand germe d'intérêt dans la situation que Timagène expose. Il eût été à désirer que les détails eussent été exprimés avec plus d'élégance : on a remarqué déla

<sup>4</sup> A quel dessein? (V.)

#### SCÈNE V.

#### RODOGUNE, LAONICE.

#### RODOGUNE.

Je ne sais quel malheur aujourd'hui me menace, Et coule dans ma joie une secréte glace : Je tremble, Laoniee, et te voulais parler, Ou pour chasser ma crainte ou pour m'en consoler '.

LAONICE.

Quoi! madame, en ce jour pour vous si plein de gloire?

RODOGUNE.

Ce jour m'en promet tant que j'ài peine à tout croire. La fortune me traite avec trop de respect; El te trône et l'hymen, tout me devient suspect. L'hymen semble à mes yeux cacher quelque supplice, Le trône sous mes pas creuser un précipioe; Je vois de nouveaux fers après les miens brisés, El je prends tous ces biens pour des maux déguisés : En un mot, je crains tout de l'esprit de la reine.

LAONICE.

La paix qu'elle a jurée en a calmé la haine 2.

La haine entre les grands se calue rarement; La paix souvent n'y sert que d'un amusement; El, dans l'État où j'entre, à te patier sans feinle, Elle a lieu de me craindre, et je crains cette crainte. Non qu'enfin je ne donne au bien des deux États Co que j'ai die baine à de tels attentats \*: J'oubbie et pleinement toute mon aventure; Mais une grande offense est de cette nature.

¹ Cet en se rapporte à la crainte par la phrase : il semble qu'elle veuille se consoler de sa crainte. Il faut éviter soigneusement ces amphibologies. (V.)

On ne doit jamais se servir de la particule en dans ce cas-el; il fallait : la paix qu'elle a jurée a du calmer sa haine.

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Elle n'a point parté de ces attentats: l'autori les a en voe: il répond à son idée; mais Rodoque, par ce mot tels, suppose qu'elle a dit ce gérelle n'a point dit. Cependant le spectateur est al instruit des attentats de Chopste, qu'il enten aissément ce que Rodoquen vout dire. Je nermarque cutte nègligence, tré-lègère, que pour faire voir combien l'exactituée du style est nécessaire. (V)

Que toujours son auteur impute à l'offensé ! Un vif ressentiment dont il le croit blessé; Et, quoiqu en apparence on les réconcilie, Il le craint, il le hait, et jamais ne s'y fie; Et, toujours alarmé de cette illusion, Siôt qu'il peut le perdre il prend l'occasion. Telle est pour moi la reine.

## LAONICE.

Alt! madame, je jure Que par ce faux soupçon vous lui faites injure. Vous devez oublier un désespoir jaloux Où forca son courage un infidèle époux 2. Si, teinte de son sang et toute furieuse, Elle vous traita lors en rivale odieuse. L'impétuosité d'un premier mouvement Engageait sa vengeance à ce dur traitement ; Il fallait un prétexte à vaincre sa colère. Il y fallait du temps; et , pour ne rien vous taire, Quand je me dispensais à lui mal obéir 3, Quand en votre faveur je semblais la trabir, Peut-être qu'en son cœur plus douce et repentie 4 Elle en dissimulait la meilleure partie : Que, se voyant tromper, elle fermait les yenx, Et qu'un peu de pitié la satisfaisait mieux. A présent que l'amour succède à la colère. Elle ne vous voit plus qu'avec des yeux de mère ;

<sup>1</sup> Radogume se plagmant de Cifopàtre, et exprimant ce qu'elle craint d'unt clerancter, fersit bien plus d'etite qu'un clerancter, fersit bien plus d'etite qu'un commettue a voulu préparer un peu par ce ton politique la propasition atroce que fers Radogume à ses anunts; mais sust toutes ces sentences, dans le goût de Machiavel, ne préparent point aux tendresses de l'amount, et à ce caractér d'innocence timbie que Radogume prendra bientôt ; cela fait voir combine cette pièce distit difficile à faire, et de que l'embrars l'auteur a on a se tiere. I'vière, et de que d'un real prendra l'auteur a on a se tiere. I'vière d'innocence timbie que l'adoquate d'innecence timbie que Radogume d'innecence de l'auteur de la comme de l'auteur de la comme de l'auteur d

<sup>2</sup> Oublier un désespoir, et un désespoir jaloux, oû un infidéle époux a forcé son courage! Presque toutes les scènes de ce premier acte sont remplies de Larbarismes ou de solécismes intolérables.(V.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ce vers n'est pas français: on se dispense d'une chose, et non à une chose. (V.)

<sup>4</sup> Repentio ne l'est pas non plus, du moins aujourd'hui : on ne pent pas dire cette princesse repentie. Mais pourquoi n'emploierions-nous pas une expression nécessaire, dont l'équivatent est reçu dans toutes les langues de l'Europe? (V.)

Etsi de cet amour je la voyais sortir ' , Je jure de nouveau de vous en avertir : Vous savez comme quoi je vons suis tout acquise a. Le roi souffrirait-il d'ailleurs quelque surprise?

RODOGUNE.

Qui que ce soit des deux qu'on couronne aujourd'hui, Elle sera sa mère, et pourra tout sur lui.

Qui que ce soit des deux, je sais qu'il vous adore : Connaissant leur amour, pouvez-vous craindre encore?

Oui, je crains leur hymen, et d'être à l'un des deux.

Quoi! sont-ils des sujets indignes de vos feux?

Comme ils ont même sang avec parcii mérite, Un avantage égal pour ext me sollicite; Mais il est malaisé, dans cette égalité, Qu'un esprit combattu ne peache d'un coté. Il est des nœuds secrets, il est des sympathies, Dont par le doux rapport les âmes assorties S'attachent l'une à l'autre, et se laissent piquer l'ar ces je ne sais quoi qu'on ne peut expliquer. l'est par là que l'en d'eux obtient la préférence Je crois voir l'autre encore avec indifférence; Mais cette indifférence est me aversion Lorsque je la compare avec ma passion. Lerange effet d'amour l'incroyable chimère! Je voudrais être à lui, si je n'aimais son frère; Le plus grand des mant cutefois que je crains,

<sup>1</sup> Sortir d'un amour! quelle négligence! (V.) 2 Comme quos ne se dit pas davantage; et tout acquise est du style

consique, (V.)

3 Cest doujours le poète qui parie; ce sont toujours des maximes, la passion ne s'exprime pas sists. Ces vers sont agresbles, quesque dont par le dours orgaport ne soit point français; insuis see dimas qui si laisant piquer, et cez le ne suis quoi, appartiement plas à la baste condicie qu'à la tragédic. Ces vers escendibent a cour de la Saite du Montiers: Quand éte ordrers du plas mes ontifait l'un pour l'autre. Quand éte ordrers du plas mes ontifait l'un pour l'autre qu'il sont de la direct de present de la comme de la Saite de qu'il sont de la direct de la série de la viet de la vérieble de l'archite l'oujours requerée comme un chef-d'euvre de dévelopement du cœu humain, avant qu'on vit les chéefe d'œuvre vériebles de hacies en ce genne. (V.)

C'est que mon triste sort me livre entre ses mains.

LAONICE.

Ne pourrai-je servir une si belle flamme? RODOGUNE.

Ne crois pas en tirer le secret de mon âme : Quelque épour que le ciel veuille me destiner, C'est à lui pleinement que je veux me donner. De celui que je crais si je suis le partage, Je saurai l'accepter avec même visage; L'hymen me le rendra précieux à son tour ; El le devoir fera ce qu'aurait fait l'amour ; Sans craiste qu'on reproche à mon bumeur force Qu'un autre qu'un mari rèpane sur ma pensée.

Vous craignez que ma foi vous l'ose reprocher!

Que ne puis-je à moi-même aussi bien le cacher!

Quoi que vous me cachiez, aisément je devine; Et, pour vous dire enfin ce que je m'imagine, Le prince...

RODOGUNE.

Garde-loi de nommer mon yainquieur:
Ma rougeur trahirait les secrets de mon cour ';
Et je te voudrais mal de cette violence
Que ta dextérité ferait à mon silence:
Meme, de peur qu'un mot par lassard échappé
Te fasse voir ce cœur et quels traits l'ont frappé,
Je romps un entretien dont la suite me blesse.
Adien: mais souviens-toi que d'est sur la promesse
Que mon esprit reprend quelque tranquillité.

Madame, assurez-vous sur ma fidélité.

Remarquez que tous les discours de Rodogune sont dans le caracter d'une jeune persona qui craitat de "avouer à elle-même les acutinusts tendres et bonnées dont son œux est touché. Cependant Rodogune n'est point jeune; cité épous Nienne Irosqu'e les deux frères délacte en bas âge; ils ont su moins vingt ans. Cette rougeux, eelle timulité, cette lamoreux, embet d'one un politique; elles conviennes d'once cette lamoreux, emmètes done un politique; elles conviennes dences unions à une fremme qui bientot d'emanders la tête de sa belle-mère aux enfants mêmes de cette belle-mêre (V.)

#### ACTE SECOND.

## SCÈNE PREMIÈRE.

#### CLÉOPATRE.

Serments fallacitux, salutaire contrainte', Que m'imposa la force et qu'accepta ma crainte, Heureux déguisements d'un immortel courroux, Vains fantômes d'État, évanouissez-vous! Si d'un péril pressant la terreur vous fit naître, Avec ce péril même il vous faut disparaltre . Semblables à ces vœux dans l'orage formés. Qu'efface un prompt onbli quand les flots sont calmés. Et vous, qu'avec tant d'art cette seinte a voilée, Recours des impuissants, haine dissimulée \*, Digne vertu des rois, noble secret de cour, Éclatez, il est temps, et voici notre jour. Montrons-nous toutes deux, non plus comme sujettes 3, Mais telle que je suis, et telle que vous êtes. Le Partile est éloigné, nous pouvens tout oser : Nons n'a vons rien à craindre, et rien à déguiser : Je hais, le règne encor. Laissons d'illustres marques 4

Corneille reparait lei dans toute sa pompe; l'étoquent Bonnet est le seul qui se soit servi après lui de cette belle epithet pétalarieux. Junique appauvrir la langue? Un mot consacré par Corneille et Bonnet peu-lei dire abanone? d'auteur contrainte; let difficiel d'explore comment une solutaire contrainte est un vain fantôme d'État; il manque la un peu de cette ét de naterait. (V)

<sup>2</sup> Recours des impuissants, cétains, est une contradiction par er recours est la haine dissimuide, la dissimulation; et c'est précisément ce qui n'éclate pas: le sens de tout cela est cessons de dissimuler, éclatons; mais ce sens est noyé dans des paroles qui semblent plus pompeussa que justes, (Y.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Qui sont ces denx? est-ce la haine dissimulée et Cicopatre? volla un assemblage bien entraordinaire l Comment Cicopatre et sa haine sont-elles deux? comment sa haine est-elle sujette? C'est bien domange que de si beaux morceaux soient si sonrent défigurés par dos tours si alambiqués. (V.)

<sup>&</sup>quot; Je hais , je regne encor , est un coup de pinceau bien fler ; mais lais-

En quittant, s'il le faut, ce haut rang des monarques : Faisons-en avec gloire un départ éctatant, El rendons-le funeste à celle qu'i l'attend. C'est encor, c'est encor cette même ennemie Qui cherchait ses honneurs dedans mon infamie, Dont la haine à son tour croit me faire la loi, Et régner par mon ordre et sur vouset sur moi 'Tu m'estimes bien lache, imprudente rivale Si tu crois que mon cour jusque-là se ravale, Qu'il souffre qu'un hymen qu'on 'a promis qu vain Te mette ta vengeance et mon sceptre à la main. Vois jusqu'où m'emporta l'amour du diadème, 'Vois quel sang il me coûte, et tremble pour toi-même: Tremble, le dis-je; et souge, en dépit du traité, Que, pour l'en faire un don, je l'ai troj acheté.

## SCÈNE II.

#### CLÉOPATRE, LAONICE.

#### CLÉOPATRE.

Laonice, vois-tu que le peuple s'apprête Au pompeux appareil de cette grande fête?

La joie en est publique, et les princes tous deux Des Syriens ravis emportent tous les vœux : L'un et l'autre fait voir un mérile si rare, Oue le souluait confus entre les deux s'égare;

sons d'illustres marques est faible; on laisse des marques de quelque chose: marques n'est là qu'un mot impropre pour rimer à monarques. Piùt à Dieu que du temps de Corneille un Despréaux est pu l'accoutumer à faire des vers difficilement! (V.)

A quoi se rapporte ce sous? Il se peut se rapporter qu'un recoms des impuissants, a cête haire disimale étont étie a parté trête ver apparrant; elle s'entrelant donc avec sa haire dans ce monloque : coarmonsque cela reix point dans la nature. Il réqualt dans cettenja in n'aux goût dans tonte l'Europe, dout on a cu beascoup de peine à se défaire : ces apostrophes à es es passions, ces efforts qu'on fissisi pour ne pas parler naturellement, étaient à la mode en Italie, ce Bapage, et angleterre. Cornellie, dans les moments de passion, se littra furement à ce défaut; mais il s'y laiss souvent eutrainer dans les morceaux de échemation. Le rette de monolègue est plein de force.

El ce qu'en quelques-uns on voit d'altachement N'est qu'un faible ascendant d'un premier monvement. Ils penchent d'un côté, prêts à tomber de l'autre : Leur choix pour s'affermir attend encor le vôtre ; Et de celui qu'ils font ils sont si peu jaloux , Que votre secret su les réunira tous.

CLÉOPATRE.

Sais-tu que mon secret n'est pas ce que l'on pense?

J'attends avec eux tous celui de leur naissance. CLÉOPATRE.

Pour un esprit de cour, et nourri chez les grands, Tes yeux dans leurs secrets sont bien peu pénétrants. Apprends, ma confidente, apprends à me connaître.

Si je cache en quel rang le ciel les a fait naltre, Vois, vois que, hat que l'ordre en demeure douteux, Aucun des deux ne règne, el je règne pour eux : Quoique ce soit un bien que l'un et l'autre atlende, De crainte de le perdre aucun ne le demande; Cependant je possèle, et leur droit incertain Me laisse avec leur sort leur scaptre dans la main': Voilà mon grand secret. Sais-tu par quel mystère de les laissais tous deux en dépôt chez mon irère?

LAONICE.

J'ai cru qu'Antiochus les tenait éloignés, Pour jouir des États qu'il avait regagnés. CLÉOPATRE.

Il occupiti leur trône, et craignait leur présence; El cette juste crainte assurait ma puissance. Mes ordres en étaient de point en point suivis, Quand je le menaçais du retour de mes fils : Voyant ce foudre prêt à suirre ma coêtre, Quoi qu'il me plût oser, il n'osait me déplaire; Et, content maigre bin du vain titre de roi, S'il régnait au lieu d'eux, oe n'était que sous moi. Le ta dirit hien plus. Save violence aucune.

Je te dirai bien plus. Sans violence aucune J'aurais vu Nicanor épouser Rodogune, Si, content de lui plaire et de me dédaigner,

<sup>&#</sup>x27;Je possède demande un régime: jouir est neutre queiquefois; possèder ne l'est pas : cependant je crois que cette hardiesse est très permise, et fait un bet effet. (V.)

If eut vécu chez elle en me laissant réguer. Son retour me fâchait plus que son hyménée. Et j'anrais pu l'aimer s'il ne l'eût couronnée 1. Tu vis comme il v fit des effor superflus : Je fis beaucoup alors, et ferais encor plus S'il était quelque voie, infâme ou légitime, Que m'enseignat la gloire, ou que m'ouvrit le crime, Qui me pût conserver un bien que j'ai chéri Jusqu'à verser pour lui tout le sang d'un mari 2. Dans l'état pitoyable où m'en réduit la snite 3, Délices de mon cœur, il fant que se te quitte 4; On m'y force, il le fant : mais on verra quel fruit 5 En recevra bientôt celle qui m'y réduit. L'amour que j'ai pour toi tourne en haine pour elle ; Autant que l'un fut grand l'autre sera cruelle 6 : Et, puisqu'en te perdant j'al sur qui m'en venger, Ma perte est supportable, et mon mal est léger. LAONICE.

Quoi! vous parlez encor de vengeance et de haine Pour celle dont vous-même aflez faire une reine!

Quoi! je ferais un roi pour être son époux, Et m'exposer aux traits de son juste courroux! N'apprendras-tu jamais, âme basse et grossière?,

<sup>2</sup> Ce pour lui gâte la phrase, ansséblen que le que, qui. Verser du sang pour un bien! (V.)

5 C'est la suite du sang qu'elle a versé: cela n'est pas net, et cet en n'est pas henreusement placé. (V.)

4 Ce sont des expressions faites pour la tendresse, et non pour le trône. Un amour du trône qui se tourne en haine pour Rodogane, et l'un qui est grand, l'autre crnelle; tout cela n'est nullement dans la na-

<sup>3</sup> Ne faudrait-il pas expliquer comment elle est forcée à résigner la couronne, puisqu'elle vient de dire qu'elle n'a rien à craindre, que le péril est passé? ne devrait-elle pas dire seulement : on l'exige, fe l'ai promis?

6 La poésie n'admet guère ces l'un et l'autre.

i il ne l'a point couronnée, il a voulu la couronner. Voy. octe ler, se, vt.

<sup>7</sup> Ce n'est point cette confidente qui est grossière : n'est-ce pas Ciéopaire qui semble le dévenir ca pariant à une dame de sa cour comme on parierait à une servante dont l'imbécillié mettrait en colère? et lei c'est une reine qui confis des crimes à une dame épouvantée de cette confidence inutile; elle appelle cette dame grossière. En vêttle, cela

A voir par d'autres yeux que les yeux du vulgaire?
Toi qui connais ce peuple, et sais qu'aux champs de Mars
Lâchement d'une femme li suit les étendards;
Que, sans Antiochus, Tryphon m'ent dépouiliée;
Que sous lui son ardeur fut soudain réveillée;
Ne saurais-tu juger que si je nomme un roi,
C'est pour le commander, et combattre pour moi ??
J'en ai le cloix en maiu avec le droit d'ainesse;
Et, puisqu'il en faut faire une aide à ma faiblese,
Que la guerre sans lui ne peuts er alliuner,
J'userai bien du droit que j'al de le nommer.
On ne montera point au rang dont je dévale ³,
Qu'en épousant ma haine au lieu de ma rivale :
Ce n'est qu'en me vengeant qu'on me le peut ravir ';
Et je fear i réper qui me voudra servir.

Je vous connaissais mal 5.

# LAONICE. . CLÉOPATRE.

Connais-moi fout entière.

Quand je mis Rodogune en tes maius prisoninère,
Ce ne fut ui pitié, ni respect de son rang,
Qui m'arrêta le bras et conserva son sang.
La mort d'Antiôchus me laissait sans armée,
Et d'une troupe en hate à me suivre animée,
Beaucoup dans ma vengeance ayant fini leurs jours 6
M'exposaieut à son fière. et falbe et sans secours 7,

est dans le goût de la comtesse d'Escarbagnas, qui appelle sa femme de chambre bouvière. (V.)

' Il semble que ce soit l'ardenr d'Antiochus; il s'agit de celle du peuple. Et qu'est-ce qu'une ardeur réveillée sous le peuple? (V.)

On commande une armée, on commande à une nation; on ne commande point na homme, excepté lorsqu'à la puerre un homme est commande point na homme, excepté lorsqu'à la puerre un homme est commandé par un autre pour être de traachée, pour alter reconnaitre, pour attaquer. Pour le commander et combattre d'est par s'ançais etveut dite pour que je lui commande, et qu'il combatte pour moi. Ces deux pour fout un auxusi effet. (v.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Dévaler était encore d'usage du temps de Corneille, (V.)
4 Ce le se rapporte au rang, qui est trop loin, (V.)

<sup>&</sup>lt;sup>5</sup> Ce mot devrait, ce semble, faire rentrer Ciéopâtre en elle-même, et lui faire sentir quelle imprudence elle commet, d'ouvrir sans raison une âme si noire à une personne qui en est effrayée, (Y.)

<sup>6</sup> Phrase obscure, et qui n'est pas française; on ne sait si sa vengeance les a fait périr, ou s'ils sont morts en voulant la venger; et brancoup d'une troupe n'est pas français. (V)

<sup>7</sup> Quel était ce frère? on ne l'a point dil. Vollà, Je crois, bien des

Je me voyais perdue à moins d'un tel otage : Il vint, et sa fureur craignit pour ce cher gage; Il winno, so se bie, exigie des serments, Et moi, Jaccordai tout pour obtenir du temps. Le temps est un trésor plus grand qu'on ne peut croire : J'en obtins, et je crus obtenir la victoire. J'ai pu reprendre lusieine, et, sous de faux apprèts... Mais voici mes deux fils que j'ai mandés apprès. Ecoute, et lu verras quel est cet hyménée On se doit terminer cetté illustre iournée.

#### SCÈNE III.

CLÉOPATRE, ANTIOCHUS, SÉLEUCUS, LAONICE.

CLÉOPATRE.

Mes enfants, prenez place. Enfin voici le jour Si doux à mes souhaits, si cher à mon amour, Où je puis voir briller sur une de vos têtes Ce que j'ai conservé narmi tant de tempêtes. Et vous remettre un bien, après tant de malheurs, Qui m'a couté pour vous tant de soins et de pleurs. Il peut vons souvenir quelles furent mes larmes Quand Tryphon me donna de si rudes alarmes, Que, pour ne vous pas voir exposés à ses coups, Il fallut me résoudre à me priver de vous. Quelles peines depuis, grands dieux! n'ai-je soussertes! Chaque jour redoubla mes douleurs et mes pertes. Je vis votre royaume entre ces murs réduit : Je crus mort votre père; et sur un si faux bruit Le peuple mutiné voulut avoir un maître. J'eus beau le nommer lâche, ingrat, pariure, traître, Il fallut satisfaire à son brutal désir, Et, de peur qu'il en prit, il m'en fallut choisir 1. Pour vous sauver l'État que n'eussé-je pu faire 2 Je choisis un époux avec des yeux de mère,

fautes, et cependant le caractère de Cléopâtre est imposant, et excite un très-grand intérêt de curiosité : le spectateur est comme la confidente; il apprend de moment en moment des choses dont il attend la suite, (V.)

' If faut, dans la rigueur, de peur qu'il n'en prit un, parce qu'il s'agit lei d'un roi, et non pas d'un nom générique. (V.) Votre oncle Antiochus, et j'espérai qu'en lui Votre trône tombant trouverait un appui; Mais à peine son bras en relève la clute, Que par lui de nouveau le sort me persécute '; Mattre de votre Etat par sa valeur sauvé, Il s'obstine à remplir ce trône relevé: Qui lui para de vous attre sa menace. Il n'a défait Tryphon que pour prendre sa place; Et, de dépositaire et de libérateur, Il s'orige en tyran et làche usurpteur. Sa main l'en a puni: pardonnons à son ombre; Aussi bien en us seul voici des maux sans nombre.

Nicanor votre père, et mon premier époux... Mais pourquoi lui donner encor des noms si doux, Puisque, l'ayant cru mort, il sembla ne revivre Que pour s'en dépouiller afin de nous poursnivre? Passons; je ne me puis souvenir sans trembler Du coup dont j'empêchai qu'il nous pût accabler 2 : Je ne sais s'il est digne ou d'honneur ou d'estime . S'il plut aux dieux ou non , s'il fut justice ou crime ; Mais, soit crime ou justice, il est certain, mes fils. Que mon amour pour vous fit tout ce que je fis : Ni celui des grandeurs, ni celui de la vie Ne ieta dans mon cœur cette aveugle furie. J'étais lasse d'un trône où d'éternels malheurs Me comblaient chaque jour de nouvelles douleurs. Ma vie est presque usée, et ce reste inutile Chez mon frère avec vous trouvait un sûr asile : Mais voir , après douze ans et de soins et de maux . Un père vous ôter le fruit de mes travaux! Mais voir votre couronne après lui destinée Aux enfants qui nattraient d'un second hyménée! A cette indignité je ne connus plus rien ;

On ne relève point une chute; on reiève un trône lombé. Le rent du discours de Cléphâre est l'av-stificient, et plein de grandeur. Il semble que Racine l'ait pris en queique chose pour modèle du grand discours d'Agrippine a Rérora, mais la sistation de Cléphâre est plus plus frappante que celle d'Agrippine; l'intérêt est beancoup plus grand, et la scène blen autrement intéressante. (V.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Il semble, par cette phrase, que Ciéopâtre Irembla du conp que voulait porter Nicanor, et qu'elle l'empêcha de porter ce coup: elle veut dire le contraire. (V.)

Je me crus tout permis pour garder votre b'en.
Recevez donc, mes fils, de la main d'une mère,
Lu trône rachet par le malheur d'un père.
Je crus qu'il fit lui-même un crime en vous l'otant;
Et si j'en ai fait un en vous le rachetant,
Daigne du juste ciel la bouté souveraine,
Vous en laissant le fruit, m'en réserver la peinc,
Ne lancer que sur moi les foudres mérités,
Et n'épandre sur vous que des prospérités!

Jusques ici, madame, aucun ne met en doute 1 Les longs et grands travaux que notre amour vous conte; Et nous croyons tenir des soins de cet amour Ce doux espoir du trône aussi bien que le jour 2; Le récit nous en charme, et nous fait mieux comprendre Quelles grâces tous deux nous vous en devons rendre : Mais, afin qu'à jamais nous les puissions bénir, Epargnez le dernier à notre souvenir : Ce sont fatalités dont l'âme embarrassée A plus qu'elle ne veut se voit souvent forcée. Sur les noires couleurs d'un si triste tableau Il faut passer l'éponge, ou tirer le rideau 3 : Un fils est criminel quand il les examine; Et quelque suite enfin que le ciel v destine. J'en rejette l'idée, et crois qu'en ces malheurs Le silence on l'oubli nous sied mieux que les pleurs. Nous attendons le sceptre avec même espérance : Mais si nous l'attendons, c'est sans impatience; Nous pouvons sans régner vivre tous deux contents ; C'est le fruit de vos soins, jouissez-en longtemps :

Cd discours d'Autochus est d'une bienséance qui lui gagne tous les ceutrs. — S'il y a nôtre amour (toutes les éditions le portent), c'est un barbarisme: nôtre amour ne peut jamais signifier l'amour que vous avez pour nous; s'il y a nôtre amour, il peut signifier l'amour de Cléonôtre pour ses enfants. (V.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Un doux espoir du trône qu'on tient du soin d'un amour! (V.)
<sup>3</sup> On sent assez que cette alternative d'éponge et de rideau fait un

<sup>3</sup> On sent assex que cette alternative «réponge et ou riseau nat un mauvais effet: I ine faut employer l'alternative que quand no propose le ehoix de deux partis; mais on ne propose point, en pariant à sa reine et à sa mere, he choix de deux expressions. De plus, esc expressions un peu triviales ne sont pas dignes du style tragique. Il en faut dire autant de la suite que le ciel destine de ces noiers couleurs. (V.)

Il tombera sur nous quand vous en serez lasse: Nous le recevrons lors de bien meilleure grâce : Et l'accepter sitôt semble nous reprocher De n'être revenus que pour vous l'arracher.

SÉLEUCUS.

J'ajonterai , madame , à ce qu'a dit mon frère Que, bien qu'avec plaisir et l'un et l'autre espère, L'ambition n'est pas notre plus grand désir ! Régnez, nous le verrons tous deux avec plaisir : Et c'est bien la raison que pour tant de puissance Nous vous rendions du moins un peu d'obéissance 2, Et que celui de nous dont le ciel a fait choix Sous votre illustre exemple apprenne l'art des rois.

CLÉOPATRE. Dites tout, mes enfants': vous fuyez la couronne, Non que son trop d'éclat ou son polds vons étonne : L'unique fondement de cette aversion . C'est la honte attachée à sa possession. Elle passe à vos yeux pour la même infamie. S'il faut la partager avec notre ennemie 3. Et qu'un indigne hymen la fasse retomber Sur celle qui venait pour vous la dérober. O nobles sentiments d'une âme généreuse!

O fils vraiment mes fils! ô mère trop heureuse! Le sort de votre père enfin est éclairci : Il était innocent, et je puis l'être aussi; Il vous aima toujours, et ne fut mauvais père Que charmé par la sœur, ou forcé par le frère; Et, dans cette embuscade où son effort fut vain. Rodogune, mes fils, le tua par ma main. Ainsi de cet amour la fatale puissance Vous coûte votre père, à moi, mon innocence 4;

I.'ambition est une passion, et non un désir. (V.) 2 C'est bien la raison est du style de la comédie. Pour tant de puissance ne forme pas un sens net : est-ce pour la puissance de la reine, est-ce pour la puissance de ses enfants, qui n'en ont aucune? est-ce pour eclle qu'aura l'un d'eux? (V.)

<sup>3</sup> Le défaut de clarté vient principalement de la même infamie, qui n'est pas français, et de ee que ce pronom elle, qui se rapporte par le sens à couronne, est joint à honte par la construction. (V.)

<sup>4</sup> De cet amour ne se rapporte à rien; elle entend l'amour que Nicanor avait en pour Rodogune. (V.)

Et si ma main pour vous n'aveit tout attenté. Léffeit de cet amour vous aurait tout chité. Léffeit vous me rendrec l'innocence et l'estime'. Lorsque vous punirez la cause de mon crime. De cette mème main qui vous a tout sauvé, Dans son sang odieux je l'aurais bien lavé; Mais comme vous aviez votre part ans vengeances; Je vous ai réservé votre part ans vengeances; Et, pour ne tenir plus en suspens vos esprits, Si vous voulez régner, le trône lest à ce prix<sup>2</sup>. Entre deux life que Jaime avec même tendresse Embrasser ma querelle est le seul droit d'ainesse : La mort de Rodogune en noumera l'ainé.

Quoi! vous montrez tous deux un visage étonné 3!

"Fous me rendrez l'estime ne peut se dire comme tous me rendrez l'innocence; car l'innocence appartient à la personne, et l'estime est le sentiment d'autrui. Vous me rendez mon innocence, ma raison, mon repos, ma gloire, mais non pas mon estime. (V.)

A Cette proposition si peu préparée, si extraordinaire, prépare des événements d'un si grand tragique, que le spectateur a toujours pardonné cette atrocité, quoiqu'eile ne soit ni dans la vérité historique. ni dans la vraisemblance. La situation est inéâtrale ; èlic attache maigre la réflexion. Une invention purement raisonnable peut être très-mauvalse; une invention théâtrale, que la raison condamne dans l'examen, peut faire un très-grand effet : c'est que l'imagination, émue de la grandeur du spectacie, se demande rarement compte de son plaisir (V.) - La proposition de Cléopâtre peut n'être pas raisonnable, car une passion violente ne raisonne pas ; mais elle est vraisemblable de la part d'une femme qui a tué son mari de sa propre main, et qui est capable de tout sacrifier à son ambilion. Elle se souvient que, dans le temps ou Tryphon ravagéait la Syrie, le peuple, qui n'obéissait qu'à regret à une femnie, voulut la forcer, et la força en effet, à se donner un maitre. Elle a lieu de craindre que ce peuple, à qui elle a promis de nommer un roi, et qui l'attend ee jour-là même, ne se révolte contre elle, si elle osait éluder sa promesse. Cependant, si elle nomme un roi, Rodogune règne. C'est la condition du traité qu'elle a fait avec les Parthes; et ce traité, qu'elle a rendu public, elle n'ose le violer ouvertement : elle veut en laisser le crime et le danger à celui de ses fils qu'elle nommera roi, et qui pourra la mettre à l'abri du ressentiment du peuple. Vindicative, et plus ambitieuse encore, elle a lien de croire que l'offre d'une couronne séduira du moins un de ses fils. Il nous semble que Voltaire n'a pas assez fortement compris le earactère de Cléopatre, qui ne se dément pas un seul moment, et que nous regardons comme un des chefs-d'œuvre de Cornelle : li n'en eviste aueun de cette force au théâtre. (P.)

3 En nommera l'ainé; cot en se rapporte à ses deux fils; mais



Redoutez-vous son frère? Après la paix infâme Que même en la jurant je détestais dans l'âme, J'al fait lever des gens par des ordres secrets Qu'à vous soivre en tous lieux vous trouverez tout prêts; Et, tandis qu'i fait tête aux princes d'Arménie, Nous pouvons sans péril briser sa tyrannie. Qui vous fait donc pâtir à oette juste loi? Est-ce pitié pour elle? est-ce haine pour moi? Voulez-vous l'épouser afin qu'elle me brave. Et mettre mon déstin aux mains de mon esclave? Et mettre mon déstin aux mains de mon esclave? Vous ne répondez point? Aller, enfants ingrats, Pour qui je crus en vain conserver ces États : J'à fait votre oncle roi, j'en fera bien un autre; Et mon nom peut encore ici plus que le vôtre. sélecous.

Mais, madame, voyez que pour premier exploit...

Mais que chacun de vons penie à ce qu'il me doit. Je sais bien que le sang qu'à vos mains je demande. Nest pas le digne essai d'une valeur bien granle; Mais si vous me dovez et le sceptre et le jour, Ce doit être envers moi le scan de votre amour : Sans ce gage ma haine à jamais s'en défie; Ce n'est qu'en m'imitant que l'on me justifie. Rien ne vous sert lei de faire les surpris; Je vous le dise neor, le troue est à ce pris; Je puis en disposer comme de ma conquête; Point d'ainé, point de roi, qu'en m'apportant sa lête; Et puisque mon seul choix vous y peut diever. Le puisque mon seul choix vous y peut diever.

comme il y a un vers entre deux, le sens ne se présente pas clairement.

<sup>&</sup>quot; Cet y se rapporte à trône, qui est quaire vers auparavant : les pronoms, les adverbes doivent toujours être près des noms qu'ils désignent; c'est une règle à laquelle il n'y a point d'exception. (V.)

<sup>2</sup> Ce vers est très-beau. Mals comment une reine habile peut-eile avouer son crime à ses enfants, et les presser d'en commettre un autre? (7.)

## SCENE IV.

#### SÉLEUCUS. ANTIOCHUS.

SÉLEUCUS.

Est-il une constance à l'épreuve du foudre Dont ce cruel arrêt met notre espoir en poudre 1?

ANTIOCHUS.

Est-il un coup de foudre à comparer aux coups Que ce cruel arrêt vient de lancer sur nous? sérvicus.

O haines, o fureurs dignes d'une Mégère! O femme, que je n'ose appeler encor mère !-Après que tes forfaits ont régné pleinement. Ne saurais-tu souffrir qu'on règne innocemment? Quels attraits penses-tu qu'ait pour nous la couronne, S'il faut qu'un crime égal par ta main nous la donne? Et de quelles horreurs nous doit-elle combler. Si pour monter au trône il faut te ressembler?

ANTIOCHUS.

Gardons plus de respect aux droits de la nature, Et n'imputons qu'au sort notre triste aventure :

Voilà encore un fondre dont un arrêt met un espoir en poudre : e! Antiochus répond par écho à cette figure încohérente : nouvelle preuve du peu de soin qu'on prenait alors de châtier son style. Despréaux est le premier qui ait appris comment on doit toujours parler en vers. La douleur respectueuse d'Antiochus est aussi contraire à l'histoire qu'à la politique ordinaire des priuces. Plusieurs ont fait enfermer leurs mères pour de bien moindres crimes. Cléopâtre vient d'avouer à ses enfants qu'elle a assassiné leur père ; elle veut forcer à assassiner leur maitresse; elle dolt être à leurs yeux influiment plus compable que Clytemnestre ne le fut pour Oreste. Est-ce là le cas de dire. j'aime ma mère? Mais ce sentiment d'amour respectueux pour une mère est si profondément gravé dans tous les cœurs bien faits, que lous les speciateurs pensent comme Antiochus. Telle est la magie de la poésie; le poête tient les cœurs dans sa main : il peut , s'il veut , peindre Antiochus comme un Oreste, et alors le public s'intéressera à sa vengeauce; il peut le peindre comme un prince sévère et juste, qui, pour le bien de son État, veut ôter le gouvernement à une femme homicide. le fléan de ses sujets : alors les spectateurs applaudiront à sa justice : Il pent le peindre soumls, respectueux, attaché à sa mère autant qu'indigné; et alors le public partage les mêmes sentiments. Cette dernière situation est la seule convenable à la construction de cette tragédie, d'autant plus qu'Antiochus est représenté comme un joune homme soumis; mais aussi son caractère est sans force. ( V.)

Nous le nomnions cruel; mais il nous était doux-Quand il ne nons donnaît à combattre que nous. Confidents tout ensemble et rivaux l'un de l'autre, Nous ne concevions point de mal pareil au notre; Cependaul, à nous voir l'un de l'autre rivaux. Nous ne concevions pas la moitié de nos maux.

Une douleur si sage et si respectueuse; Ou n'est guère sensible, ou guère impétueuse; Et c'est en de tels maux avoir l'esprit bien fort D'en connaître la cause, et l'imputer au sort. Pour moi, je sens les miens avec plus de faiblesse ; Plus leur cause m'est chère, et plus l'effet m'en biesse : Non que pour m'en venger j'ose entreprendre rien; Je donnerais encor tout mon sang pour le sien : Je sais ce que ie dois : mais dans cette contrainte . Si je retiens mon bras, je laisse aller ma plainte; Et j'estime qu'au point qu'elle nous a blessés,.. Oui ne fait que s'en plaindre a du respect asser. Voyez-vous bien quel est le ministère infâme . -Ou'ose exiger de nons la haine d'une femme? Voyez-vous qu'aspirant à des crimes nouveaux, De deux princes ses fils elle fait ses bourreaux? Si vous pouvez le voir, pouvez-vous vous en taire?

Je vois bien plus encor, je vois qu'elle est ma mère ; Et plus je vois son crime indigne de ce rang , Plus je lui vois souliter la source de mon sang. J'en seas de ma douleur crotire la violence; Mais ma confusion m'impose le silence ; Mais ma confusion m'impose le silence ; Lorsque dans ses forfaits sur nos fronts imprimés Je vois les traits honleur dont nous sommes formes. Je tâche à ect objet d'être average ou stupide ; J'ose me déguiser jusqu'à son particide ; Je me cache à moi-même un excès de malheur Où notre ignomainé égale ma douleur ; Et, détournant les yeax d'une mère cruelle , J'impute tout au sort qui m'a fait nattre d'elle.

Je conserve pourtant encore un peu d'espoir : Elle est mère, et le sang a beaucoup de pouvoir; Et, le sort l'ent-il faite encor plus inhumaine. Alı! mon frère . l'amour n'est guère véhément Pour des fils élevés dans un bannissement, Et qu'avant fait nourrir presque dans l'esclavage, Elle n'a rappelés que pour servir sa rage. De ses pleurs tant vantés je découvre le fard 2; Nous avons en son cœur vous et moi peu de part · Elle fait bien sonner ce grand amour de mère; Mais elle seule enfin s'aime et se considère : Et, quoi que nous étale un langage si doux, Elle a tout fait pour elle, et n'a rien fait pour nous. Ce n'est qu'un faux amour que la haine domine; Nous avant embrassés, elle nous assassine, En veut au cher objet dont nous sommes épris, Nous demande son sang, met le trêne à ce prix. Ce n'est plus de sa main qu'il nous le faut attendre : Il est, il est à nous, si nous osons le prendre. Notre révolte ici n'a rien que d'innocent : Il est à l'un de nous, si l'autre le consent : Régnons, et son courroux ne sera que faiblesse; C'est l'unique moyen de sauver la princesse. Allons la voir, mon frère, et demeurons unis : C'est l'unique moyen de voir nos maux finis. Je forme un beau dessein que son amour m'inspire; Mais il faut qu'avec lui notre union conspire : Notre amour, aujourd'hui si digne de pitié, Ne saurait triompher que par notre amitié. ANTIOCHUS.

Cet avertissement marque une déliance Que la mienne pour vous souffre avec patience.

Il n'est peut-être pas bien naturel qu'Antiochus disc qu'une larine peut changer le cœur de Cléopàire, après qu'elle lui a proposé de sang-froid le plus grand des crimes; mais ee contraste du caractère d'Antiochus avec celui de Sériucus est si bean, qu'on aime cette peilte illusion que se fait le cœur vertueau d'Antiochus. (V.)

<sup>2</sup> Le Jard des pleurs est des plus impropres. On peut demander pour quoi on a dit sere suecès le faut des fleurs, pour exprince l'Ostentation d'une douleur étaidée, et que le moit de fard n'est pas recersable : c'est qu'en leffet il y a ée l'ostentation, d'antet, dans l'appareit d'une douleur qu'on étaite mais on ne geut mettre récliments de moit des larmes : cette figure n'est pa plute, pare qu'el ne la partiel par de l'appareit qu'el n'est peut realter de l'appareit par plute, pare qu'el n'est par vraile.

Allons, et soyez sûr que même le trépas Ne peut rompre des nœuds que l'amour ne rompt pas.

## ACTE TROISIÈME.

#### SCÈNE PREMIÈRE.

RODOGUNE, ORONTE, LAONICE.

#### RODOGUNE.

Voilà comme l'amour succède à la coère, Comme elle ne me voit qu'avec des yeux de mère; Comme elle sime la paix, comme elle fait un roi, Et comme elle use enfin de ses fils et de moi. Et tantôt mes soupcons lui faisaient une offense? Elle n'avait rien fait qu'en sa juste défense? Lorsque lu la trompais elle fernait les yeux? Ah! que ma défiance en jugeait beaucoup mieux!

#### LAONICE.

Et vois voyez, madame Quelle fidélité vous conserve mon âme, Et qu'ayant reconnu sa haine et mon erreur, Le cœur gros de soupirs, et frémissant d'horreur, Je romps une foi due aux secrets de ma reine, Et vois viens découvrir mon erreur et sa haine.

#### RODOGUNE.

Cet avis salutaire est l'unique seccours A qui je crois devoir le reste de mes jours. Mais ce n'est pas assez de m'avoir averlie; Il faut de ces périls m'aplanir la sortie; Il faut que tes conseils m'aident à repousser... LAONICE.

Madame, au nom des dieux, veuillez m'en dispenser; C'est assez que pour vous je lui sois infidèle, Sans m'engager encore à des conseils contre elle. Oronte est avec vous, qui, comme ambassadeur, Devait de cet hymen honorer la splendeur; Comme c'est en ses mains que le roi votre frère A déposé le soin d'une têté si chère;
Je vous laises avec lui pour en délibérer
Quoi que vous résolviez, Jaisez-moi l'ignorer.
Au reste, assurez-vous de l'amour des deux princes;
Plutôt que de vous perdre lis perdront leurs provinces :
Mais je ne réponda pas que ce cœur inhumain
Ne veuille à leur refus s'armer d'une autre main.
Je vous parle en tremblant; si j'étais ici vue,
Votre péril crottrait, et je serais perdue.
Fuyez, grande princesse, et souffrez cet adieu.
Fuyez, grande princesse, et souffrez cet adieu.

Va, je reconnattrai ce service en son lieu.

# SCÈNE II.

## RODOGUNE, ORONTE.

RODOGUNE.

Que ferons-nous, Oronte, en ee péril extrême, Où l'on fait de mois sang le prix d'un diadème? Fuirons-nous chez mon frère? attendrons-nous la mort, Ou ferons-nous contre elle un généreux effort? ONONTE.

Notre fuite, madame, est assez difficile; J'ai vu des gens de guerre épandus par la ville. Si l'on veut votre perte, on vous fait observer Ou, s'il vous est permis encor de vous sanver. L'avis de Laonice est sans doute une adresse : Feignant de vous servir, elle sert sa maîtresse. La reine, qui surtout craint de vous voir régner. Vous donne ces terreurs pour vous faire éloigner ; Et, pour rompre un hymen qu'avec peine elle endure, Elle en veut à vous-même imputer la rupture. Elle obtiendra par vous le but de ses souhaits, Et vous accusera de violer la paix; Et le roi, plus piqué contre vous que contre elle. Vous voyant lui porter une guerre nouvelle, Blamera vos fraveurs et nos légèretés. D'avoir osé douter de la foi des traités ; Et peut-être, pressé des guerres d'Arménie. Vous laissera moquée, et la reine impunie.

A ces honteux moyens gardez de recourir.
C'est ici qu'il vous faut ou régner ou périr.
Le ciel pour vous ailleurs n'a point fait de courronne;
Et l'on s'en rend indigne alors qu'on l'abandonne.
BODOGÉNE.

Ah! que de vos conseils j'aimerais la vigueur, Si nous avions la force égale à ce grand cœur! Mais pourrons noss braver une reine en colère Avec ce peu de gens que m'a laissée mon frère : ORONTE.

J'aurais perdu l'esprit, si i'osais me vanter Qn'avec ce peu de gens nous pussions résister. Nous mourrons à vos pieds, c'est toute l'assistance Que vous peut en ces lieux offrir notre impuissance : Mais pouvez-vous trembler quand dans ces mêmes lieux Vons portez le grand maître et des rois et des dieux'? L'amour fera lui seul tout ce qu'il vous faut faire. Faites-vous un rempart des fils contre la mère; Ménagez bien leur flamme, ils voudront tout pour vous : Et ces astres naissants sont adorés de tous. Quoi que puisse en ces lieux une reine cruelle, Pouvant tout sur ses fils, vous y pouvez plus qu'elle. Cependant trouvez bon qu'en ces extrémités Je tache à rassembler nos Parthes écartés ; lls sont peu, mais vaillants, et peuvent de sa rage Empêcher la surprise et le premier outrage. Craignez moins; et surtout, madame, en ce grand jour Si vous voulez régner, faites régner l'amour.

### SCÈNE III.

### RODOGUNE.

Quoi i je poirrais descendre à ce l'âche artifice D'aller de mes amants mendier le service, Et, sous l'indigne arpat d'un coup d'œll affété, J'irais jusqu'en leiur, cœur chercher ma sûreté! Celles de ma naisançe on thoreur des bassésses; Leur sang tout généreux hait ces molles adresses.

Quel que soit le secours qu'ils me puissent offrir . Je croirai faire assez de le daigner souffrir : Je verrai leur amont, l'éprouverai sa force, Sans flatter leurs désirs, sans leur jeter d'amorce; Et, s'il est assez fort pour me servir d'appui, Je le ferai régner, mais en régnant sur lui. Sentiments étouffés de colère et de haine, Rallumez vos flambeaux à celles de la reine 1, Et d'un oubli contraint rompez la dure loi. Pour rendre enfin justice aux manes d'un grand roi; Rapportez à mes yeux son image sanglante, D'amour et de fureur encore étincelante. Telle que je le vis, quand tout percé de coups ll me cria : « Vengeance! Adieu; je meurs pour vous! » Chère ombre, hélas! bien loin de l'avoir poursuivie, J'allais baiser la main qui l'arracha la vie. Rendre un respect de fille à qui versa ton sang : Mais pardonne au devoir que m'impose mon rang : Plus la haute naissance approche des couronnes, Plus cette grandeur même asservit nos personnes; Nous n'avons point de cœur pour aimer ni hair 1; Toutes nos passions ne savent qu'obéir-Après avoir armé pour venger cet outrage, D'une paix mal conçue on m'a faite le gage Et moi, fermant les yeux sur ce noir attentat, Je suivais mon destin en victime d'État : Mais anjourd'hui qu'on voit cette main parricide, Des restes de la vie insolemment avide. Vouloir encor percer ce sein infortuné, Pour y chercher le cœnr que tu m'avais donné, De la paix qu'elle rompt je ne suis plus le gage; Je brise avec honneur mon illustre esclavage; J'ose reprendre un cœur pour aimer et hair, Et ce n'est plus qu'à toi que je veux obéir.

bes sealiments qui raltument des flambeaux à la laine de la reine et un roupent la roi durre d'un oubli confraînt pour rendre justice, ce sont des paroies qui ne forment point un sens net; c'est un atyle aussi obscur qu'emphatique; et on doft t'untant plus le remarquer, que plus d'un auteur a inuite ces fautes. (V.)

<sup>\*</sup>Ici, elle n'a point de cœur pour aimer ni hair; el, dans le même monologue, elle repreug un cœur pour aimer el hair; ces autithèses, ces jeux de vers ne sont plus permis, (V.)

Le consentiras-tu cet effort sur ma flamme ', Tot, son vivant portrait, que j'adore dans l'âme, Cher prince, dont je n'ose en mes plus doux souhaits Fier encor le nom aux murs de ce palais? Je sais quelles secont tes douleurs et tes graintes; Je vois déjà tes maux, j'entends déjà tes plaintes : Mais pardonne aux devoirs qu'exige cufin un roi A quit du dois le jour qu'il à perdu pour moi. J'aurai mêmes douleurs, j'aurai mêmes alarmes ; Si'll en coûte un souir, l'en verserait des larmes ;

Mais, dieux! que je me trouble en les voyant tous deux Amour, qui me confonds, cache du moins tes feux; Et content de mon cœur dont je te fais le maître, Dans mes regards surpris garde-toi de parattre.

### SCENE IV.

### ANTIOCHUS, SÉLEUCUS, RODOGUNE.

#### ANTIOCHUS.

Ne vous offensez pas, princesse, de nous voir De vos yeux à vous-même expliquer le pouvoir <sup>3</sup>. Ce n'est pas d'aujourd'hui pue nos cœurs en soupirent <sup>4</sup> A vos premiers regards tous deux ils se rendirent; Mais un profond respect nous fit taire et brûler; El ce même respect nous force de parler.

L'heureux moment approche où votre destinée

<sup>\*</sup> Consentir d, et non consentir le : ee verbe gouverne toujour's le datif, exprimé chez nous par la préposition d. Il est vrai qu'au barreau on viole cette règle ; mais le style du barreau est celui des barbarismes. (V.)

Que veut dire cela? veut-elle parler de l'ordre qu'elle va donner à ses deux amants de tuer leur mère? est-ce là le cas d'un soupir? ne faut-il pas avouer que présque tous les sentiments de ce monologne ne sont ni assez vrais ni assez touchants? (V.)

<sup>3</sup> Et de quoi veix-il qu'elle s'offence à de ce que deux frères, dont l'an det l'éposser et la faire reine, joignent à l'offer du trône un sentiment dont elle doit être charmée et heorie? Ce lus goit était introduit per non visussa de étar-alrècie, dans l'exquels un hêres était introduit per non visussa de étar-alrècie, dans l'exquels un hêres était en de la commandat de l'experiment de la commandat (v.)

<sup>\*</sup> Cet en ne paraît se rapporter à rien, car les cerurs ne sompirent pas l'expliquer un pouvoir. (V.)

Semble être aucusement à la nûtre enchaînés \*
Puiaque d'un droit d'ainesse incertain parmi nous s'
La nûtre attend un sceptre, et la vôtre un époux.
C'est trop d'indignité, que noire souveraine
De l'un de ses capits tiemes le nom de reine \*
Notre amour s'en offense, et, changeant cette loi, 'Remet à notre reine à nous choist un roi.
Ne vous abaissez plus à suivre la couronne s';
Donnez-la, assoudirir qu'avec elle on vous donne;
Réglez notre destin, qu'ont mai réglé les dieux;
Notre seul droit d'ainesse est de plaire à vos yeux :
L'ardeur qu'allume en nous une flamme si pure
Préfère voire choix au choix de la nature,
Et vient sacrifier à votre élection \*
Toute notre essérance et notre ambition.

Prononcez donc, madame, et faites un monarque: Nous céderons sans lond à cette litustre marque; Et celui qui perdra votre divin objet Demeurera du moins votre premier sujet; Son amour immortel saura toujours lui dire Que ce rang près de vous vant ailleurs un empire; Il y mettra sa gloire, et, dans un tel malhéur, L'henr de vous obér flatters as douleur.

#### RODOGUNE.

Princes, je dois beaucoup à cette déférence De votre ambition et de votre espérance; Et j'en recevrais l'offre avec quelque plàisir, Si celles de mon rang avaient droit de choisir. Comme sans leur avis les rois disposent d'étile. Pour affermir leur trône ou finir leurs querelles, Le destin des États est arbitre du leur, Et l'ordre des traités règle tout dans leur œur.

<sup>\*</sup> Aucunement est un terme de loi qui ne doit jamais entrer dans un vers. (V.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Incertain parmi nous, il vent dire incertain entre nous deux; mais parmi ne peut jamais être employé pour entre. (V.)

<sup>3</sup> C'est jouer sur les mots de reine et de captif, et c'est un ton de

galanterie qui est bien loin du tragique. (V.)

4 On ne suit point une couronne, on sait l'ordre, la joi qui dispose de la couronne. Cette faute est répétée plus bas. (V.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Election ne peut être employé pour choix; élection d'un empereur, d'un pape, suppose plusieurs suffrages. (V.)

C'est lui que suit le mien, et non pas la couronne J'aimerai l'un de yous, parce qu'il me l'ordonne; Du secret révélé j'en prendrai le pouvoir 1, Et mon amour pour naître attendra mon devoir. N'attendez rien de plus, ou votre attente est vaine. Le choix que vous m'offrez appartient à la reine : J'entreprendrais sur elle à l'accepter de vous. Peut-être on vous a tû jusqu'où va son courroux; Mais je dois par épreuve assez bien le connaître Pour fair l'occasion de le faire renaître. Oue n'en ai-ie souffert, et que n'a-t-elle osé! Je veux croire avec vous que tout est apaisé; Mais craignez avec moi que ce choix ne ranime Cette haine mourante à quelque nouveau crime Pardonaez-moi ce mot qui viole un oubli Que la paix entre nous doit avoir établi. Le feu qui semble éteint souvent dort sous la cendre; Qui l'ose réveiller peut s'en laisser surprendre : Et je mériterais qu'il me pût consumer, Si je lui fournissais de quoi se rallumer,

SÉLEUCUS. Pouvez-vous redouter sa liaine renaissante. S'il est en votre main de la rendre impuissante? Faites un roi, madame, et régnez avec lui; Son courroux désarmé demeure sans appui, Et toutes ses fureurs sans effet rallumées Ne pousseront en l'air que de vaines fumées. Mais a-t-elle intérêt au choix que vous ferez, Pour en craindre les maux que vous vous figurez? La couronne est à nous ; et , sans lui faire injure , Sans manquer de respect aux droits de la nature, Chacun de nous à l'autre en peut céder sa nart. Et rendre à votre choix ce qu'il doit au hasard. Qu'un si faible scrupule en notre faveur cesse : Votre inclination vaut bien un droit d'atnesse. Dont vous seriez traitée avec trop de rigueur . S'il se trouvait contraire aux vœux de votre cœur. On yous applaudirait quand yous seriez à plaindre;

2 Ranime ne peut gouverner le datif ; c'est un solécisme. (V.)

Je prendrai du secret révélé le pouvoir de vous aimer; cela n'est pas français : j'en prendrai est obscur. (V.)

Pour vous faire régner ce serait vous contraiodre, Vous donner la couronne en vous tyrannisant, Et verser du poison sur ce noble présent. Au nom de ce beau fen qui tous deux nous consume, Princesse, à notre espoir deux cette amertume; Et permettez que l'heur qui suivra votre époux <sup>1</sup> Se puisse redoubler à le tenir de vous <sup>2</sup>.

#### RODOGUNE.

Ce beau feu vous aveugle autant comme il vous brûle; Et, tachant d'avancer, son effort vous recuie. Yous crovez que ce choix que l'un et l'autre attend Pourra faire un heureux sans faire un mécontent : Et moi, quelque vertu que votre cœur prépare 3, Je crains d'en faire deux si le mien se déclare : Non que de l'un et l'autre il dédaigne les vœux : Je tiendrais à bonheur d'être à l'un de vous deux ; Mais souffrez que je suive enfin ce qu'on m'ordonne : Je me mettrai trop haut s'il faut que je me donne : Quoique aisément je cède aux ordres de mon rol, Il n'est pas bien aisé de m'obtenir de moi. Savez-vous quels devoirs, quels travaux, quels services, Voudront de mon orgueil exiger les caprices 4? Par quels degrés de gloire on me veut mériter 5? En quels affreux périls il faudra vous jeter? Ce cœur vons est aequis après le diadème. Princes: mais gardez-vous de le rendre à lui-même. Vous y renoncerez peut-être pour iamais Quand je vous aurai dit à quel prix je le mets.

Quels seront les devoirs, quels travaux, quels services Dont nous ne vous fassions d'amoureux sacrifices?

2 C'est encore un berbarisme : un heur qui redouble à le tenir / it semble que ce soit cet heur qui tienne. (V.)

Un heur qui suit un épouz, et qui redouble à le tenir ! tout cela est impropre, et n'est ni bien construit, ni français; ce sont autant de barbarismes. (V.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cela parait pas bien dit; on ne prépare pas une vertu comme on prépare une réponse, un dessein, une action, un discours, etc. (V.)
4 Il est bien étrange qu'elle se serve de ce mot, et qu'elle appelle cuprice l'abominable proposition qu'elle va faire. (V.)

<sup>5</sup> Elle appelle un parricide degre de gloire, si elle patie sérieusement, elle dit une chose aussi affresse que fausse; si c'est une ironic, c'est joindre le comique à l'hosreur. (V.)

F.I quels affreux périls pourrons-nous redouter, Si c'est par ces degrés qu'on peut vons mériler?

ANTIOCHUS. Princesso, ouvrez ce cœur, et jugez mieux du notre; Jugez mieux du beau feu qui brûle l'un et l'autre; Et dites hautement à quel prix votre choix Veut faire l'un de nous le plus heureux des rois.

RODOCENE.

Princes, le voulez-vous?

ANTIOCHUS. C'est notre unique envie.

RODOGINE. Je verrai cette ardeur d'un repentir suivie.

SÉLEUCUS. Avant ce repentir tous deux nous périrons. RODOGUNE.

Enfin vous le voulez?

SÉLEUCUS. Nous vous en conjurons. RODOGUNE.

Eli-bien donc! il est temps de me faire connaître. J'obéis à mon roi , puisqu'un de vous doit l'être: Mais quand j'aurai parlé, si vous vous en plaignez, J'atteste tous les dieux que vous m'y contraignez, Et que c'est malgré moi qu'à moi-même rendue J'écoute une chaleur qui m'était désendue ' : On'un dévoir rappelé me rend un souvenir Que la foi des traités ne doit plus retenir.

Tremblez, princes, tremblez au nom de votre pere : il est mort, et pour moi, par les mains d'une mère. Je l'avais oublié, sujette à d'autres lois : Mais libre, je lui rends enfin ce que je dois. C'est à vous de choisir mon amour ou ma haine. J'aime les fils du roi , je hais ceux de la reine : Réglez-vous là-dessus; et, sans plus me presser, Vovez auguel des deux vous voulez renoncer. Il faut prendre parti ; mon choix suivra le vôtre : Je respecte autant l'un que je déteste l'autre,

Une chaleur defendue, un devoir qui rend un souvenir, un sonvenir que les traites, ne peuvent retenir font un amas de termes linpropres , et une construction trop vicieuse, (V.)

Mais ce que l'aime en vous du sang de ce grand roi , S'il n'est digne de lui, n'est pas digne de moi. . Ce sang que vous portez, ce trone qu'il vous laisse ', Valent bien que pour lui votro cœus s'inféresse. Votre gloire le vent, l'amour vous le prescrit. Qui peut contre elle et lui soulever votre esprit '? Si vous leur préférez une mère crosile , Soyez cruels , ingrats , parricides comme elle: Vous devez la punir, si vous la condamnez; Vous devez la punir, si vous la soutanez. Vous devez l'milter, si vous la soutanez. Quoi cette aders s'écinit! Tu et l'autre soupire! J'avais su le prévire. A ATTOGUES.

Princesse...

## RODOGUNE.

Il n'est plus temps, le mot en est lâché Quand j'ai volut me taire, en vain je l'ai tâché. Appelez ce devoir haine, riqueur, colère; Pour gagner Rodogune il faut venger un père; Je me donne à ce prix : osser me mériter, Et voyez qui de vous daignera m'accepter. Adieu, princes <sup>3</sup>.

## SCENE V.

## ANTIOCHUS, SÉLEUCUS.

## ANTIOCHUS.

Hélas! c'est donc ainsí qu'on traite Les plus profonds respects d'une amour si parfaite 4!

On ne porte point un sang: Il était aisé de dire : ce sang qui coule en vous, ou le sang dont vous sortez. (V.)

<sup>\*</sup> Le seus cut louche : contre elle signific contre votre ghoire, et lui signific votre amour; c'est là le seus; mais il lout le chercher. La clarté et la première lei de l'art d'écrire; et puis comment l'esprit de ces princes peut-il être souleré contre leur gloire? est-ce parce qu'ils s'effrayend d'un parriclée? (V.)

<sup>3</sup> Observez qu'elle n'a pas dit un seul mot de la seule chose qui pourrait en quelque façon lui faire pardonner cette horreur insensée; elle devait leur dire au moins: Cisopátro vous a demandé ma tête, ma sérséé me force à vous demander la sienne. (V.)

Bst-ce ici le temps de se plaindre qu'on a mal recu les profonds respects de l'amour, quand il s'aut d'un parrielde ? (V.)

SÉLEUCUS.

Elle nous fuit, mon frère, après cette rigueur.

Elle fuit, mais en Parthe, en nous perçant le cœur.

Que le ciel est injuste! Une âme si cruelle ... Méritait notre mère, et devait naître d'elle.

ANTIOCHUS.

Plaignons nous sans blasphème.

Ah! que vous me gênez

Par cette retenue où vous vous obstinez! Faut-il encor régner? faut-il l'aimer encore?

ANTIOCHUS.

Il faut plus de respect pour celle qu'on adore '.

séleuces. C'est ou d'elle ou du trone être ardemment épris , Que vouloir ou l'aimer ou régner à ce prix.

ANTIOCHUS.

C'est et d'elle et de lui tenir bien peu de compte.

Que faire une révolte et si pleine et si prompte 3

Lorsque l'obéissance a tant d'impiété, La révolte devient une nécessité.

La révolte, mon frère, est bien précipitée Quand la loi qu'êtte rompt peut être rétractée †; Et c'est à nos désirs trop de témérité De vouloir de tels biens avec facilité ; Le ciel par les travaux veut qu'on monte à la gloire ; Pour gagner un triomphe il faut une victoire. Mais que je thehe en vain de flatter nos tourments ! Nos malheurs sont plus forts que ces déguisements 4.

ANTIOCRES.

Peut-on employer ces idées et ces expressions de roman dans un moment si terrible?

a Faire une révolte contre une femme qui a imaginé uneique chose de si noir! faire une révolte n'est pas français. (V.) 3 On ne rompt point une loi, on ne la rétracte pas; révoquer est le mot

propre: on retracte une opinion. (V.)

4 Un déguisement n'est point fort : il faut toujours, ou le mot propre,
ou une métaphore juste. Antiochus reut dire qu'il ne peut se dissimuler
sea malheurs. (V.)

Leur excès à mes yeux paraît un noir abine
Où la haine s'appête à couronner le crime,
Où la gloire est sans nom, la vertu sans homeur,
Oè sans un parricide il n'est point de bonheur;
Et, voynat de ces maux l'épouvantable image,
Je me sens affaiblir quand je vous encourage;
Je frémis, je chancelle, et mon cœur abattu
Suit tantôt sa douleur, et tantôt sa vertu.
Mon frère, pardonnez à des discours sans suite,
Qui font troy voir le trouble où mon âme est réduite.

#### SÉLEUCUS.

J'en fersis comme vous, si mon esprit troublé
Ne secouait le joug dont il est accablé.
Dans mon ambition, dans l'ardeur de ma flamme,
Je vois ce qu'est un trône, et ce qu'est une fenume;
Et, Jugeant par leur prix de leur possession,
J'éteins enfin ma flamme et mon ambition;
Et je vous céderais l'un et l'autre avec joie,
Si, dans la liberté que le ciel me renvoie,
La crainté de vous faire un flueste présent
Ne me jetait dans l'âme un remords trop cuisant.
Dérobons-nous, mon fière, à ces âmes cruelles,
Et laissons-les asan sous a chevre leurs querelles.

#### ANTIOCHUS.

Comme Jaime beaucoup, J'espère encore un peu. L'espoir ne peut s'étaindre où brûle tant de feu; Et son reste confus me rend quelques lumières Pour juger mieux que vous de ces âmes si fères. Croyez-moi, June et l'autre a redouté nos pleurs : Leur fuite à nos soupirs a dérobé leurs cœurs ; Et, ai tantôt leur haine ett attendu nos larmes, Leur laine à nos douleurs aurait rendu les armes.

#### SÉLEUCUS.

Pleures donc à leurs yenx, gémisses, soupirez, Et je craindrai pour vous ce que vous espécez. Quoi qu'en votte faveur vos pleurs obtiennent d'elles, Il vous faudra parer leurs haines mutuelles, Sauver l'une de l'autre; et peut-être leurs coups, Vous trouvant au milieu, ne perceront que vous c'est ce qu'il faut pleurer. Ni mattresse pi mère N'ont plus de čhoix lci ni de lois à nous faire ; Quoi que leur rage exige ou de vous ou de moi, Rodogune est à vous, püisque je vous fais roi. Éparguez vos soupirs près de l'une et de l'autre. l'ai trouvé mon bonheur, saisissez-vous du votre : Je n'en suis point jadour; et ma triste amitié Ne le verra jamais que d'un cil de pitié.

## SCÈNE VI.

#### ANTIOCHUS.

Que je serais heureux si je n'aimais un frère! Lorsqu'il ne veut pas voir le mal qu'il se veut faire . Mon amitié s'oppose à son aveuglement : Elle agira pour vous , mon frère , également , Et, n'abusera point de cette violence Que l'indignation fait à votre espérance 2. La pesanteur du coup souvent nous étourdit s . On le croit repoussé quand il s'approfondit ; Et quoiqu'un juste orgueil sur l'heure persuade, Qui ne sent point son mal est d'autant plus malade; Ces ombres de santé cachent mille poisons. Et, la mort suit de près ces fansses guérisons. Daignent les justes dieux rendre vain ce présage! Cependant allons voir si nous vaincrons l'orage, Et si . contre l'effort d'un si puissant courroux , La nature et l'amour voudront parler pour nous .

Il rent dire; noui s'asons piùs à choisir entre Cléagaire et flodequite. N'ont plus de choix, dans le sens qu'on lui donne lei, n'est pas français. (1).— Ce n'est point là du fout la pennée de Sélescus; il rent dire; » Il Cléapatre al Rodognen n'ont plus décormais a choisir — entre nous, piùsque je rous fais roi, el que je vous céle Rodognes.— Ce nè pent être que par distraction que Voltaire lui prête lei un sens si opposé à cerim de Cornellie. (2).

a Cela est très-obscur, et à peine intelligible; on ne fait point violence à une espérance. (V.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Antiochis perd là dit vers entiers à débiter des sentences: est-ce l'occasion de disserter, de parier de malades qui ne sentent potait leur mait, et d'ombres de santé qui cachent mille poisons? On ne peut troy répéter qui la vertable trapédie régite toules les dissertations, toutes les domparaisons, tout ce qui sent le rhélieur, et que tout doit être sentiment, l'asserte dans le raisonnement même (<sup>3</sup>).

<sup>4</sup> La nature et l'amour qui parlent contre l'effort d'un courrous!

# ACTE QUATRIÈME.

# SCENE PREMIÈRE.

ANTIOCHUS, RODOGUNE.

RODOGUNE.

Prince, qu'ai-je entendu? parce que je soupire, Vous présumez que j'aime, et vous m'osez le dire \* ! Est-ce un frère, est-ce vous dont la témérité S'imagine...

ANTIOCHUS. Anaisez ce courage irrité.

Princesse; aucun de nous ne serait léméraire
Jusqu'à s'imaginer qu'il ed l'Îteur de rous plaire;
Je vois votre mefite et le peu que je vaux,
Et ce rival si cher connaît mieux ses défauts
Mais si tantot ce cœur parlait par votre bouche,
Il veut que nous croyions qu'un peu d'amour le touche,
Et qu'il daigne écouter quelques-uns de nos vœux,
Puisqu'il tient à bonheur d'être à l'un de nous deux.
Si c'est présonaption de croire, ce miracle,

Void ancore des expressions impropres ; le no me lasserai poid de dire qu'il les faut remanquer, non pas jour observer des fautes, mais pour être utile à codt qui ne lissed pas avec assex d'attention, à ceux qui veulent se former le gold et possèder leur langue, à ceux qui veulent écrire, aux étragers qui nous lisest. On a passé bancoup de fautes contre la langue et outre l'étigna, et outre l'attentif poul les sectifs, on a criait de faite trop de remarques, et de marquer une affectation de critiquer. (V)

L'Ame du spectateur étail remplie de doux assassinats proposes par deux femmes; on attendult la suite de ces horeurs le apectateur et étona de voir Rodogique qui se fâche de ce qu'on présume qu'elle noparte que de la femérité d'Antiochou, qui, en la voyant sougiere, ose angoparet qu'elle ceit pas insembles. C'ellar mos et follonies à la mode compour et de ceit pas insembles. C'ellar mos et follonies à la mode cert pas la compour contra l'ambient de la formation de la compour qu'elle par la danc de veu pennées pût être sensible avant de tre-fologos services : ces défés inécterent notre thebrier. (V).

2 Est-cc à Antiochus à parler des défauts de son frère? comment peut-un dire à une telle femme que les deux frères connaissent trop bien leurs défauts pour oser croire qu'elle puisse aimer l'un des deux? (V.) C'est une impiété de douter de l'oracle , Et mériter les maux où vous nous condamnez , Qu'éteindre du bel espoir que vous nous ordonnez. Princesse , au nom des dieux , au nom de cette flamme.

Un mot ne fait pas voir jusques an fond d'une ame; Et votre espoir trop prompt prend trop de vanité Des termes obligeants de ma civilité. Je l'ai dit, il est vrai; mais, quoi qu'il en puisse être, Meiter et amour que vous voulez connaître. Lorsque l'ai soupiré, en l'étalt pas pour vous '; J'ai donné ces soupirs aux mânes d'un époux ?; Et ce sont les effets du souvemir fielde Que sa mort à toute heure en mon âme rappelle. Princes, soyez ses fils, et prenez son parti :

Recevez done son cœure no nos deux réparti;
Ce cœur, qu'un saint ameur rangea sous volre empire,
Ce cœur, pour qui le votre à tous momenta soupire,
Ce cœur, en vous aimant indignement percé,
Reprend pour vous aimer le sang qu'il a versé ¹;
Ille reprend en nous, il revit, il vous aime,
Et montre, en vous aimant, qu'il est encor le mene.
Alt princesse, en l'état où le sort nous a mis,
Pouvons-nous mieux montrer que nous sommes ses fils?

Si c'est son cœur en vous qui revit et qui m'aime,

Ce vers paraît trop comique, et achève de révolter le lecteur judicieux, qui doit attendre ce que deviendra la proposition d'un assassimat borrible. (V.)

<sup>3</sup> Il est explique très-clairement, dans les premiers actes, que jamisis Rodoque n'a épouse Nicanov. Elle était, comme nous l'avons dit promise à ce prince; et d'est dans ce sens qu'elle peut le nommer son épous; maist in exista point de mariage. Rodoque, e on mon, ne fut jamais, à l'égard de Nicanov, que ce que Monime crépait être à l'égard de Mithédate, seuves sans avoir set d'évoux; l'active le veuve sans avoir set d'évoux.

<sup>&</sup>quot;N'est done le centré de Nieuner répartit entre est deux fla, qui, ayant été perch, reprend le sang qu'il a versé, c'est-d-dire son propre sang, pour aliner concer sa femme-dus la personne de sa deux enfants. Que dire de telles Nières et de telles expressions? comment ne pas renar-quer de partiels défauts? et comment les escues? que aggueraile à voudir les pallier? cé serait Irabit l'art qu'on doit enseigner aux jeunes gens, (V.)

Faites ce qu'il ferait s'il vivait en lui-même ; A ce cœur qu'il vons laisse osez prêter un bras : Pouvez-vous le porter et ne l'écouter pas ?? S'il vous explique mai ce qu'il en doit attendre, Il emprante ma voix pour se mieux faire entendre. Une seconde fois il vous le dit par moi <sup>3</sup> : Prince, il flatt è venger.

J'accepte cette loi.

Nommez les assassins, et j'y cours.

Quel mystère

Vous fait, en l'acceptant, méconnaître une mère?

Ah! si vous ne voulez voir finir nos destins, Nommez d'autres vengeurs ou d'autres assassins.

Ah! je vois trop régner son parti dans votre âme ; Prince, vous le prenez.

ANTIOCHUS.

Oui, je le prends, madame Et j'apporte à vos pieds le plus pur de son sang Que la nature enferme en ce malheureux flanc.

Satisfaites vous-même à cette voix secrète Dont la vêtre envers nous daigne être l'interprète : Exécutez son ordre; et hâtez-vous sur moi

n hodogune continue la figure employée par Antiochus, mais on ne peut dire pièrre en no-in-mine. Ce stipé fall beaucoup de peine; mais ce qui en fati bien davantage, c'est que Rodogune passe ainsi tout d'un coup de la modeste fierté d'une fille qui ne reut pas qu'on iul parle d'a-mour, a l'exécrable empressement d'exiger d'un fils la tête de sa mère. (Y.)

2 Préter un bras à un œur, le porter et ne pas l'écouter, sont des expressions si forcées, si fausses, qu'on voit bien que la situation n'est point naturelle; car d'ordinaire, comme dit Bolleau,

Ce que l'on conçoit bien s'exprime clairement. (V.)

3 Est-ii possible qu'Antiochus puisse lui dire : Nommez les assassins?

Quel fanz artifice | ne les connaît-il pas? ne aali-il pas que c'est sa mère? ne s'en est-elle pas vautée à lui-même? Je n'ai point de terme pour exprimer la peine que mé fout les fautes de ce grand homme; elles conseient au moins, en faisant voir l'extrême difficulté de faire une bonne pièce de thètier. (\*\*).

\* Quelle troideur dans de tels éclaireissements, et quelles étranges expressieus! Vous le prenez? Oui, je le prends.

De punit une reine et de vengér un roi: Mais quitte par ma mort d'un devoir si sévère, lécouter-en un autre en faveur de mon frère. De deux princes unis à soupirer pour vous Prenez l'un pour viclime, et l'autre pour époux; Punissez un des fils des crimes de la mère ', Mais payér l'autre aussi des services du père; Et laissez un exemple à la postérité ét de rigueur entière, et d'entière équité. Quoi l'uécouterez-vous ni l'amour ni la haine? Ne pourrai-je obtenir ni salaire ni piene? Ce cœur qui vous adore, et que vous dédaignez... and prosents le la posterité de l'un de l'un de l'entière de l'enti

Hélas, prince 21

ANTIOCHUS.

Est-ce encor le roi que vous plaignez :

Ce soupir ne va-t-il que vers l'ombre d'un père?

Allez, ou pour le moins rappelez votre frère:
Le combat pour mon âme était moins dangereux.
Lorsque je vous avais à combatte tous deux :
Yous étes plus fort seul que vous n'étiez ensemble;
le vous bravais tantôt, et maintenant je tremble.
Jaime: n'àbusez pas, prince, de moin secret
Au milleu de ma haine il m'échappe et regret;
Mais enfin il m'échappe, et cote retenue
Ne peut plus soutenir l'effort de votre vue.
Oui, J'aime un de vous deux malgré ce grand courroux,
Et ce dernier souprie dit sassez que c'est vous.
Un rigoureux devoir à est amour s'oppose:

Pent-on sérieusement dire à Rodogues : Tres l'un de pous deux, dépouses l'autre, et se complaire dans cette pensée sunt froite que harbare, et la refouraer en deux où froit inçona? Cornellie fait dire à Sabloe, dans les Horaces : Que l'un de vous me lus , et que l'autre me enge; li répete le cette passée, mais l'it à délay, et la rend taiplés : lous ces froids efforts de l'esprit ne sont que des amplifications. Ce n'est pas it lyright, es n'est pas la Rache, (X)

Rodogune passe tout d'un coup de l'assassinst à la tendresse, La petite finesse du soupir qui va vers l'ombre d'un père; et Rodogune qui tremble d'aimer, forment iel une pastorale. Cela n'est que trop vrai; et, ennore une fois, il faut le dire et le rédire. (V.)

<sup>3</sup> Ce mélange de tendresse naive, et d'atrocités affrenses n'est pas, supportable. (V.)

Ne m'en accusez point, yous en étes la cause; Vous l'avez fait renaître en me pressant d'un choix Qui rompt de vos traités les favorables lois. D'un père mort pour moi voyez le sort étrange : Si vous me laissez libre, il taut que je le venge : Et mes feux dans mon âme ont beau s'en mutiner . Ce n'est qu'à e prix seul que je puis me donner : Mais ce n'est pas de vous qu'il faut que je l'attende ! Voter refus est juste austant que ma demande. A force de respect votre amour s'est trahl. Je vondrais vous hair s'il m'avait obéi; Et je n'estime pas l'honneur d'une vengeance Jusma'à voloir d'un crime étre la récompense s'.

Pourquoi? elle a donc été sa femmér mais ai elle-ne l'a point été, été n'est point oit out obligée de venger Niesnor; elle n'est obligée qu'à remplir les conditions de la pair, qui interdisent toute veugeance ainst elle raisone fort mai. (V.) — Bile n'a point été as femmér; mais elle pourrait se croire obligée de venger un prince dont elle faitt ainée, et à qui elle avait été promise. (P.)

Poes feux qui se mutinent ecla est impropre; et s'en mutinent encore plus mavuis son ne se untine point de; muther est un verbe qui n'a point de régime. Cette seène- est un entsseement de barbiense et des lockeimes, autant que de penées fausses. Ce sont ces défauts, applandis par quelques ignorants cultifes, que Bolleau svail en ve, quant di était, dans ou Art poétique:

Mon esprit n'admet point un pompeux barbarisme, Ni d'un vers ampoulé l'orguellleux solécisme. (V.)

3 Pourquoi l'a-t-elle donc demandé? Toutes ces coutradictions sont la suite de cette proposition révoltante qu'elle a faite d'assassiner sa belle-mère; une faute en attire cent autres. (V.)

4 Y a-t-il de l'houneur dans cette vengesné? Eile change à présent d'avis; elle ne voudrait plus d'Antiochus, s'il svait tué sa mère : ce n'est nas là assurément le caractère qu'exigent Horace et Boileau :

Qu'en tout avec sol-même il se montre d'accord , Et qu'il soit jusqu'en bout tel qu'on l'a vu d'abord. (V.)

Ellie ne change nid Svis' la de careadère: elle proserse sciiment, que jamas diel nevati en l'intentation de laire adrictosement aux deus princes une preposition dont elle savait bien que l'un et l'autre seraient infailliblement révoltés. Voilé aim moine ce que, dans l'exament de sa pièce. Cornellie oppose aux eblections qu'on ini fit de son temps, et que Voltete n'a fait que renouveier. Quota à sons, il nons semble que le grand succès de cette tragédie, principalement dans as noviveante, est une preuve très-fort que le publice ne enderfu jamas air a vériable intention de Cornellie. In elle ne métrit jamas air a vériable intention de Cornellie. In elle proprie più et re sérieuxe. Mais quand il vi. au féronient, coutes les beautes que Cornellie voits suit suite refine.

Rentrons donc sous les lois que m'impose la paix, Puisque m'en affranchir c'est vous perdre à Jamais, Prince, en votre faveur le ne puis davantage. L'orgueil de ma naissance entle encor mon courage, Et, quelque grand pouvoir que l'amour ait sur moi Jen voublierai jamais que je me dois un roi. Oui, malgré mon amour, J'attendrai d'une mère Quue le trône me donne ou vous ou votre frère. Attendant son secret, vous aurez mes desirs, Et s'il le fait régner, vous aurez mes soupirs ': C'est tout ce qu'à mes feux ma gloire peut permettre, Et tout ce qu'à vos feux les miens osent promettre.

Que voudrais-je de plus? Son bonheur est le mien; Rendez leureux ce frère, et je ne perdrai rien. L'amitié, le consent, si l'amour l'appréhende. Je bénirai le ciel d'une perte si grande; Et, quittant es douceurs de cet espoir flottant, Je mourrai de douleur, maís je mourrai content.

Et moi, si mon destin entre ses mains me livre, Pour un autre que vous s'il m'ordonne de vivre, Mon amour... Mais adieu; mon esprit se confoad. Prince, si votre flamme à la mienne répond, Si vous n'êtes ingrat à ce cœur qui vous aime <sup>3</sup>, Ne me revoyez point qu'avec le diadème à.

Lille voulait tout à l'heure ther Cléopâtre, et à présent elle lui est soumise. Et qu'est-ce qu'un secret qui fait regner? (V.)
3 II est assurément impossible de mourir affligé et content. (V.)

invention qui peut n'être pas exempte de reproche, mais qui lui fournit le plus beau cinquième acte qu'il y ait peut-être sur aucun théâtre, alors il ne aut plus qu'admirer (P.) Elle voulait tont à l'heure tuer Cléopâtre, et à présent elle fui est

<sup>3</sup> Si vons n'êtes ingrat à ce cœur qui vous aime,

n'est pas français; on dit: ingrat envers quelqu'un, et non ingrat d quelqu'un. I'al déjà remarqué allicurs qu'ingrat chi-d-vià de quelqu'un est une de ces mauraises expressions qu'on a mises à in mode depuis quelque temps. Presque personne ne s'étudie à bien parier sa langue. (Y.)

<sup>4</sup> Il faut : ne me revoyez qu'avec

## SCÈNE IL

#### ANTIOCHUS.

Les plus doux de mes vœux enfin sont exaucés. Tu viens de vaincre, amour; mais ce n'est pas asse z : Si tu veux triompher en cette conjencture, Après avoir vaincu, fais vaincré la nature; El préte-lui pour nous ces tendres sentiments Que ton ardeur inspire aux cœurs des vrais amants, Cette pité qui force, et ces dignes faiblesses Dont la vigueur détruit les fureurs véngeresses. Voici la reine. Amour, nature, jusées dieux , Failes-la-moi féchlir, ou mourir à ses yeux :

## SCÈNE III.

## CLÉOPATRE, ANTIOCHUS, LAONICE.

CLEOPATRE.

Eh bien! Antiochus, vous dois-je la couronne'?

ANTIOCHUS.

Madame, vous savez si le ciel me la donne.

Vous savez mieux que moi si vous la méritez.

Je sais que je péris si vous ne m'écoutez. CLÉOPATRE.

Un peu trop lent peut-être à servir ma colère, Vous vous êtes laissé prévenir par un frère? Il a su me venger quand vous délibériez<sup>3</sup>.

Pourquoi Rodrigue et Chiméne parlent-ils si bien, et Antiochus et Rodogine si mai? c'est que l'among de Chiméne est véritablement tragique, et que celul de Rodogune et d'Antiochus ne l'est point du tout; c'est pa amoor froid dans un sujet terrible. (V.)

<sup>\*</sup> C'est-à-dire, voulez-vous tuer Rodogune? cela ne peut s'entendre autrement; cela même signifie : avez-vous tué Rodogune? ear elle n'a promis la couroune qu'à l'assassin (V.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On ne peut imaginer que Cléopâtre veuille dire icl autre chose, sinon: Séleucus vient de tuer sa maîtresse et la vôtre. A ec mot scui, Antiochus ne doit-il pas entrer en fureur?

Et je dos à son bras ce que vous espéries ? Le vous en ptains, mon fils, ce malheur est extréme; C'est périr en effet que perdre un diadème. Le n'y sais qui un remètle, encore est-l'afacheux, Etonanat, incertain, et triste pour tous deux; de périrai moi-même, avant que de le dire ? Mais enfin on perd un empire.

ANTIOCHUS.

Le remède à nos mans est tout en voire main; Et n'a rien de fâcheux, d'étonnant, d'incertain; Votre seule colère a fait notre infortune. Nous perdons tout, madame, en perdant Rodogune: Nous Tadorons tous deux; jugez en quels tourments Nous ietale a riqueur de vos commandements.

L'aveu de cet amour sans doute vous offense: Mais enfin nos malheurs croissent par le silence; Et votre cœur, qu'aveugle un peu d'inimité, S'il ignore nos maux, n'en peut prendre pitié. Au point où je les vois, c'en est le seul remède. CAPOPATNE.

Quelle aveugle fureur vous-même vous possède! Avez-vous oublié que vous parlez à moi? Ou si vous présumez être déjà mon roi? ANTIOCHOS.

Je tache avec respect à vous faire connaître Les forces d'un amour que vous avez fait naître. CLÉOPATRE.

Moi, j'aurais allumé cet insolent amour?

Et quel autre prétexte a fait notre retour 3?

Ce vera confirme encore la mort de Bodogune; il n'en est rien, a la virtie, miss Colopate el (t) positivement. Comment Authichen n'est-la pas aisid du plus affreux décespoir à cette nouvelle épouvantable? connent peut-larionner de sange-freid aves un terre, commen et ne la vait rien dit? Rien de tout en la credit par suit rien dit? Rien de tout en la credit par la credit pas, il doit lui dire; i Cuez-vous bien rimputer ce crimp à mon priere (V. p. 18).

a On n'entend pas mieux ce que c'est que ce secret. Ces deux couplets paraissent remplis d'obscurités. (V.)

I'm pretexte qui fait un retour n'est pas français. (V.);

Nous avez-vous mandés qu'afin qu'un droit d'alnesse Donnât à l'un de nous le trône et la princesse? Vous avez bien fait plus vous nous l'avez fait voir : Et c'était par ves mains nous mettre en son pouvoir. Oui de nous deux , madame , eût osé s'en défendre , Quand vous nous ordonniez à tous deux d'y prétendre ! ? Si sa beauté dès lors n'eut allumé nos feux . Le devoir auprès d'elle eut attaché nos vœux : Le désir de régner ent fait la même chose; Et , dans l'ordre des lois que la paix nous impose, Nous devions aspirer à sa possession Par amour, par devoir, on parambition, Nous avons donc aimé, nous avons cru vous plaire; Chacun de nous n'a craint que le bonheur d'un frère; Et cette crainte enfin cédant à l'amitié. J'implore pour tous deux un moment de pitié. Avons-nous dù prévoir cette haine cachée, Que la foi des traités n'avait point arrachée 2 ?. CLÉOPATRE.

Noo, mais vous avez du garder le souvenir Des hontes que pour vous l'avais su préveuir 3, Et de l'indigne état où votre Rodogune Sans mol, sans mon courage, eôt mis votre fortune. Je croyais que vos cœurs, sensibles à ses coups, En sauralent conserver un généreux courroux, Et je le retenia seve ma douceur feinte, Afin que, grossissant sous un peu de contrainte, Ce torrent de cohère et de ressentiment. Pôt plus impétueux en son débordement. Je fais plus mantenant : je prese, soilicite,

<sup>&</sup>quot;Il me semble qu'il rest point du tout intéressant de savoir si cleopuère a lait natire clie-mème l'amour de sour frére pour Rodogune; en l'est pas là ce qui doit l'imputêter. Il doit trembier que Cléopatre n'ut dégla dis assaigne Rodogune per Sélencus, comme elle l'a dégli dit, on du moins qu'elle n'emploie le bras de quelque autre cette idée sinattrelle ne ap epérache pas secliement à lui; c'étail la seule qui plut impière de la terreur et de in pitié, et e'est la seule qui ne vienne pas dans la têté c'ântoches; il s'amous è dire inoutiement que los deux trères desvient siner-Rodogune; il veut le prouver en forme; il parle de l'orfard sei lois, ("V)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce verbe arracher exige une préposition et un substantif : on arrache la haine du œur. (V.)

<sup>3</sup> La honte n'a point de pluriel, du moins dans le style noble. (V.)

Je commande, menace, et rien ne vous irrite. Le sceptre, dont ma main vous doît récompenser, N'a point de quoi vous faire un moment balance; Yous ne considérez ni lui ni mon injure; L'amour étodife en vous la voix de la nature : Et je pourrais aimer des fils dénaturés! ANTIQUIES.

La nature et l'amour ont leurs droits séparés; L'un n'ôte point à l'autre une âme qu'il possède.

Non, non; où l'amour règne il faut que l'autre cède.

Leurs charmes à nos cœurs sont également doux. Nous périrons tous deux s'il faut périr pour vous; Mais aussi...

### CLÉOPATRE.

Poursuivez, fils ingrat et rebelle.

ANTIOCHUS.

Nous périrons tous deux s'il faut périr pour elle.

Perissez, périssez! votre rébellion Mérite plus d'horreur que de compassion. Mes yeux sauront le voir sans verser une larme, Sans regarder en vous que l'objet qui vous charme; Et je triompherai, voyant périr mes fils , De ses adorateurs et de mes ennemis.

Eh bien! triomphez-en, que rien ne vous retienne:
Votre main tremble-t-elle? y voulez-vous la mienneMadame, commandez, je suls prêt d'obéir;
Je percerai ce cœur qui vous ose trahir:
Heureux si par ma mort je puis vous satisfaire,
El noyer dans mon sang toute votre colère!
Mais si la duret de votre aversion
Nomme encor notre amour une rébellion,
Du moins sourenez-vous qu'elle n'a pris pour armes
Que de faibles soupirs et d'impuissantes larmes.

CLOPATRE.

Ah! que n'a-t-elle pris et la flamme et le fer!

<sup>1</sup> Cet y ne se rapporte à rien. (V.)

Que bien plus aisément j'en saurais triompher: Vos larmes dans mon curr ont trop d'intelligence; Elles ont presque éteint cette andeur de vengeance. Je ne puis refuser des soupirs à vos pleurs; Je sens que je usis mère auprès de vos douleurs '. C'en est fait, je me rends, et ma colère expire. Rodogune est à vous, aussi bien que l'empire; Rendez grâces aux dieux qui vous ont fait l'ainé '. Posséder-la , rémer.

#### ANTIOCHUS.

O moment fortuné!
O trop heureuse fin de l'excès de ma peine!
Je rends graces aux dieux qui calment votre haine.
Madame, est-il possible?

#### CLÉOPATRE. En vain j'ai résisté,

La nature est trop forte, et mon cœur s'est dompté. Je ne vous dis plus rien; vous aimez votre mère, Et votre amour pour moi taira ce qu'il faut taire.

Quoi! je triomphe donc sur le point de périr! La main qui me blessait a daigné me guérir! CLÉOPATRE.

Oui, je veux couronner une flamme si belle.

Allez à la princesse en porter la nouvelle;

Son cour comme le vôtre en deviendra charmé :

<sup>a</sup> Cela n'est pas français; il fallait dire: vos doùleurs me font sentie que je suis mère. La correction du style est devenue d'une nécessité autre de control de la correction du style est devenue d'une nécessité autre que que que l'est avant de rencontrer la bonne. (V.)

» Je mis encore surpris do peu d'effet que produit lel cette déclaration de la primagelisture d'Austoiner, c'est pourtant le migle de la pitce, c'est ce qui est annoac étàs les premiers vers comme la chore la pitce, c'est ce qui est annoac étàs les premiers vers comme la chore la pitce, c'est ce qui est annoac étàs les premiers vers comme la chore la pitce, c'est d'adorcir sans anomes raisen; on peme que tout ce, qu'elle étà exferial. Une autre raison concer de peu d'effet de cette déclaration à importante, c'est qu'elle est coyée dans un ausus de petits artifices, de manvaises raisons, et autroit de mauvisis vers. Cels petit raedre attendif, mais cela ne ausrait toncher. J'observe que, parmi ces défauts, l'interêt de curiotité est aut toujours raisons; c'est celu qu'elle est de traisons de la traison soules parties chorté, la situation outent la précet de curiotité est aut toujours autres c'est ce qu'elle est de la contrait partie est et le terrible; l'ableau «émandent grace-pour lans de fauta, « et Poètra-seut. (°X.)

Vous n'aimeriez pas tant si vous n'étiez aimé.

Heureux Autiochus! heureuse Rodogune !!
Oui, madame, entre nous la joie en est commuue.

Allez donc; ce qu'ici vous perdez de moments Sont autant de larcins à vos contentements; Et ce soir, destiné pour la cérémonie, Fera voir pleinement si ma haine est finie.

ANTIGCHUS.

Et nous vous ferons voir tous nos désirs bornés

A vous donner en nous des sujets couronnés.

## SCÈNE IV.

#### CLÉOPATRE, LAONICE

LAONICE.

Ensin ce grand courage a vaincu sa colère.

Que ne peut point un fils sur le cœur d'une mère

Vos pleurs coulent encore, et ce cour adouci...

Envoyez-moi son frère, et nous laissez ici. Sa douleur sera grande, à ce que je présume; Mais j'en saurai sur l'heure adoucir l'amertume. Ne lui témoignez rien : il lui sera plus doux D'apprendre tout de moi , qu'il ne serait de vous.

Out I sprès qu'élle ne flui a parie que d'assaniar Rodogune, après avoir vouls luit laire accorrie que Sélecusa l'a tote, a près lui avoir dit : prérises, périsses i elle idit que ses larmes ont de l'intelligence dans son ceur; et Anticebus a rotti Non, que telle créduitie n'est pas dans la nature. Anticebus n'a jamais dù avoir plus de édiance, et il n'en ténoulque seume: il devrait au points demander si le chappement inspite de sa mère es bides vara il d'evrait dire : Ést-il possible que our sorget conte sorget nout sorget cont sorget conte sorget content production. Il sorget content production de la content production d'en particular de la content production de la content pro

#### SCÈNE V

#### CLÉOPATRE.

Que tu pénètres mal le fond de mon courage!
Si je verse des pieurs, ce sont des pieurs de rage;
Et ma laine, qu'en vain tu crois s'évapouir,
Ne les a fait couler qu'afin de l'éblouir.
Je ne veux pius que moi dedass ma considence.
Et toi, crédule amant, que charme l'apparence,
Et toil, crédule amant, que charme l'apparence,
Et dont l'esprit lèger s'attacles avidement
Aux attraits captieux de mon déguisement,
Va, triomphe en idée avec ta Rodogune;
Au sort des immortels préfère ta fortune;
Tandis que, mieux instruite en l'art de me venger,
En de nouveaux malheurs je saurai te plonger.
Ce n'est nas tout d'un coup une tant d'orgeneli trébuche ?

On dit qu'an thétire on n'aime pas les seclérats. Il by a point de criminelle piso oleuse que Cléopaire, et ecpendato na spilat là svoir du moins le parterre, qui n'est pas toujours composé de connaisseurs services édéticis, évei lasée subjoure cruand une actrice impossate a joude et côle: elle ennobilit l'horreur de son caractère par la forté des tratts dont Correlle la peint jou ne la lipardonne pas, mais on attend avec impatience ce qu'elle ferra, après avoir promis hodoque et le trône avec impatience ce qu'elle ferra, après avoir promis hodoque et le trône avec impatience ce qu'elle ferra, après avoir promis hodoque et le trône avec impatience par la propriet de femile seprits en supposs, et d'arranger le intendit les événements, que personne ne preut deviner le désodment de cette trappédic, (V.)

"Tybecker of a Jamais été da style noble (V.) — Pourquol limiter toulogiars le nombre été mot qui peuvent einer éta als six en noble ? Nous croyons qu'il en est bien peu qui, habilement employés, ne puissent eutrer dats no heau vere, l'opposons, une foin pour toutes, aux eternéts europiets de Voltaire, une autorité qui delt avoir d'autant plurét poist que c'est un grammatien qui défent les drois de la poétés. L'habé d'Olivet, en disant remarquer la construction, hardie de ces deux veru d'Esther.

Quand sera le voile arraché, Oui sur tout l'univers jette une nuit si sombre?

ue balance paná condanner la timolitá de nos poétes, qui n'ocest preque plus se permettre ces transpolitions. Pour per a prila continuest, « distri, à ne vouleir que des tours presafques, nous a'utunos plus de veres a li fini de verus pour que des mots qui passent pour vieilles dans la prote ne solent pas abandonnés de non poètes; et il cite en d'îrt quique-usa de ses mots, qui sont concre, en vere, d'un excellent usage. Enfin il désire, en homme de goût, que notre poésie soit plus attentivés mismient ses priviléges. De qui se rend trop tôt on doit craindre une embûche; Et c'est mal démèter le cœur d'avec le front', Que prendre pour sincère un changement si prompt. L'effet te fera voir comme je suis changée.

## SCÈNE VI.

# CLÉOPATRE, SÉLEUCUS.

CLÉOPATRE.

Savez-vous, Séleucus, que je me suis vengée?

Pauvre princesse, hélas 2!

CLÉOPATRE. Vous déplorez son sort!

Quoi! l'aimiez-vous?

SÉLEUCUS.

Assez pour regretter sa mort
CLÉOPATRE.

Vous lui pouvez servir encor d'amant fidèle; Si j'ai su me venger, ce n'a pas été d'elle.

O ciel! et de qui donc, madame?

C'est de veus,

Ingrat, qui n'aspirez qu'à vous voir son époux; De vous, qui l'adorez en dépit d'une mère; De vous, qui dédaignez de servir ma colère; De vous, de qui l'amour, rebelle à mes désirs, S'oppose à ma vengeance, et détruit mes plaisirs.

De moi?

SÉLEUCUS.

De toi, perfide! Ignore, dissimule Le mal que tu dois craindre et le feu qui te brûle;

Je crois qu'il eût.fallu distinguer, au lieu de démôier; car le cour et le front ne sont point mêtes ensemble.
 Cette réponse est insoutenable; la bassesse de l'expression s'y joint

a Cette reponse est insourenance; a passesse et represent a 7 joint a une indifference qu'on n'altendait pas d'un homme amoureux; on ne parlerait pas ainsi de la mort d'une personne qu'ou connaîtrait à peloc ; il croit que sa maîtresse est assassinée, et il dit : Pauvre princosse i (V.)

<sup>3</sup> Enchérit encore sur cette faute. (V.)

Et si pour l'ignorer tu crois t'en garantir, Du moins en l'apprenant commence à le sentir-

Le trône était à toi par le droit de naissance; Rodogune avec lui tombail en la puissance; Tu devais l'épouser, tu devais être roi! Mais comme ce secret n'est connu que de moi, Je puis, comme je veux, tourner le droit d'alnesse, Et donne à ton rival ton sceptre et ta maltresse.

A mon frère?

C'est lui que j'ai nommé l'ainé, séleucus.

Vous ne m'affligez point de l'avoir couronné; Et, par une raison qui vous est inconnue, Mes propres sentiments vous avaient prévenue : Les hiens que vous m'ôtez n'ont point d'attraits si douv Que mon cœur n'ait donnés à ce rêre avant vous ; Et, si vous bornez li boute votre vengeance, Vos désirs et les miens secont d'intelligence.

C'est ainsi qu'on déguise un violent dépit; C'est ainsi qu'une feinte au dehors l'assoupit ',

Et qu'on croit amuser de fausses patiences Ceux dont en l'ame on craint les justes défiances.

SÉLEUCUS.

Quòi! je conserverais quelque courroux secret!

Quoi! lâche, tu pourrais la perdre sans regret, Elle de qui les dieux te donnaient l'hyménée, Elle dont tu plaignais la perte imaginée? séleccus.

Considérer sa perte avec compassion, Ce n'est pas aspirer à sa possession.

CLÉOPATRE.

Que la mort la ravisse, ou qu'un rival l'emporte, La douleur d'un amant est également forte;

<sup>•</sup> Qu'est-ce qu'une feinte qut assoupit au dehors, et de fausses patiencrs qui amusent eeux dont en craint en l'âme des defances? Comment l'auteur de l'inna a-t-il pu éctire dans un style si incorrect et si peu noble? (V.)

Et let qui se console après l'instant fatal Ne saurait voir son bien aux mains de son rival. Piqué jusques au vif, il tâclie à le reprendre; Il fait de l'insensible, afin de mieux surprendre; D'autant plus animé, que ce qu'il a perdu Par rang ou par mérite à sa flammé était du 's sétruccs.

Peut-être; mais enfin par quel amour de mère Pressez-vous tellement ma douleur contre un frère? Prenez-vous intérêt à la faire éclater?

CLÉOPATRE.

J'en prends à la connaître, et la faire avorter; J'en prends à conserver malgré toi mon ouvrage Des jaloux attentats de la secrète rage.

SELEUCUS.

Je le veux croire ainsi; mais quel autre intérêt Nous fait tous deix aniés quand et comme il wous platt? Qui des deux vous doit croire, et par quelle justice Faut-il que sur moi seul tombe tout le supplice, Et que du meme amour dont nous sommes blessés Il soit récompensé, quand vous m'en punisses?

CLÉOPATRE.

Comme reine, à mon choix je fais justice ou grâce; Et je m'étonne fort d'où vous vient cette audace, O'où vient qu'un fils, vers moi noirci de trabison, Ose de mes faveurs me demander raison.

SÉLEUCUS.

Vous pardonnerez donc ces chaleurs indiscrètes: Je ne suis point jaloux du bien que vous lui faites; Et je vois quel amour vous avez pour tous deux, Plus que vous ne pensez, et plus que je ne veux: Le respect me défend d'en dire davantage.

Je n'ai ni faute d'yeux ni faute de courage, Madame : mais enfin n'espérez voir en moi-

Tout cela est mai exprimé, et est d'un style familier et has. Enches die par reng n'est pa l'anquas. Le reste de la scène est plus naturel et inieux cost; mas écienus se dit ries qui dovre faire prendre à sa mère la résolution de l'assassiner : un grand critum doit au moins être mécessaire, Pourquel Séceuses ne prendel pas de mesures contre sa mère, comme il l'avait proposé à Asilochus? En ce cas, Cilopatra suntique que l'anqua proposé à Asilochus? En ce cas, Cilopatra suntique que touton qui semblerat colorre ses critucis, (X)

Qu'amitié pour mon frère, et zèle pour mon roi. Adieu.

#### SCÈNE VII.

#### CLÉOPATRE.

De quel malheur suis-je eucore capable !! Leur amour m'offensait , leur amitié m'accable : Et contre mes fureurs je trouve en mes deux fils Deux enfants révoltés et deux rivaux unis. Quoi! sans émotion perdre trône et maîtresse! Quel est ici ton charme, odieuse princesse? Et par quel privilége, allumant de tels feux. Peux-tu n'en prendre qu'un, et m'ôter tous les deux 12 N'espère pas pourtant triompher de ma haine : Pour régner sur deux cœurs, tu n'es pas encor reme-Je sais bien qu'en l'état où tous deux le les voi Il me les faut percer pour aller jusqu'à toi : Mais n'importe : mes mains sur le père enhardies Pour un bras refusé sauront prendre deux vies : Leurs jours également sont pour moi dangereux : J'ai commencé par lui, j'achèverai par eux 3.

3 On est capable d'une résolution, d'une action vertueuse ou crimineile; on n'est point capable d'un malbeur. (V.)

File vest dire es n'en prenant qu'un; cer hodoque ne poureil paparemén deut mais. Cet a ballède, en prendre une, et a declerate, et recherchée. J'al dight romarque que l'audithèse est trop familière à paédic francière ce pourrait bien être is faute de la largée, qu'ancière ce pourrait bien être is faute de la largée, qu'ancière et l'auroment éd à latine et de la greçque; c'est écorer plus notre notes toons net travallone pas seste no vers, nous n'arong pas seste d'attention an réhait des professes d'attention an réhait des professes pas seste d'attention an réhait des paroles, nous ne luttons pas assers contre les difficultés. (Y.)

Jene sais at on sera de mon sentiment, mais je ne vois ancune ne-cessité pressante qui buissa forcer (Chopètre à se défirir de ses deux nântas : Antiochas est doux et sommis ; Séteucia ne l'a point menapete. Pavoucque son atrocité me révolto; et, quelque mehant que soit te genre hamato, je ne erais pas qu'nos telle résetution soit dans la nature, sor ce deux calanta aviente copposité de la faire enferience, comme lis devalent, peut-être la forcur pouvait int control à assistant un de ses herais de la comme del comme de la comme de la comme de la comme del comme de la comme del la comme del la comme de la com

Sors de mon œur, nature, ou fais qu'ils m'obéissent :
Fais-les servir ma haine, ou consens qu'ils périssent.
Mais déjà l'un a vu que je les veux punir.
Souvent qui tarde trop se laisse prévenir.
Altons clercher le temps d'immoler mes victimes,
Et de me rendre heureuse à force de grands crimes.

# ACTE CINQUIÈME.

## SCENE PREMIERE

#### CLÉOPATRE.

Enfin, graces aux dieux, J'ai moins d'un ennemi La mort de Séleucus m'a vengée à demie; Son ombre, en attendant Rodogune et son frère, Peut déjà de ma part les promettre à son père à Ils le suivront de près, et j'ai tout préparé Pour réunir bientôt ce que J'ai séparé.

O toi, qui n'attends plus que la cérémonie Pour jeter à mes pieds ma rivale punie, Et par qui deux amants vont d'un seul conp du sort Recevoir l'hyménée, et le trône, et la mort;

L li n'est point de serpent , ni de monstre odieux . Qui , par t'art imité , ne puisse plaire aux yeux.

Il sant hien que coia soit ainsi, puisque le public écoute encore, non canap plaine, en monologne, len qui tern him panese, lasqu'à deglucer la piene qu'il une fait, jet roure surtout cette exchanation, préces aux déuxs, ausant déplacée qu'il me fait, jet roure surtout cette exchanation, préces aux déuxs, peut sant dépoprer mon fait, de sui jet n'avaix mui nigit de me plaindret maje enfin je conçois que cette décetable fermed de Chopatre peut attacher, ès surtout qu'on nei tres-currière de survoir comment Cléopâtre réussira ou succombre ; cort là ce qui fait, a mon aris, le grand métrée de cette pièce. (V.)

2 De ma part est une expression familière; mais, ainst placée, elle devient fère et tragique: c'est là te grand art de la ditron. Il serait à son hatter que Correllie l'eût employé souvent; mais il serait à sonhaiter aussi que la rage de Cléopâtre pât ávoir quelque excuse au moins apparente. (Y.)

Poison, me sauras-tu rendre mon diadème? Le fer m'a bien servie, en feras-tu de même? Me seras-tu fidèle? Et toi, que me veux-tu. Ridicule retour d'une sotte vertu . Tendresse dangereuse autant comme importune? Je ne veux point pour fils l'époux de Rodogune, Et ne vois plus en lui les restes de mon sang . S'il m'arrache du trône et la met en mon rang. · Reste du sang ingrat d'un époux infidèlé, Héritier d'une flamme envers moi criminelle . Aime mon ennemie, et péris comme lui. Pour la faire tomber j'abattrai son appui : Anssi bien sous mes pas c'est creuser un ablme Que retenir ma main sur la moitié du crime : Et, te faisant mon roi, c'est trop me négliger, One te laisser sur moi père et frère à venger. Oul se venge à demi court lui-même à sa peine : Il faut ou condamner ou couronner sa hainc. Dut le peuple en fureur pour ses maîtres nouveaux De mon sang odieux arroser leurs tombeaux, Dut le Partie vengeur me trouver sans désense, Dut le ciel égaler le supplice à l'offense . Trone, à t'abandonner je ne puis consentir; Par un coup de tonnerre il vaut mieux en sortir; Il vaut mieux mériter le sort le plus étrange 1. Tombe sur moi le ciel, pourvu que je me venge?! l'en recevrai le coup d'un visage remis : Il est doux de périr après ses ennemis; Et. de quelque rigueur que le destin me traite, Je perds moins à mourir qu'à vivre leur sujette. Mais voici Laonice: il faut dissimuler Ce que le seul effet doit bientôt révéler.

Il cond mieur meriter, etc. Il est blen plus ériange qu'un vers si deux et si faible se trouve entre deux vers si beunx et si forts. Pluigono la stérille de nos rimes dans le genre noble; nous l'en avois qu'un très-petit nombre, et l'emborras de trouver une rime convenable fait nouvern beancoug de tort su gente; mais saust, quand cette difficulté est todjours surmontée, le génie alors brille dans toute as perfection. (V.)

On sait bien que le ciei ne peut tomber sur une personne; mais cette idée, quolque très-fausse, était reque du vulgaire; elle exprime toute la bareur de Cléophtre, elle fait frémir. (V.)

## SCÈNE II.

#### CLÉOPATRE, LAONICE.

CLÉOPATRE.

Viennent-ils, nos amants?

LAONICE.

Ils approchent, madame On lit dessus leur front l'allégresse de l'âme; L'amour s'y fait paraître avec la majesté; Et. suivant le vieil ordre en Syrie usité. D'une grace en tous deux tout auguste et royale, Ils viennent prendre ici la coupe nuptiale. Pour s'en aller au temple, au sortir du palais. Par les mains du grand prêtre être unis à jamais 2 : C'est là qu'il les attend pour bénir l'alliance. Le peuple tout ravi par ses vœux le devance. Et pour eux à grands cris demande aux immortels Tout ce qu'on leur souhaite au pied de leurs autels, Impatient pour eux que la cérémonie . Ne commence bientôt, ne soit bientôt finie. Les Parthes à la foule aux Syriens mêlés 3, Tous nos vieux différends de leur âme exilés, Font leur suite assez grosse, et d'une voix commune Bénissent à l'envi le prince et Rodogune. Mais je les vois déjà : madame, c'est à vous A commencer ici des spectacles si doux.

## SCÈNE III.

CLÉOPATRE, ANTIOCHUS, RODOGUNE, ORONTE, LAONICE, troupe de parties et de syriens.

CLÉOPATRE.

Approchez, mes enfants ; car l'amour maternelle, Madame, dans mon cœur vous tient déjà pour telle

Cette description que fait Laonice, toute simple qu'elle est, me paraît un grand coup de l'art; elle intéresse pour les deux épour; c'est un beau contraste avec la rage de Cléopitre. Ce moment excite la crainte et la pitié; et voilà la vrale tragédie. (V.)

On sent asset la dureté de ces sons, grand prêtre, être; il est aire de substituer le mot de pontife. (V.)

I faut en foule. (V.)

Et je crois que ce nom ne vous déplaira pas. RODOCUNE.

Je le chérirai même au delà du trépas. Il m'est trop doux, madame; et tout l'heur que j'espère, C'est de vous obéir et respecter en mère.

CLÉOPATRE.

Aimez-moi seulement; vous allez être rois, Et s'il faut du respect, c'est moi qui vous le dois.

ANTIOCHUS.

Ah! si nous recevons la supreme puissance,
Ce n'est pas pour sortir de votre obéissance:
Yous régnerez ici quand nous y régnerons,
Et ce seront vos lois que nous y donnerons.

CLÉOPATRE.

J'ose le croire ainsi ; mais prenez votre place : Il est temps d'avancer ce qu'il faut que je fasse.

(lci Anticònus s'assied dans un funteuil, Rologune à sa quiche, en embre rang, el Cléopfare à an droite, mais en rang inferieur, et qui marque quelque indquitid. Oronte s'assied aussi à la gauche de Bologune, cave la même différence; el Cléopfare, copendant qu'il premarta l'eurs places, parte à l'oreille de Lannice, qui viii, Cléopfare continue; ).

Peuple qui m'écoutez, Parthes et Syriens, Sujeis du rois on frère, o qui d'îtes les miens, Voici de mes deux fils celui qu'un droit d'atnesse Elève dans le trone, et donne à la princesse. Je lui rends cet État que j'à savré pour lui, Je cesse de régne; il commence aujourd'hni. Qu'no no mê traile pluis cide souveraine: Voici votre roi, peuple, et voilà votre reine. Vivez pour les servir, respectez-les tous deux, Almez-les, et mourez, s'il est besoin, pour eux. Oronte, vous voyez avec quelle franchise Je leur rends ce poworié dont je me suis démies Prêtze les yeux au reste', et voyez les effets Suivre de point en point les traités de la paix.

(Laonice revient avec une coupe à la main.)

Pourquoi dit-on préter l'oreille, et que prêter les yeux n'est pas français? N'est-ce point qu'on peut s'empécher à loute force d'entendre, en délournant ailleurs son attention, et qu'on ne peut s'empécher de voir, quand on a les yeux ouverts? (V.)

Votre sincérité s'y fait assez paraître. Madame; et j'en ferai récit au roi mon maître.

CLÉOPATRE.

L'hymen est maintenant notre plus cher souci. L'usage veut, mon fils, qu'on le commence ici : Recevez de ma main la coupe nuptiale, Pour être après unis sous la foi coniugale: Puisse-t-elle être un gage, envers votre moitie, De votre amour ensemble et de mon amitié!

ANTIOCHUS, prenant la coupe. .. Ciel! que ne dois-je point aux bontés d'une mère!

CLÉOPATRE. Le temps presse, et votre heur d'autant plus se diffère. ANTIOCHUS, à Rodogune.

Madame, liatons donc ces glorieux moments : Voici l'heurenx essai de nos contentenients. Mais si mon frère était le témoin de ma joje ...

CLÉOPATRE C'est être trop cruel de vouloir qu'il la voie : Ce sont des déplaisirs qu'il fait bien d'épargner ; Et sa douleur secrète a droit de l'éloiguer. ANTIGCHUS:

Il m'avait assuré ou'il la verrait sans peine. Mais n'importe, achevons.

## SCÈNE IV.

CLÉOPATRE, ANTIOCHUS, RODOGUNE, ORONTE. TIMAGENE, LAONICE, TROUPE.

> TIMAGÈNE. Ah! seigneur! CLEOPATRE

Timagène:

Quelle est votre insolence!

TIMAGÈNE.

Ah | madame! ... ANTIOCHUS, rendant la coupe à Laonica. TIMAGÈNE.

Parlez.

Souifrez pour un moment que mes sens rappelés...

ANTIOCHUS.

Qu'est-il donc arrivé?

TIMAGÈNE. Le prince votre frère...

ANTIOCHUS.

Quoi ! se voudrait-il rendre à mon bonheur contraire?

L'ayant cherché longtèmps afin de divertir L'ensuit que de sa perte il pouvait ressentir, Je l'al trouvé, seigneur , an bout de cette allée, Où la clarté du ciel semble tonjours voilée. Sur un lit de gazon, de faiblesse étendu , Il semblait déplorer ce qu'il avait perdu; Son Ame à ce peniser paraissait attachée; Sa tête sur un bras languissamment peinchée ; Immobile et rèveur , en malheureux annant :... ANTROUSS.

Enfin, que faisait-il ? Achevez promptement.

D'une profonde plaie en l'estomac ouverte

Son sang à gros bouillons sur cette couche verte...

li est mort!

Oui , madame.

CLÉOPATRE.

Ah! destins ennemis.

Qui m'enviez le bien que je m'étais promis, Voilà le coup fatal que je craignais dans l'àme, Voilà le désespoir où l'a réduit sa flamme. Pour vivre en vous perdant il avait trop d'amour, Madame, et de sa main il s'est privé du jour.

TIMAGÈNE, à Cléopâtre.

Madame, il a parlé; sa main est innocente. CLÉONATRE, à Timagène. La tienne est donc coupable, et ta rage insolente, Par une lâcheté qu'on ne peut égaler, L'avant assassiné, le fait encor parler!

Peut-on dire d'un prince assassiné, qu'il est réveur en malheureus amant sur un lit de gason?

#### ANTHOCHES.

Timagène, souffrez la douleur d'une mère, Et les premiers soupçons d'une aveugle colère. Comme ce coup fatal n'a point d'autres témoins, J'en ferais autant qu'elle, à vous connaître moins. Mais que vous a-t-il dit? Achevez, je vous prie.

Surpris d'un tel spectacle, à l'instant je m'écrie; Et soudain à mes cris, ce prince, en soupirant, Avec assèz de peine entr'ouvre un cell mourant; Et ce reste égaré de lumière incertaine Lui peignant son ober frère au lleu de Timagène, Rempii de votre idée, il m'adresse pour vous ces mots où l'amitié rèane sive le courroux :

- « Une main qui nous fut bien chère « Venge ainsi le refus d'un coup trop inhumain.
  - « Régnez ; et surtout , mon cher frère , « Gardez-vous de la même main.
- « C'est... » La Parque à ce mot kui coupe la parole ; Sa lumière s'éteint , et son âme s'envole : Et mol, tout effrayé d'un si tragique sort , J'accours pour vous en faire un funeste rapport.

ANTIGURUS.

Rapport vraiment funeste, et sort vraiment fragique,
Qui va changer en pleurs l'allégresse publique.
O rère, plus aime que la clarté du jour!
O rival, aussi cher que m'était mon amour!
Je te perds, et je trouve en me douleur extrême
Un malheur dans fa mort plus grand que la mort même
O de ses derniers mots fatale obscurité!
En quel gouffre d'horreur m'as-lu précipité?
Quand fy pense chercher la main qui l'assassine,
Je m'impute à forfait bott ce que j'imagine;
Mais, aux marques enfin que tu m'en viens donner,
Fatale obscurité! qui dois-je en soupponner?

« Une main qui nons fut bien chère! » Madame, est-ce la vôtre, ou celle de ma mère 1?

Il n'y a point de situation plus forte, il n'y en a point ou l'on alt porté plus loin la terreur, et cette incertitude effrayante qui serre l'ane dans l'attente d'un événement qui ne peut être que tragique. Ces mois terribles:

Yous vouliez toutes deux un coup trop inhumain; Nous vous avons tous deux refusé notre main; Qui de vous set vengée set vengée set le pine, est ce l'aure, Qui fait agir la sienne au refus de la notre? Est-ce vous qu'en coupable il me faut regarder? Est-ce vous désormais dont je me dois garder??

Quoi! vous me soupçonnez?

RODOGUNE,

Quoi! je vons suis suspecte?

Je suis amant et fils, je vous aime et respecté; Mais, quoi que sur mon cœur puissent des noms si doux A ces marques enfin je ne connais que vous. As-tu bien entendu? dis-tu vrai, Timagène?

Avant qu'en soupçonner la princesse ou la reine, Je mourrais mille fois ; mais enfin mon récit Contient, sans rien de plus, ce que le prince a dit.

· Une main qui nous fut bien chère! · Madame, est-ce la vôtre, ou celle de ma mère?

Ces mots font frémir : et ce qui mérite encore plus d'éloges , c'est que la situation est aussi blen dénouée qu'elle est fortement conçue, Cléopâtre, avalant elle-même le poison préparé pour sou fils et pour Rodegune, et se flattant encore de vivre assez pour les voir périr avec elle. forme un dénoument admirable. Il faut bien qu'il le soit, puisqu'il a fait pardonner les étranges invraisemblances sur lesquelles il est fondé, et qui ne peuvent pas avoir d'autre excuse. Ceux qui ont cru, bien mai à propos, que la gioire de Curneille était intéressée à ce qu'on justifiat ses lautes, ont fait de vains efforts pour pallier celles du plan de Rodogune. Pour en venir à bout, il faudrait pouvoir dire : Il est dans l'ordre des choses vraisemblables que, d'un côté, une mère propose à ses denx fits, à deux princes reconnus sensibles et vertueux, d'assassiner leur maitresse, et que, d'un autre côté, dans le même jour, cette même maitresse, qui n'est point représentée comme une femme atroce; propose a deux jeunes princes dont elle connaît la vertu d'assassiner leur mère. Comme il est impossible d'accorder cette assertion avec le bon sens, il vaut beaucoup mieux abandonner une apologie insoutenable, et laisser à Corneille le soin de ce défendre lui-même. Il s'y prend mieux que ses défenseurs : il a fait le cinquième acte. Souvenons-nous donc une boune fois, et pour toujours, que sa gioire n'est pas de n'avoir point commis de fantes, mais d'avoir su les racheter : elle doit suffire a ce createur de la scène française, (LA H.)

 Cêtte situation est sans doute des plus théâtrales, elle ne permet pas aux spectateurs de respirer. (V.)

#### ANTIOCHUS.

D'un et d'autre côté l'action est si noire Que, n'en pouvant douter, je n'ose encor la croire,

O quiconque des deux avez versé son sang, Ne vous préparez plus à me percer le flanc. Nous avons mal servi vos haines mutuelles. Aux jours l'une de l'autre également cruelles ; Mais si i'ai refusé ce détestable emploi. Je veux bien vous servir toutes deux contre moi ; Qui que vous sovez donc, recevez une vie Que déjà vos fureurs m'ont à demi ravie. RODOGUNE.

Alı! seigneur, arrêtez.

TINAGÈNE. Seigneur, que faites-vous? ANTIOCHUS.

Je sers ou l'une ou l'autre, et je préviens ses coups. CLÉOPATRE. -

ANTHOCHUS.

Vivez, régnez heurenx.

Oter-moi douc de doute. Et montrez-moi la main qu'il faut que je redoute, Oui pour m'assassiner ose me secourir, Et me sauve de moi pour me faire périr. Puis-ie vivre et trafner cette gêne éternelle : . Confondre l'innocente avec la criminelle. Vivre, et ne pouvoir plus vous voir sans m'alarmer, Vous craindre toutes deux, toutes deux vous aimer? Vivre avec ce tourment, c'est mourir à toute heure. Tirez-moi de ce trouble, ou souffrez que je meure, Et que mou déplaisir, par un coup généreux, Épargne un parricide à l'une de vous deux.

CLÉOPATRE.

Puisque, le même jour que ma main vous couronne, Je perds un de mes fils ; et l'autre me soupçonne ; Qu'au milieu de mes pleurs, qu'il devrait essuyer, Son peu d'amour me force à me justifier ; SI vous n'en pouvez mieux consoler une mère

<sup>&#</sup>x27; 1 On ne traine point une gene : mais le discours d'Antiochus est si beau, que cette légère faute n'est pas sensible. (V.) CORNEILLE. - T. II.

Qu'en la traitant d'égal¹ avec une étrangère, Je vous dirai, seigneur (car ce n'est plus à moi A nommer autrement et mon juge et mon roi), Que vous voyez l'effet de cette vieille haine Qu'en dépit de la pair ne garde l'inhumaine, Qu'en son oœur du passé soutient le souvenir, Et que j'avais raison de voutior prévenir. Etle a soif de mon sang, elle a voulu l'épandre. J'ai prévu d'asser loin ce que j'en viens d'apprendre; Mais je vous ai laissé désarmer mon courroux. (à Roderune.)

Sur la foi de ses pleurs je n'ai rien craint de vous. Madame: mais. ò dieux! quelle rage est la vôtre! Quand je vous donne un fils , vous assassinez l'autre , Et m'enviez soudain l'unique et faible appui Ou'une mère opprimée est ou trouver en lui! Quand vous m'accablerez, où sera mon refuge? Si je m'en plains au roi, vous possédez mon juge; Et s'il m'ose écouter, peut-être, hélas! en vain Il voudra se garder de cette même main. Enfin je suis leur mère, et vous leur ennemie; l'ai recherché leur gloire, et vous leur infamie; Et si je n'eusse aimé ces fils que vous m'ôtez, Votre abord en ces lieux les eut déshérités. C'est à lui maintenant, en cette concurrence, A régler ses soupcons sur cette différence . . A voir de qui des deux il doit se défier . Si vons n'avez un charme à vous justifier. RODOGUNE, à Cléopâtre: .

Je me défendrai mal : l'innocence étonnée Ne peut s'imaginer qu'elle soit soupçonnée; Et, n'ayant rieu prévu d'un attentat si grand, Qui l'eu veut accuser sans peine la surprend.

I Traiter d'égal était alors une phrase faite pour les deux genfes. On écrirait aujourd'hui : traiter d'égale.

<sup>70</sup>m n'a rica à dire sur ces deux platédyers de Cléopàtre et de Rodogue. Ces deux princesses parient toutes deux commo clien duivant parier. La réponse de Rodegueue et basacoup plus forte que les discours de Cléopàtre, et elle doit l'être i il n'a rien à y répliquer, cile porte la constituin et a fantichens devrait et det tellement frapé, qu'il un éccivait peu-être pas dire n'ôm, je n'écoule rien; car, comment ne pas revouet de el homer-ations p'Assi you di reque le parti que prend a-

Je ne m'étouse point de voir que votre haine Pour me faire coupable a quitté Timagène. Au moindre jour ouvert de tout jeter sur moi . Son récit s'est trouvé digne de votre foi. Vous l'accusiez pourtant, quand votre âme alarmée Craignait qu'en expirant ce fils vous eût nommée : Mais de ses derniers mots voyant le sens douteux Vous avez pris soudain le crime entre nous deux... Certes, si vous voulez passer pour véritable Que l'une de nous deux de sa mort soit coupable. Je veux bien par respect ne vous imputer rien; Mais votre bras au crime est plus fait que le mien : Et qui sur un époux fit son apprentissage A bien pu sur un fils achever son ouvrage. Je ne dénierai point, puisque vous le savez, De justes sentiments dans mon âme élevés : Vous demandiez mon sang ; j'ai demandé le vôtre : Le roi sait quels metifs ont poussé l'une et l'autre; Comme par sa prudence il a tout adouci, Il vous connaît peut-être, et me connaît aussi.

(à Antiochus.)
Seigneur, c'est un moyen de vous être bien chère
Que pour don nuptial vous immoler un frère:
On fait plus; on m'impute un coup si plein d'horreur,
Pour me faire un passage à vous percer le cœur.

(à Cléopaire.)
Où fuirais-je de vous après tant de furie,
Madame? et que ferait boute votre Syrie,
Où, seule et sans appui contre mes attentals,
Je verrais...? Mais, seigneur, vous ne m'écoutez pas!

Non, je n'écoute rien; et dans la mort d'un frère Je ne veux point juger entre vous et ma mère; . Assassinez un fils, massacrez un époux , Je ne veux me garder ni d'elle ui de vous. Suivons aveuglément ma triste destinée; Pour m'expoere à tout, achevons l'hyménée. Cher frère, c'est pour moi le chemin du trépas;

flochus est immiment plus théatrai que s'il était simplement raisonnable (V.) La main qui t'a percé ne m'épargnera pas; Je cherche à te rejoindre, et non à m'en défendre, Et lui veux bien donner toul lieu de me surprendre : Heureux si sa fureur qui me prive de toi Se fait bienôt connaître en achevant sur moi ', Et si du ciel, trop lent à la réduire èn poudre, Sou crime redoublé peut arracher la foudre!.

> RONOGUNE, l'empéchant de prendre la conpe. Quoi ! seigneur!

Vous m'arrêtez en vain :

Donnez.

#### BODOGUNE ...

Ah! gardez-vous de l'une et l'autre main!
Cette coupe est suspecte, elle vient de la reine;
Craignez de toutes deux quelque secrète baine.
CLÉOPATRE.

Qui m'épargnait tantôt ose enfin m'accuser ?

De toutes dens, madame, il doit tout refuser. Je n'accuse personne, et vois tiens innocente; Mais il en faut sur l'heire une preuve évidente; Je veux bié: à moit tour subir les mêmes lois. On ne peut craîtadre trop pour le siliut des rois Dounez donc cette preuve; et, pour toute réplique, Faltes faire un essai par quelque donnestique.

GLÉORATRE, prenant la coupe.

Je le ferai moi-même. Eh bien! redoutez-vous
Quelque sinistre effet êncor de mon controux?

J'ai souffert cet outrage avécque natience.

En achevant sur mei depare un peu ce moreau, qui est trés-beau; achevant demande absolument un régime. Tout lieu de me surprendre, est trop faible; réduire en poudre, trop commun. (V.)

Apparemient que les princesses syriennes faisilent peu de cas de leurs donnettiques; muis c'est une réfection que personne ne peut faire, dans l'apitation où l'on set, c'dans l'attente du despinent, L'action qui l'entincette éche fait fraint, c'été le leapique porte au cumble : on est seulement étonné que, dans les compliments d'Astinchus et de l'ambasadeur, qui l'entinent la jéée, Atthichus ne die psu non de son frère, qu'il simait à itenérement, Le rôte terrible de Cleoptre o le cinquième acté erront topjaurs résuis rette préce, (V.) ANTIOCHUS, prenant la coupe des mains de Cléopatre, après qu'elle a bu.

Parlonnez-lui, madame, un peu de défiance : Comme vous l'accusez, elle fait son effort A rejeter sur vous l'horreur de cette mort; Et, soil amour pour moi, soit adresse pour elle ', Ce soin la fait paratire un peu moias criminelle. Pour moi, qui ne vois rieu, dans le trouble où je suis, Qu'un gouffre de malleurs , qu'un abime d'ennuis , Attendant qu'en plein jour ces vérités paraissent, J'en laisse la vengeance aux dieux qui les connaissent, Et vais sans plus tarder.

RODOGUNE.

Seigneur, royez ses yeux
Dejà tout égarés, troubles et furieux,
Cette affreuse sueur qui court sur son visage,
Cette gorge qui s'enfe. Abi bons dieux ! quelle rage!
Pour vous perdre après elle, elle a roulu périr.
ANTOCHUS, rendant la coupe à Lonice ou à quelque autre

N'importe, elle est ma mère, il faut la secourir.
CLÉOPATRE.

Va, tu me veux en vain rappeler à la vie; Ma haine est trop fidèle, et m'a trop bien servie; Elle a paru trop tôt pour te perdre avec moi; C'est le seul déplalair qu'en mourant je reçoi; Mais j'ai cette douceur delans cette disgrace De ne voir point régner ma rivale en ma place.

Règne; de crime en crime enfin le voilà roi. Je l'ai défait d'un père, et d'un fère; et de moi : Puisse le ciel tous deux vous prendre pour victimes, Et laisser choir sur vous les peines de mes crimes! Puissiez-vous ne trouver dedans votre union: Qu'horreur, que jalousie; et que confusion! Et, pour vous soubaiter tous les malheurs ensemble, Puisse naltre de vous un fils qui me ressemble!

Ah! vivez pour changer cette haine en amour.

CLEOPATRE.

Je maudirais les dieux s'ils me rendaient le jour.

7.

<sup>.</sup> Il fallait peut-être dire : soit intérêt pour elle. (V.)

Qu'on m'emporte d'ici : je me meurs. Laonice, Si tu veux m'obliger par un dernier service, Après les vains efforts de mes inimitiés, Sauve-moi de l'affront de tomber à leurs pleds.

(Elle s'en va, et Laonice lui aide à marcher.)

Dans les justes rigueurs d'un sort si déplorable, Seigneur, le juste ciel vous est biem favorable; Il vous a préservé, sur le point de périr, Du danger le plus grand que vous pussiez courir; Et par un digne effet de ses faveurs puisantes, La coupable est punie, et vos mains innocentes.

Oronte, je ne sais, dans son funeste sort, Qui m'afflige le plus, ou sa vie, ou as mort; L'une et l'autre a pour moi des malbeurs sans exemple : Plaignez moi infortune. Et vous, aller au temple Y changer l'allégresse en un deult sans pareil, La pompie nuptiale en funebre appareil; Et nous verrons après, par d'autres sacrifices, Si les dieux voudront dir è nos vœux plus propices '.

· Rodogune no ressemble pas plus à Pompée que Pompée à Cinna, et Cinna au Cid. C'est cette variété qui caractérise le vrat génie. Le sujet en est aussi grand et aussi terrible que celul de l'héodore est bizatre et impraticable. Il y cut la même rivalité cotre celte Rodogune et celle de Gilbert , qu'on vit depuis entre la Phèdre de Racine et celle de Pradon. La pièce de Gifbert fut jouée quelques mois avant celle de Corneille , en 1648 : elle mourut des sa naissance , maigré la profaction de Monsieur, frère de Louis XIII, et lieutenant général du royaume, à qui Gilbert, résident de la reine Christine, la dédia. La reine de Suède et le premier prince de France ne soutinrent point ce manvais ouvrage. comme depuis l'hôtel de Bouillon et l'hôtel de Nevere soutinrent la Phidre de Pradon. En vain le résident présente à son altesse royale . dans son épitra dédicatoire, la générause Rodogune, femme et mère des deux plus grands monarques de l'Asie ; en vain compare-t-il-cette Rodogune à Monsieur, qui cependant ne lui ressemblait en rien : ee mauvais ouvraga fut oublié du protecteur et du public. Le privilège du résident pour sa Rodogune est du a janvier 1646; elle fut imprimée en février 1647. Le privilége da Cornellia est du 17 avril 1246, et sa Rodogune ne fut Imprimée qu'au se janvier setr. Ainsi la Rodogune de Cornellie ne parut sur le papter qu'un au ou environ après les représentations de la pièce de Gilbert, c'est-à-dire un an après que cette pièce n'existat plus. Ce qui est étrange, c'est qu'on retrouve dans les deux tragédies précisément les mêmes situations, et souvent les mêmes sentiments, que ces situations aménent. Le cinquième acta est diffé-

#### EXAMEN DE RODOGUNE.

Le sujet de cette tragédie est tiré d'Appian Alexandrin, dont voici les paroles, sur la fin du livre qu'il a fait des Guerres de Syrie : « Démétrius, surnommé Nicanor, entreprit la « guerre contre les Parthes, et vécut quelque temps prison-· pier dans la cour de leur roi Phraales, dont il épousa la sœur, · nommée Rodogune. Cépendant Diodolus, domestique des « rois précédents, s'empara du trone de Syrie, et y fit as-« scoir un Alexandre , encore enfant, fils d'Alexandre le Ba-« tard et d'une fille de Ptolomée. Ayant gouverné quelque « temps comme tuteur sous le nom de ce pupille, il s'en détit, « et prit lui-même la couronne sous un nouveau nom de Try-« phon qu'il se donna. Antiechus, frère du roi prisonnier, ayant « appris sa captivité à Rhodes, et les troubles qui l'avaient sui-« vie, revint dans la Syrie, ou, syant défait Tryphon, il le « fit mourir. De là, il porta ses armes contre Phraates, et, « vaincu dans une bataille, il se tua lui-mème. Démétrius, retournant en son royaume, fut tué par sa femme Cléopâtre; « qui lui dressa des embûches sur le chemin, en haine de cette « Rodogune qu'il avait épousée, dont elle avait conçu une telle a indignation, qu'eile avait épousé ce même Antiochus, frère « de son mari. Elle avait deux fils de Démétrius. dont elle tua « Séleucus l'ainé, d'un coup de flèche, sitôt qu'il eut pris le « diadème après la mort de son père , soit qu'elle craignit qu'il « ne la voulût venger sur elle , soit que la même fureur l'em-

rent; il est terrible et pacifique dans Cornellie. Gilbert erut rendre sa pièce intéressante en rendant je dénoument heureux, et il en fit l'acte le plus froid et le plus insipide qu'on pût mettre sur le théâtre. On peut encore remarquer que Rodogune joue dans la plèce de Gitbert le rôle que Corneille donne à Cléopatre, et que Gilbert a falsifié l'histoire. Bernard de Fontenelle, dans la vie de Cornellie son oncle, nous dit que Corneille ayant fait confidence du plan de sa plèce à un ami, cet ami indiscret donna le plat an résident , qui , contre le droit des gens, vola Corneille. Ce trait est peu vraisemblable : rarement un homme revêtu d'un emploi public se déshonore, et se rend ridieule pour si peu de chose : tous les mémoires du temps en auraient parié ; ee larcin aurait été nne chose publique. On parle d'un ancien roman de Rodogune : je ne l'ai pas vu; e'est, dit-on, une brochure in-so, imprimée chez Sommaville, qui servit également au grand auteur et au mauvais; Corneille embellit le roman, et Gilbert le gata. Le style muisit aussi beaucoup à Gilbert : car. malgré les inégalités de Corneille, il y eut autant de différence entre ses vers et ceux de ses contemporains jusqu'à facine, qu'entre le pineeau de Michel-Ange et la brosse des barbonilleurs.

« portat à ce nouveau parrieide. Antiochus son frère lui suc-« céda , et contraignit cette mère dénaturée de prendre le poison

a qu'elle lul avait préparé, »

Justin, en son trente-sixième, trente-huitième et trenteneuvième livre, raconte cette histoire plus au long, avec quelques autres circonstances. Le premier des Machabees, et Josephe, au treizième des Antiquitis judajques, en disent aussi quetque chose qui ne s'accorde pas tout à fait avec Appian. C'est à lui que le me suis attaché pour la narration que l'ai mise au premier acte, et nour l'effet du cinquième, que f'ai adouci du côte d'Antiochus. l'en ai dit la raison allieurs. Le reste sont des éplsodes d'invention, qui ne sont pas incompatibles avec l'histoire, pulsqu'elle ne dit point ce que devint Rodogune après la mort de Démétrius, qui vraisemblablement l'amenait en Syrie prendre possession de sa couronne. J'ai fait porter à la pièce le nom de cette princesse plutôt que celui de Cleopâtre, que je n'ai même osé nommer dans mes vers, de peur qu'on ne confondit cette reine de Syrie avec cette fameuse princesse d'Egypte qui portait le meme nom, et que l'idee de celle-ci, beaucoup plus connue que l'autre, ne semát une dangereuse préoccupation parmi les auditeurs.

On m'a souvent fait une question à la cour : quel était celui de mes poémes que l'estimais le plus; et l'al trouvé tous ceux qui me l'ont faite si prévenus en faveur de Cinna ou du Cid, que le n'ai jamais osé déclarer toute la tendresse que j'ai touiours eue pour celui-ci, a qui j'aurais volontiers donné mon suffrage, si je n'avais craint de manquer, en quelque sorte, au respect que le devais à ceux que je voyais pencher d'un autre côté. Cette préférence est peut-être en moi un effet de ces inclinations aveugles qu'ont beaucoup de pères pour quelques-uns de leurs enfants plus que pour les autres ; peut-être y entre-t-il un peu d'amour-propre, en ce que cette tragédie me semble être un peu plus à moi que celles qui l'ont précédée, à cause des incidents surprenants qui sont purement de mon invention, et n'avaient jamais été vus au théatre; et peut-être enfin y a-t-il un peu de vrai mérite qui fait que cette inclination n'est pas tout a fait înjuste. Je veux bien laisser chacun en liberté de ses sentiments; mais cortainement on peut dire que mes autres plèces ont pen d'avantages qui ne se rencontrent en celle- ci : elle a tont ensemble la beauté du sujet, la nouveauté des fictions, la force des vers, la facilité de l'expression, la solidité du raisonnement, la chaleur des passions, les tendresses de l'amour et de l'amitié; et cet heureux assemblage est ménagé de sorte qu'elle s'élève d'acte en acte. Le second passe le premier, le troisième est audessus du second, et le dernier l'emporte sur tous les autres. L'action v est une, grande, complète; sa durée ne va point, ou fort peu, au deia de celle de la représentation. Le jour en est le plus Hilustre qu'on puisse imaginer, et l'unité de lieu s'y rencontre en la manière que je l'explique dans le troisième de mes discours, et avec l'indulgence que l'al demandée pour le héatre.

Ce n'est pas que je me flatte assez pour présumer qu'elle soit sans taches. On a fait lant d'objectiones contre la narration de Laonica au premier aole, qu'il est mainie de ne donner pas les mains à quelque-aunes. Le ne la tilen pas tonteficis à insultiequ'un l'a dit. Il est hors de doute que Cléopâtre, dans le second, ferait connaître beaucoup de choses par as considence avec cette Laonice, et par le recit qu'elle en a fait à ses deux fils, pour leur remettre devant les yeax combien listul out d'objegaion; mais res deux soiess demoureraient asses obscurse, si cette narration ne deux soiess demoureraient asses obscurse, si cette narration au quae à la fin de premier acte, et la prénture que Cléopâtre fait d'elle-même dans son monologue qui ouvre le second, n'auraient put se faire netheure sans ce secours.

J'avoue qu'elle est sans artifice, et qu'en la fait de sang-froid à un personnage protatique, qui se pourrait toutefois justifier par les deux exemples de Térence que l'at cités sur ce sujet au premier discours. Timagène, qui l'écoute, n'est introduit que pour l'écouter, bien que je l'emploie au cinquième à faire celle de la mort de Séleucus, qui se pouvait faire par un autre. Il l'écoute sans y avoir aucun intérêt notable, et par simple curiosité d'apprendre ce qu'il pouvait avoir su déjà en la cour d'Egypte, où il était en assez bonne posture, étant gouverneur des neveux du roi. pour entendre des nouvelles assurées de tout ce qui se passait dans la Syrie, qui en est voisine. D'ailleurs, ce qui ne peut recevoir d'excuse, c'est que, comme il v avait délà quelque temps qu'it etait de retour avec les princes, il n'y a pas d'apparence qu'il ave attendu ce grand jour de cérémonie pour s'informer de sa sœur. comment se sont passés tous ces troubles, qu'il dit ne savoir que confusement. Pollux, dans Medec, n'est qu'un personnage protatique qui écoute sans intérêt comme lui ; mais sa surprise de voir Jason à Corinthe, où il vient d'arriver, et son sélour en Asie, que la mer en sépare, iul donnent juste sujet d'ignorer ce qu'il en apprend. La narration ne laisse pas de demeurer froide comme celle-ci, parce qu'il ne s'est encore rien passé dans la pièce qui excite la curiosité de l'auditeur, ni qui lui puisse donner quelque emotion en l'écoutant : mais si vous voulez réfléchir sur celle de Curiace dans l'Horace, vous trouverez qu'elle fait tout un aufre effet. Camille, qui l'écoute, a intérêt, comme lui, à savoir comment s'est faite une paix dont dépend leur mariage ; et l'auditeur, que Sabine et elle n'ont entretenu que de leurs malbeurs et des appréhensions d'une bataille qui se va donner entre deux partis,

où elles voient leurs frères dans l'un et leur amour dans l'autre, n'a pas moins d'avidité qu'elle d'apprendre comment une paix si surprenante s'est pu conclure.

Ces défauts dans cette narration confirment ce que fai dirailleurs, que, joraque la targédie a son fondement sur des sucres entre deux Etats, ou sur d'autres affaires publiques, il esttre-malaisé d'introduire un acteur qui les ignore, et qui puisserecevoir le récit qui en doit instruire les spectateurs en pariant à lui.

l'ai déguisé quelque chose de la vérité historique en celuici : Cléopâtre n'épousa Antiochus qu'en haine de ce que son mari avait épousé Rodogune chez les Parthes; et le fais qu'elle ne l'épouse que par la pécessité de ses affaires, sur un faux bruit de la mort de Démétrius, tant pour ne la faire pas méchante sans pécessité, comme Ménélas dans l'Oreste d'Euripide, que pour avoir lieu de feindre que Démétrius n'avait pas encore épousé Rodogune, et venait l'épouser dans son royaume pour la mieux établir en la place de l'autre, par le consentement de ses peuples, et assurer la couronne aux enfants qui naltraient de ce mariage. Cette fiction m'était absolument nécessaire, afin qu'il fût tué avant que de l'avoir épousée, et que l'amour que ses deux fils ont pour elle ne fit point d'horreur aux spectateurs, qui n'auraient pas manqué d'en prendre une assez forte. s'ils les eussent vus amoureux de la veuve de leur pere, tant cette affection incestueuse répugne à nos mœurs!

Cléopatre a lieu d'attendre ce jour-la à faire confidence à Laonice de ses desseins et des véritables raisons de tout ce qu'elle a fait. Elle eut pu trahir son secret aux princes ou à Rodogune. si elle l'eut su plus tôt; et cette ambitieuse mère ne lui en fait part qu'au moment qu'elle veut bien qu'il éclate, par la cruelle proposition qu'elle va faire à ses fils. On a trouvé celle uue Rodogune leur falt à son tour indigne d'une personne vertueuse, comme je la peins; mais on n'a pas considéré qu'elle ne la fait pas, comme Cléopâtre, avec espoir de la voir exécuter par les princes, mais seulement pour s'exempter d'en cholsir aucun, et les attacher tous deux à sa protection par une espérance égale. Elle était avertie par Laonice de celle que la reine leur avait faite, et devait prévoir que, si elle se fut déclaree pour Antiochus qu'elle aimait, son ennemie, qui avait seule le secret de leur naissance, n'eût pas manqué de nommer Séieurus nour ainé, afin de les commettre l'un contre l'autre, et d'exciter une guerre civile qui out pu causer sa perte. Ainsi elle devait s'exempter de choisir, pour les contenir tous deux dans l'égalité de prétention, et elle n'en avait point de meilleur moyen que de rappeler le souvenir de ce qu'elle devait à la mémoire de leur père, qui avait perdu la vie pour elle, et leur faire cette

proposition qu'elle savait bien qu'ils n'accepteraient pas. Si le trailé de pair l'avait forcé a se départir de cu junte sontiment de reconnaissance, la liberté qu'ils lut rendaient la rejetait dans cette obligation. Il était de son devoir de venger cette nort; mais il était de celui des princes de nes pas charger de cette vengeance. Elle avoue ellemens à Antiochus qu'elle les hairait, s'ils lui avaient obel; que, comme elles faits ce qu'elle a dù par cette demande, lis font oe qu'ils doivent par leur refus; qu'elle aimer trop la vettu pour vouloir être le prix d'un ertime; et que la justice qu'elle démande de la mort de leur père serait un parricide, a élle la recevait de leurs mains.

le dirai plus : quand cette proposition serait tout à fait condamnable en abouche, elle métrent quelque grées, et pour léciat que la nouveanté de l'investion a fait au théâtre, et pour l'éche que la nouveanté de l'investion à fait au théâtre, et pour l'éche qu'elle produit dans le reste de la pièce, qu'elle conduit à l'action historique. Elle et cause que Séceuca, par dépit, renonce au trûne et à la possession de cette princesse; que la retore, te vonlant animer contre son frère, rèn peut rien obtenir, et qu'erin elle ser résout par déseapoir de les perdre tous deux, plutôt que de si voir suitetté ées on encente.

Elle commence par Séleucus, tant pour sulvre l'ordre de l'histoire, que parce que, s'il fût demeuré en vie après Antiochus et Rodogune, qu'elle voulait empoisonner publiquement, il les annait nu venger. Eile ne craint pas la même chose d'Antiochus pour son frère, d'autant qu'elle espère que le poison violent qu'elle lui a préparé fera un effet asses prompt pour le faire mourir avant qu'il ait nu rien savoir de cette autre mort, ou du moins avant qu'il l'en puisse convaincre, puisqu'eile a si bien pris son temps pour l'assassiner, que ce parricide n'a point eu de témoins. J'al parié allieurs de l'adoucissement que j'ai apporté pour empecher qu'Antiochus n'en commit un en la forcant de prendre le poison qu'elle lui présente, et du peu d'apparence qu'il y avait qu'un moment après qu'elle a expiré presque à sa vue, il pariât d'amour et de mariage à Rodogune. Dans l'état où lis rentrent derrière le théâtre, ils peuvent le résoudre quand ils les jugeront à propos. L'action est complète, puisqu'ils sont hors de péril : et la mort de Séleucus m'a exempté de développer le secret du droit d'aînesse entre les deux frères, qui d'allieurs n'ent jamais été croyable, ne pouvant être éclairel que par une bouche en qui l'on n'a pas vu assez de sincérité pour prendre aucune assurance sur son témoignage.

FIN DE RODOGUNE.

# HÉRACLIUS.

#### AU LECTEUR.

Voici une hardie entreprise sur l'histoire, dont vous ne reconnaîtrez aucune chose dans cette tragédie, que l'ordre de la succession des empereurs Tibère, Maurice, Phocas, et Héracijus. J'ai faisifié la naissance de ce dernier; mais ce n'a été qu'en sa faveur, et nour lul en donner une pius iliustre, le faisant fit de l'empereur Maurice, bien qu'il ne le fût que d'un préteur d'Afrique de même nom que lui. J'ai prolongé la durée de l'empire de son prédécesseur de douze années, et jui ai donné un tits, quoique l'histoire n'en parle point, mais seulement d'une tilie nommée Domitia, qu'il maria à un Priscus ou Crispus, l'ai prolongé de même la vie de l'impératrice Constantine; et comme l'ai fait régner ce tyran vingt ans au lieu de buit, je n'ai fait mourir cette princesse que dans la quinzième année de sa tyrannie, quoiqu'il l'eût sacrifiée à sa sureté avec ses filles des la cinquième. Je ne me mettrai pas en peine de justifier cette licence que l'ai prise : l'événement l'a assez justifiée, et les exempies des anciens que j'ai rapportés sur Rodogune sembient l'autoriser suffisamment : mais , à parier sans fard , je ne voudrais pas conseiller à personne de la tirer en exemple. C'est beaucoup hasarder, et i'on n'est pas toujours heureux; et, dans un dessein de cette nature, ce qu'un bon succès fait passer pour une inuénieuse hardiesse, un mauvais le fait prendre pour une témérité ridicule.

Baronius, pariant de la mort de l'empereur Maurice, et de celle de ses fils, que Phocas faisait immoler à sa vue, rapporte une circonstance très-rare, dont j'ai pris l'occasion de former le nœud de cette tragédie, à qui elle sert de fondement. Cette nourrice eut tant de zeie pour ce malheureux prince, qu'elle exposa son propre fils au supplice, au lieu d'un des siens. qu'on lui avait donné à nourrir. Maurice reconnut l'échange, et l'empécha par une considération pieuse que cette extermination de toute sa famille était un juste jugement de Dieu, auquel il n'eut pas cru satisfaire, s'il eut souffert que le sang d'un autre eut pavé pour ceiui d'un de ses tils. Mais quant à ce qui était de la mère, elle avait surmonté l'affection maternelle en faveur de son prince, et l'on peut dire que son enfant était mort pour son regard. Comme f'ai cru que cette action était assez généreuse pour mériter une personne pius illustre à la produire, l'ai fait de cette nourrice une gouvernante. J'ai supposé

que l'échange avait eu son effel ; et de cet enfant sauvé par la supposition d'un autre, j'en ai fait Héraclius, le successeur de Phocas. Blen plus, l'ai feint que cette Léontine ne croyant pas pouvoir eacher longtemps cet enfant que Maurice avait commis à sa fidélilé; vu la recherche exacte que Phocas en faisait faire; et se voyant même déjà soupçonnée, et prête à être découverte, se voulut mettre dans les bonnes graces de ce tyran, en lui allant offrir ce petit prince dont il était en peine, au lieu duquei elle iul livra son propre fils Léonce. J'ai ajouté que par cette action Phocas fut teliement gagné, qu'il crut ne pouvoir remettre son fils Martian aux mains d'une personne qui lui fût plus acquise, d'autant que ce qu'eile venait de faire l'avait telée. a ce qu'il croyail , dans une haine irréconclilable avec les amis de Maurice, qu'il avait seuls à craindre. Cette faveur où je la mets auprès de lui donne lieu à un second échange d'Héraclius . qu'elle nourrissait comme son fils sous le nom de Léonce . avec Martian, que Phocas lui avait confié. Je lui fais prendre l'occasion de l'éloignement de ce tyran, que j'arrête trois ans. sans revenir, à la guerre contre les Perses; et à son retour, le fais qu'elle lui donne Héraclius pour fils , qui est dorénavant élevé auprès de lui sous le nom de Martian , cependant qu'elle retient le vrai Martian auprès d'elle , et le nourrit sous le nom de son Léonce, qu'elle avait exposé pour l'autre. Comme ces deux princes sont grands, et que Phocas, abusé par ce dernier échange, presse Héraclius d'épouser Pulchérie, fille de Maurice, qu'il avait réservée exprès seule de toute sa famille , afin qu'elle portat par ce mariage le droit et les titres de l'empire dans sa maison ; Léontine, pour empêcher cette ailiance incestueuse du irère et de la sœur, avertit Héraclius de sa naissance. Je serais trop long si le voulais ici toucher le reste des incidents d'un poème si embarrassé, et me contenteral de vous avoir donné ces lumières. afin que vous en puissiez commencer la jecture avec moins d'obscurité. Vous vous souviendrez seulement qu'Héraclius passe pour Martian, fils de Phocas, et Martian pour Léonce, fils de Léontine; et qu'Héraellus sait qui il est, et qui est ce faux Léonce; mais que le vrai Martian, Phocas, ni Pulchérie, n'en savent rien, non plus que le reste des acteurs, hormis Léontine et sa fille Eudoxe.

On m'a fait quelque serupate de ce qu'il n'est pas vraisembiable qu'une mère expose son ils à la mort pour en préserver un autre : à quoi f'ai deux réponses à faire; la première, que notre unique docteur Aristole nous permet de mettre quelquefois des choses qui même solent contre la raison et l'apparence, pourvu que ce soil hors de l'éction, ou, pour me servir de termes latins de ses interprétes, extra fabulam, comme est lei cette supposition d'enfant, et ous donne pour exemple (Adino,

8



gul, avant tué un roi de Thèbes, l'ignore encore vingt aus après; l'autre, que l'action étant vraie du côté de la mère, comme l'ai remarqué tantôt, il ne faut plus s'informer si elle est vraisemblable, étant certain que toutes les vérités sont recevables dans la poésle, quoiqu'elle ne soit pas obligée à les suivre. La liberté qu'elle a de s'en écarter n'est pas une nécessité, et la vraisemblance n'est qu'une condition nécessaire à la disposition, et non pas an choix du snjet, ni des incidents qui sont appuyés de l'histoire. Tout ce qui entre dans le poème doit être croyable ; et il l'est seion Aristote, par l'un de ces trois movens la vérité. la vraisembiance, ou l'opinion commune. Firai pius outre ; et , quoique peut-être on voudra prendre cette proposition pour un paradoxe, je ne craindral point d'avancer que le sujet d'une belle tragédie doit n'être pas vraisemblable. La preuve en estaisée par le même Aristote, qui ne veut pas qu'on en compose une d'un ennemi qui tne son ennemi, parce que, bien que cela soit fort vraisemblable, il n'excite dans l'âme des spectateurs ni pitlé ni crainte, qui sont les deux passions de la tragédie, mais il nous renvoie la cholsir dans les événements extraordinai-. res qui se passent entre personnes proches, comme d'un père qui tue son fils, une femme son mari, un frère sa sœnr; ce qui, n'étant tamais vraisemblable, doit avoir l'autorité de l'histoire ou de l'opinion commune, pour être cru : si bien qu'il n'est pas permis d'Inventer un sujet de cette nature. C'est la raison qu'il donne de ce que les anciens traitaient presque les mêmes suiets. d'antant qu'ils rencontraient peu de familles où fussent arrivés de pareils désordres, qui font les belles et puissantes oppositions du devoir et de la passion.

Ce n'est pas fel le lien de m'étendre plus au long sur cetté matière : l'en al ditces deux mots en passant, "par une nécessité de me défendre d'une objection qui déruirait tout mon ouvrage, polisqu'elle va en saper le fondement, et non par ambition d'étaler mes maximes, qui peut-être ne sont pas généralement voucies des savants. Sussi ne donné je lei mes opinions qu'à lamode de M. de Monhaigne non pour bonnes, mais pour miens. Je m'en suis bien tecuvé jusqu'à présent; mais je ne tiens pas impossible qu'on récussies miens en suivant les contraires.

# HÉRACLIUS,

#### TRAGÉDIL. - 1647.

#### ACTEURS

PHOCAS, empereur d'Orient.

HÉRACLIUS, fils de l'empereur Maurice, eru Martian, fils de Phocas, amant d'Eudove.

MARTIAN, fils de Phocas, eru Léonce, fils de Léontine, amant de

Pulcheric.
PULCHERIE, fille de l'empereur Maurice, mattresse de Martian.

LÉONTINE, dame de Constantinople, autrefois gouvernante d'Héraellus et de Martian.

EUDOXE, fille de Léontine, et maîtresse d'Héraclin CRISPE, gendre de Phoens,

EXUPÈRE, patricien de Constantinopie. : . AMINTAS, ami d'Exupère.

Un PAGE de Léontine,

La scène est à Constantinople.

## ACIE PREMIER

## SCENE PREMIÈRE

### PHOCAS, CRISPE.

#### PHOCAS.

Crispe, il a'est que trop vrai, la plus belle couronne N'a que de faux brillants dont l'éclat l'environne ; Et celui dont le ciel pour un sceptre fait choix,

On trouve souvent dans. Corneille de ces maximes vagues et de ces lleux communs, où le poète se met à la place du personnage. S'il y a dans Racine quelque passage qui ressemble au début de Phocas, c'est celui d'Agamemmen dans jphijénier.

Heureux qui , satisfait de son humbie fortune , Libre du joug superbe ou je suis attaché ,

Vit dans l'état obscur où les dieux l'ont caché!

Mais que cette réflexion est pleine de sentiment ! qu'elle est belle ! qu'elle est éloignée de la déclamallon ! Au contraire, les premiers vers de Phocas paraissent une amplification ; les vers en sont négligés.



Jusqu'à ce qu'il le porte, en ignore le poids. Mille et mille douceurs y semblent attachées, Qui ne sont qu'un amas d'amertumes cachées : Qui croit les posséder les sent s'évanouir : Et la peur de les perdre empêche d'en jouir : Surtout qui , comme moi , d'une obscure naissance Monte par la révolte à la toute-puissance. Qui de simple soldat à l'empire élevé Ne l'a que par le crime acquis et conservé ; Autant que sa fureur s'est immolé de têtes. Autant dessus la sienne il croit voir de tempêtes : Et, comme il n'a semé qu'épouvante et qu'horreur, Il n'en recueille enfin que trouble et que terreur. J'en ai semé beaucoup ; et depuis quatre lustres Mon trône n'est fondé que sur des morts illustres ; Et j'ai mis au tombeau, pour régner sans effroi, Tout ce que j'en ai vu de plus digne que mol 2. Mais le sang répandu de l'empereur Maurice, Ses cinq fils à ses veux envoyés au supplice. En vain en ont été les premiers fondements, Si pour m'ôter ce trône ils servent d'instruments. On en fait revivre un au bout de vingt années : Bysance ouvre, dis-tu, l'oreille à ces menées 3; Et le peuple, amoureux de tout ce qui me nuit, D'une croyance avide embrasse ce faux bruit, Impatient déià de se laisser séduire Au premier imposteur armé pour me détruire Qui, s'osant revêtir de ce fantôme aimé 4,

<sup>1</sup> Si ces douceurs out des amertames, comment se plaint-on de les sonir a'éranomir? Quand on neut canniner les verty français avec des yeux attentifs et sévères, on est étonné des fautes qu'on y trouve, (V) a Ce vers est beau; je ne sals cependant si un empereur qui a tu acce de mêtrie et de courage pour parvenir à l'empire, du rans de

asset de mefit est de ocurage pour parrentir l'empire, du rang de simple soldat, avone si aisèment qu'i a inmolé tant de personnes plus dignes que ide de ocurance, l'il doit les avoir crues dangeusses, mais non plus dignes que ind de la pourpre. En général, il n'est pas dans la nature qu'un souverain a'railless ains sho-même: e lest à quot tous, les jeanes gens qui travaillent pour le thèsitre doivent prendre garde; ies mours doirent toulours être valent, (V)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> On ouvre l'oreille à un bruit, et non à des mences; on les déconvre. (V.)

<sup>4</sup> On ne se fait pas un vétement d'un fantôme, comme Tartufe se fait un manteau de la religion. La métaphore de Molière est naturelle; celle de Corneille ne l'est pas-(P.)

Voudra servir d'idole à son zèle charmé <sup>r</sup>. Mais sais-tu sous quel nom ce fâcheux bruit s'excite <sup>2</sup> ? CRESPE.

Il nomme Héraclius celui qu'il ressuscite.

Quiconque en est l'auteur devait mieux l'inventer Le nom d'Héraclius doit peu m'épouvanter; Sa mort est trop certaine, et fut trop remarquable l'our craindre un grand effet d'une si vaine sable.

Il n'avait que six mois; et, loi perçant le flanc, On en fit dégoutter plus de lait que de saug; Et ce prodige affreux, dont je tremblai dans l'aine, Fut aussitot suivi de la mort de ma fenme. Il me seuvirent encor qu'il fut deux jours caché, Et que sans Léontine on l'edit longlemps cherché Il fut livré par elle; à qui, pour récompense, Je donnai de mon fiis à gouverner l'enfance , Du jeune Martian, qui, d'âge presque égal , Était resté sans mère en ce moment fatal. Juge par là combien ce conte est ridicule. CREPSE.

Tout ridicule il platt, et le peuple est crédule : Mais avant qu'à ce conte il se laisse emporter ,

Il vous est trop aisé de le fairé avorter.

Quand vous fites périr Maurice et sa famille,
Il vous en plut, seignour, réserver une fille,
Et résoudre des lors qu'elle aurait pour époux
Ce prince destiné pour régner après vous.
Le peuple en sa personne aime encore et révère
Et son pére Maurice et son aieul Tibère,
Et vous verra sans trouble en occuper le rang,
S'il voit tomber leur sceptre au reste de leur sang.
Non, il ne courra plus après l'ombre du frère,
S'il voit monter la seeur dans le trône du père.
Mais pressez cet hymen : le prince aux channs de Mars,

en vers avec justesse! mais que cela est nécessaire! (V.).

Quelles capressions forcéen! Pour sentir à quel point tout cela cet au delle, mettes en prose ces vers : Le peuple sit impatient de se lanser edeuir au premier imposteur d'un four me détrôner, qui, s'osant recelur d'un fautôme ainné, soudra rerir d'itole à ion zêle charmé (Y). Un bruit ne é seclie point sous sun nome, Qu'il est difficte de parler

Chaque jour, chaque instant, s'offre à mille hasards; Et, n'ent éét Léonce, en la dernière guerre, Ce dessein avec lui serait lombé par terre, Puisque, sans la valeur de ce jeune guerrier; Martian demeurait ou mort ou prisounier. Avant que d'y périr, s'il faut qu'il y périsse, Qu'il vous laisse un neveu qui le soit de Maurice, Et qui, réunisant l'une et l'autre maison, l'ire chez vous l'amour qu'on garde pour son nom :

Hélas! de quoi me sert ce dessein salutaire, si pour en voir l'effet tout me devient contraire? Pulchérie et mon fils ne se montrent d'accord Qu'à fuir cet hyménée à l'égal de la mort; Et les aversions entre eux deux mutuelles Les font d'intéligence à se montrer rebelles. La princesse surtout frémit à mon aspect; Et, quoiqu'elle étudie un peu de faux respect, Le souvenir des siens, l'orgueil de sa naissance, L'emporte à tous moments à hraver ma puissance. Sa mère, que longtemps je voulus épargner; Et qu'en vain par douceur l'espéral de gagner, L'a de la sorte instruite; et ce que je vois suirre Me punit bien du trop que je la laissa vivre.

Il faut agir de force avec de tels esprits, Seigneur; et qui les flatte endurcit leurs mépris. La violence est juste où la douceur est vaine. PBOCAS.

C'est par là qu'aujourd'hui je veux dompter sa haine. Je l'ai mandée exprès, non plus pour la flatter, Mais pour prendre mon ordre, et pour l'exécuter.

Elle entre.

#### SCÈNE II.

PHOCAS, PULCHÉRIE, CRISPE:

PHOCAS.

Enfin , madame , il est temps de vous rendre.

On a dejà repris afficurs cette expression, tirer l'amour. (Y.)

Le besoin de l'État défend de plus attendre;
Il luf faut des Césars, et je me suis promis
Den voir nattre bientôt de vous et de mon fils.
Ce n'est pas exiger grande reconnaissance
Des soins que mes bontés ont pris de votre enfance,
De vouloir qu'anjourd'ini, pour prix de mes bienfaits,
Vous daigniez accepter les dons que je vous fais.
Ils ne fout point de honte au rang le plus sublime;
Ma couronne et mon fils valent bien quelque estime ;
Je vous les offre encore après tant de refus;
Mais apprenez aussi que je n'en souffre plus ;
Qu'il me faut craindre en mattre, ou me chérir en père.
Et que , si votre organels d'obstine à me hair ,
Qu'il me faut craindre en matter, faire obéir.

#### PULCHÉBIE.

J'ai rendu jusqu'ici cette reconanissance A ces soins tant vantés d'élèver mon enfance, Que, tant qu'on m'a laissée en quelque liberté, J'ai voulu me défendre avec civilité; Mais, puisqu'on use enfin d'un pouvoir tyrannique, Je vois bien qu'à mon tour il faut que je m'explique, Que je me montre entière à l'injuste fureur ', Et parle à mon tyran en fille d'empereur. Il fallait me cacher avec quelque artifice Oue l'étais Pulchérie et fille de Maurice'.

"Il faudrait à la fureur de, etc. On ne pourrais dire à la fureur généralement que dans nn cas tel que celui-ci: la ferneté brave la fureur. L'épithète d'injuste est faible et oiseuse avec le moi fureur. Enfin la fureur ne convient pas lei; ce n'est point une fureur de marier Pulchérie à l'épitier de l'épiple. (V.)

Sans examiner le le style, je demande si une jeune personne élevée par un empereur peut lui parier avec cette arrogance e on ne traite polat sinal son maître dans sa proper mision. Voyez comme Josabet parie à Athalie; el idu la list entir le tont eq n'elle peuse : cette receiume habile et touchante fait beamenp plus d'hupression que des injures. Électre aux fres, n'ayant ries à mémager, peut éclière en exproches mais Publebrie, bien traitée, doit-elle s'emporter tout d'un coup' peut-elle partier en souverime? In sestiment de doutet et de fireté, quit che partie en souverime? In sestiment de souteur et de fireté, quit c'elappe fains est occasions, he fait-il par ple file lette et de fireté, quit en fait de fireté, partie en souverime? In sestiment de fouter de fireté, partie en souverime d'un est de fireté, partie en souverime d'un est de fireté, partie en sous l'autre pais, su millen de leurs souritains et de leuris gardes, sont des personnages dont le médie n'est pas dans le saintre, (v.)

Si ta faisais dessein de m'éblouir les yeux ' Jusqu'à prendre les dons port des dons précieux ' Vois quels sont ces présents, dont le refus l'étonne : Tu me donnes, dist-ux, ton fils et la couronne; Mais que me donnes-tu, puisque l'une est à moi, Et l'autre en est indigne, étant sorti de tot? Ta libéralité me fait piene de comprendre : 'In parles de donner, quand tu ne fais que rendre; Et l'utisme seveme me it a vieri le consognes.

Et puisque avecque moi tu veux le comonner, Tu ne me rends mon bien que pour te le donner. Tu yeuk que cet hymen que tu m'oses prescrire Porte dans ta maison les titres de l'empire . Et, de cruel tyran, d'infame ravisseur. Te fasse vrai monarque, et juste possesseur. Ne reproche donc plus à mon âme indignée Qu'en perdant tous les miens tn m'as seule épargnée Cette feinte douceur, cette ombre d'amitié. Vint de ta politique, et non de ta pitié. Ton intérêt des lors fit seul cette réserve : Tu m'as laissé la vie afin qu'elle te serve : Et, mal sûr dans un trône où tu crains l'avenir, Tu ne m'y veux placer que pour t'y maintenir : Tu ne m'y fais monter que de peur d'en descendre : Mais connais Pulchérie, et cesse de prétendre 3. Je sais qu'il m'appartient ce trône où tu te sieds,

Je sais qu'il m'appartient ce trône où tu te sioris, Que c'est à moi d'y voir tout le monde à mes pieds : Mais comme il est encor teint du sang de mon père; S'il n'est lavé du tien, il ne saurait me plaire; Et te mort, que mes vœux s'efforcent de hâter; Est l'unique degre par où j'y veux monter : Voils quelle je suis, et quelle je veux être. Qu'un autre l'aime en père, ou te redoute en maître, Le cœux de Polichérie est trop laut et trop franc

<sup>.</sup> Ceta n'est pas français: on ne fait pas dessein: on a dessein. (V.)

3 Il semble que ce soit Phocas qui prenne ses dons pour des dons précieux: Il fallait, pour l'exactitude, jusqu'à me faire prendre tes dons pour des dons précieux. (V.)

<sup>3</sup> Co verbe pretendre exige absolument un régime : ce n'est point au rerbe neutre; ainsi la phrase n'est point abevée; on pourrait dire : esses d'aimer et de hair, quolque ce soient des verbes actis, parce qu'en ce aos cels veutdire : oesses d'arois de sentiments d'amoir ret de hair; mais on ne peut dire, peace de prétendre, de satisfaire, de recourir. (V).

Pour craindre ou pour flatter le bourreau de son sang. PHOCAS.

J'ai forcé ma colère à te-prêter silence, Pour voir à quel excès frait ton insolence ? J'ai vu ce qui t'abuse et me fait mépriser, Et t'aime encore assez pour te désabuser.

N'estime plus mon sceptre usurpé sur ton père, NI que pour l'appuver ta main soit nécessaire. Depuis vingt ans je règne, et je règne sans toi; Et j'en eus tout le droit du choix qu'on fit de moi. Le trône où je me sieds n'est pas un bien de race : L'armée a ses raisons pour remplir cette place; Son choix en est le titre : et tel est notre sort Ou'une autre élection nous condamne à la mort. Celle qu'on fit de moi fut l'arrêt de Maurice ; J'en vis avec regret le triste sacrifice : Au repos de l'État il fallut l'accorder ; Mon cœur, qui résistait, fut contraint de céder; Mais pour remettre un jour l'empire en sa famille Je fis ce que je pus, je conservai sa fille; Et, sans avoir besoin de titres ni d'appui, Je te fais part d'un bien qui n'était plus à lui. PULCHÉRIE.

Un chétif centenier des troupes de Mysie,
Qu'un gros de mutines feut par fantaisie ,
Oser arrogamment se vanter à mes yeux
D'être juste seigneur du bien de mes aicux :
Lui qui n'a pour l'empire autre droit que ses crimes,
Lui qui de tous les miens fit autant de victimes,
Croire a étre lair d'un si noir attentat
En imputant leur perte au repos de l'Étal:
Il flat plus , il me croit digne de cette excesc!
Souffre, souffre à ton tour que je te désabus e:
Apprenads que si jaids quedques séditions
Usurpèrent le droit de ces élections,
L'empire était chez nous un bien héréditaire;

<sup>8</sup> Il né sera peut-être pas inutile de remarquer lei que saint Grégoire le Grand écrivait à ce même Phoeas : Benignitatem pietatis restres ad imperiale zaitigium pervenisse gaudemus. Nous ne prétendons pa que Pulchérie dût limiter la lâche flatterie de ce pape; ce n'est qu'une note purment historique. (V) Maurice ne l'obțint qu'en gendre de Tibère; Et l'on voit depuis lui remonter mon destin Jusqu'au grand Théodose, et jusqu'à Constantis. Et le pourrais avoir l'âme assez abattue...

PHOCAS.

Eli bien! si tu le veux, je te le restitue Cet empire, et consens encor que ta fierté impute à mes remords l'effet de ma bouté. Dis que je te le rends et te fais des caresses. Pour apaiser des tiens les ombres vengeresses, Et tout ce qui pourra sous quelque autre couleur -Autoriser ta haine, et flatter ta douleur; Pour un dernier effort je veux souffrir la rage Ou'allume dans ton cour cette sanglante image. Mais que t'a fait mon fils? était-il, au berceau, Des tiens que je perdis le juge ou le bourreau? Tant de vertus qu'en lui le monde entier admire Ne l'ont-elles pas fait trop digne de l'empire? En ai-le eu quelque espoir qu'il n'ave assez rempli? Et voit-on sous le ciel prince plus accompli? Un cœur comme le tien, si grand, si magnanime... OF 2 PULCHÉRIE.

Ya, je ne confonda point sea vertus et ton crime;
Comme ma haine est juste, et ne m'aveugle pas,
Jen vois assez en lui pour les plus grands Étais ';
J'admire chaque jour les preuves qu'il en donne;
J'honore sa videur, j'estime sa personne,
Et penche d'autant plus à lui vouloir du bien
Que s'en vojant indigne il ne demande rien,
Que ses longues froideurs témoignent qu'il s'irrite
De ce qu'on veut de mol par delà son mérile,
Et que de tes projets son cœur triste et confus
Pour me n'aire justice approuve mes refus.
Ce fis si vertueux d'un père si coupable.

Cette phrase n'est pas française: on est dique de gouverner de grands fatais, on assea de mérite pour être de nempereur; mais per vois asses de mérite en lui pour un royaume, pour une armée, etc., ne le past se dire, parce que le sens n'est pas complet. Le mot pour, aans verhe, aigniles tout attire chose : cet ouvrage était excellent pour son temps; Phoesa est patient pour un homme violent. De plus, on se doit point d'être que le fils d'un empereur est digne de gouvreur les pois strades d'atte, cer ouci l'out serand d'âts ous l'empréer consait PVI.

S'il ne devait régner, me pourrait être aimable : Et cette grandeur même où tu veux le porter Est l'unique motif qui m'y fait résister. Après l'assassinat de ma famille entière, Quand tu ne m'as laissé père, mère, ni frère, One i'en fasse ton fils légitime béritier! Que j'assure par là leur trône au meurtrier! Non . non : si tu me crois le cœur si magnanime Qu'il ose séparer ses vertus de ton crime. Sépare tes présents, et ne m'offre aujourd'hui Que ton fils sans le sceptre, ou le sceptre sans lui: Avise; et si tu crains qu'il te fût trop infâme ' De remettre l'empire en la main d'une femme . Tu peux dès aujourd'hui le voir mieux occupé. Le ciel me rend un frère à ta rage échappé: On dit qu'Héraclius est tout prêt de paraître :-Tyran, descends du trône, et fais place à ton mattre 2, PROCAS.

A ce compte, arrogante, un fantôme nouveau, Qu'un murmure confles fait sortir du tombeau, Te donne cette audace et oette confiance! Ce bruit s'est fait déjà digne de ta croyance. Mais...

#### PULCHÉRIE.

Je sais qu'il est faux; pour t'assurer ce rang Ta rage eut trop de soin de verser tout mon sang; Mais la soif de ta perte en cette conjoncture Me fait aimer l'auteur d'une belle imposture.

Corneille emplois souvent ce mot asis ; il dait trat-blen reçu de son temps. Qu'il te fit infâme n'est pas l'anapas : la langue permet qu'on dise, cela m'est honseux, mais non pas, cela m'est infâme; et cependant on dit : il est fu/âme à lui d'evoir fait cette action. Toutes les langues ont leurs bizarreles et leurs inconséquence. L'est par les pas que son leurs bizarreles et leurs inconséquence.

Yers admirable; Il se serul enorce plus, si fon pouvalt patier aind an emperice dans me simple conversation. En glerial, loutes is scienes de bravade dolivent être ménagées par gredation. Un empereur et une fille d'empereur a se disent point d'abord les dernières oriets; et quand une fois on a laissé chapper de ces reproches et de connences quite alissent plus libe ail conversation, tout doit être dit. La scéne surait fini trés-heureusement par ce beau vers, Tyran, desenul du trêne, et plus place d'om meditre; missi quand on entend ensuite; à ce compte, arrogante, ctc., les lujures muitipliées font languir le dislogue. (V.)

Au seul vom de Maurice il te fera trembler ;
Puisqu'il se dit son fils , il veut lui ressembler ;
Et cette ressemblance oli son courage aspire
Mérite mieux que toi de gouverner l'empire.
J'irai par mon suffrage affermir cette erreur ,
L'avouer pour mon frère et pour mon empereur ,
Et dedans son parti jeter tout l'avantage
Du neunle covainen par mon prémier hommage.

Toi, si quelque remords te donne un juste effroi, Sors du trône, et te laisse abuser comme moi<sup>1</sup>; Prends cette occasion de te faire justice.

Oui, je me la ferai bientôt par ton supplice :

Ma bonté ne peut plus arrêter mon dévoir; Ma patience a fait par delà son pouvoir. Qui se laisse outrager mérite qu'on l'outrage; Et l'audace impunie enfle trop un courage. Tonne, menace, brave, espète en de faux bruits, Fortifie, affermis ceux qu'ils auront séduits, Dans ton d'me à ton gré change ma destinée; Mais choisis pour demain la mort ou l'hyméuée<sup>2</sup>.

Il n'est pas pour ce choix besoin d'un grand effort A qui hait l'hyménée, et ne craint point la mort. En ces deux scènes, Héraclius passe pour Martian, et Martian pour Léonce, Héraclius se connaît, mais Martian ne se connaît pas.)

Rill - full deux fois cette proposition, et la seconde est bien moins force que la première; mais peut-lle sérieusement lui parier alias? Le sais que ces bravades réassissent auprès din parterre; máis je doit qu'un lecteur instruit les approver quand elles ne sont pas abecessi-res, et quand elles sont ai forcées qu'elles doivent rompre tout commerce entre les deux intériouteurs. (V.)

» Phoese enfin la menane; mais quelle raison a-l-il de persister à lui faire épouser son fis, qui ne vent pas d'elle, et dont clien ne vett pas- il n'en a d'autre raison que celle qui lui a été suggérée par son confident Crispe à la première seine. Crispe lui remontre que ce marige attierrait à la maison de Phoesa l'affection du peuple, qu'on suppose attache à la maison de Mustrei; mais la haine implemeble et juste de Pulchèrie détruit cette raison. N'aurail-il pas failu que les grands et le ceuple cussent dermande le mariage de Pulchèrie de Martiala (V.).

### SCÈNE III.

#### PHOCAS, PULCHÉRIE; HÉRACLIUS, CRISPE.

PHOCAS , à Pulchérie,

Dis, si tu veux encor, que ton cœur la souhaite.
( à Héraclius. )

Approche, Martian, que je te la répète :
Cette ingrate fuire, après tant de mépris,
Conspire enor la perte et du père et du fils;
Elle-mème a semé cette erreur populaire
D'un faux Héracitus qu'elle accepte pour frère;
Mais quoi qu'à ces mutins elle puisse impose;
Demain ils la verront mourir, ou t'épouser.

Seigneur...

PHOCAS.

Garde sur toi d'attirer ma colère.

HÉRACLIUS.

Dussé-je mal user de cet amour de père, Etant ce que je suis, je me dois quelque effort Pour vous dire, seigneur, que c'est vous faire tort, Et que c'est trop montrer d'injusée défiance De ne pouvoir régner que par son alliance : Sans prendre un nouveau droit du nom de son époux, Ma naissance suffit pour régner après vous. J'ai du cœur, et tiendrais l'empire même infame, S'il fallait le teir de la main d'une femme.

Eh bien! elle mourra, tu n'en as pas besoin'.

De vous-même, seigneur, daignez mieux prendre soin. Le peuple aime Maurice; en perdre ce qui reste Nous rendrait ce tumulte au dernier point funeste. Au nom d'Héraclius à demi soulevé, Vous verriez par sa mort le désordre achevé. Il vaut mieux la priver du rang qu'elle rejette,

PHOCAS.

Ce mot semble condamuer toute la scène précèdente. Phocas avoue qu'il n'avait nul besoin de marier Pulchérie à son fils; il semble, au contraire, qu'il devait avoir un besoin très-pressant de ce mariage, pour former un nœud intéressant. (V.)

Faire régner une autre, et la laisser sujette; Et, d'un parti plus bas punissant son orgueil...

PHOCAS.

Quand Maurice peut tout du creux de son cercueil, A ce fils supposé, dont il me faut défendre, Tu parles d'ajouter un véritable gendre!

HÉRACLIUS.

Seigneur, j'ai des amis chez qui cette moitié '...

A l'épreuve d'un sceptre il n'est point d'amitié, Point qui ne s'élouisse à l'éclat de sa pompe, Point qu'après son hymen sa hame ne corrompe. Elle mourra, te dis-je.

PULCHÉRIE, à Héraclius. Ah! ne m'empêchez pas

De rejoindre les miens par un heureux trépas. La vapeur de mon sang ira grossir la foudre Que Dieu tient déjà prête à le réduire en poudre '; Et ma mort, en servant de comble à tant d'horreurs...

Par ses remerciments juge de ses fureurs.
J'ai prononcé l'arrêt, il faut que l'effet suive
Résous-la de t'aimer, si tu veux qu'elle vive;
Sinon, j'en jure encore, et ne t'écoute plus,
Son trépas dès demain punira ses refus.

## SCÈNE IV.

## PULCHÉRIE, HÉRACLIUS, MARTIAN.

## HÉRACLIUS.

En vain il se promet que sous cette menace

 L'usage a permis qu'en queiques occasions on pût appeler sa femme sa moitié.

Mânes du grand Pompée , écoutez sa moitié. Ce mot fait là un effet admirable : c'est la metilé du grand Pompée qui

parle; mais il est rédenie de dite d'une fille à marier, cette moitée. (V.)

Cette figure n'est-élle pas de moitre et recherche ? Ce qui et moi de la nature par de l'empres d

J'espère en votre cour surprendre quelque place :
Votre refus est juste, et J'en sais les raisons.
Ce n'est pas à nous deux d'uni les deux maisons;
D'autres destins, madame, attendent l'un et l'autre :
Maio im'engage ailleurs aussi bien que la vôtre.
Vous aurez en Léonce un digne possesseur ;
Je serait trop heureux d'en posséer la sœur.
Ce guerrier vous adore, et vous l'aimez de même;
Ce guerrier vous adore, et vous l'aimez de même;
Léoutine leur mère est propice à nos vœux ;
Et, quelque effort qu'on fasse à r'ompre ces beaux nœuds,
D'un amour si parfait les chaînes sout si belles,
Que nos capitriés doirest être éternelles.

Seigneur, vous connaissez ce ceur infortuné: Léonce y peut heaucoup; vous me l'avez douné; Et votre main illustre augmente le mérite Des vertus dont l'éclat pour lui me sollicite; Mais à d'autres pensers il me faut recourir : Il u'est plus temps d'aimer alors qu'il faut mourir <sup>3</sup>.

1 Le fecteur doit avoir que Léonce, dont on à a point encore parte, passe pour le lâs de Léontine, a noienne gouvernante de prince Héraches, fils de Maurice, et du prince Martina, fils de Phoces. On ne sait point concre que ce précidud Léonce a été changé en nourrice, et qu'ul est le vértiable Martina. Il cel été à souhaiter pout-être que des la premère soite ces revetures cousent det échairese; rais avec un pen d'arbiter soite ces nevetures cousent det échairese; rais avec un pen d'arbiter soite de ces neits de consideration, qui d'un dévertissement neur fait sanc fatigne, d'un dévertissement neur fait sanc fatigne.

Cotte Radore est une illa de L'aontine, que par conséquent Nistian croit as survi. On a's point encor part d'etile, et la vértable litar croit as survi. On a's point encor part d'etile, et la vértable Héraellus, eru Martina, voccupe let de l'arrangement d'un double mariage, On ne s'arrêter poist là la louig grammalicae, alond autant comme par faire, si d'est bours neuds, su à cet amour par/ait, si à ces avois le rende la consecurité éterneties, (quintait à passé pour soit le rende le récent de l'avoir et l'avoir le récent de l'avoir l'avoir le récent de l'avoir l'avoir le récent de l'avoir le récent de l'avoir le récent de l'avoir l'avoir l'avoir l'avoir le récent de l'avoir l'

<sup>3</sup> Ce beau vers paraît la condamnation de tout ce que vient de dire Héraellus, qui n'a parlè que de mariage : on s'uttendait qu'il parterait d'abord à Pulchérie du péril affreux on elle est, et dicat jam nunc deEt quand à ce départ une âme se prépare...

Redoutez un peu moins les rigueurs d'un harbar: Pardonnez-moi es mot; pour vous servit d'aprui J'ai peine à reconnaître encore un père en lui. Résolu de peir pour vous sauver la vie, Je sens tous mes respects céder à cette envie; Je ne suis plus son fils, s'il en veut à vos jours, Et mon cœut tout entier vole à votre secours.

C'est donc avec raison que je commence à craindre, Non la mort, non l'hymen où l'on me veut contraindre, Mais ce péril extrême où pour me secourir Je vois votre grand cœur aveuglément courir.

MARTIAN.

Ah, mon prince, ah, madame! il vaut mieux vons résoudre, Par un heureux hymen, à dissiper ce foudre.

Au nom de votre amour et de votre amitié, Prenez de votre sort tous deux quelque pitié. Que la vertu du fils, si pleine et si sincère, Vainque la juste horreur que vous avez du père; Et, pour mon intérêt, n'exposez pas tous deux '...

Que me dis-tu, Léonce? et qu'est-ce que tu veux Tu m'as sauvé la vie; et, pour reconnaissance, Je voudrais à tes feux ôter leur récompense; Et, ministre insolent d'un prince furieux, Couvrir de cette honte un nom si glorieux; Ingrat à mon ami, perfide à ce que j'aime,

bentia diel. Aussi lous ces personnages ont beau parler d'amour, et de tyrans, et de mort, aucun d'eux ne touche, aucun n'inspire de terreur jusqu'iel; mais l'intrigue commence à attacher, et c'est beaucoup. Le principal mérite de cette pièce est dans l'embarras de cette intrigue, qui pique toujours la curiostic (V.)

Martina, eru Léonce, amoureux de Polcherie, veu lei que Pulchérie çouse Hércalie, cre Martina, momerus (Pauloca, Le remanquera), a cetta occasion, que, toute les fois qu'on câde e equ'on alme, es aseriéce ne peut lates auoun effet, à moins qu'un a coule beaucoup : es sont ues combats du cœur qui forment les grands intérêts; de simples arrangements de martige en sont jamais tragques, à moins qu'un eculor arrangements de martige en sont jamais tragques, à moins qu'un eculor de finente. N'exposes pas fous d'eurs n'est pas français; il faut : ne les erpones pas tous deux. (V.) Cruel à la princesse, odieux à moi-même! Je te connais. Léonce, et mieux que tu ne crois: Je sais ce que tu vaux, et ce que je te dois. Son bonheur est le mien, madame; et je vous donne Léonce et Martian en la même personne: C'est Martian en lui que vous favorisez 1. Opposons la constance aux périls opposés. Je vais près de Phocas essaver la prière : Et si je n'en obtiens la grace tout entière. Malgré le nom de père et le titre de fils . Je deviens le plus grand de tous ses ennemis. Oui, si sa cruauté s'obstine à votre perte. J'irai pour l'empêcher jusqu'à la force ouverte: Et puisse, si le ciel m'y voit rien épargner, Un faux Héraclius en ma place régner! Adieu . madame.

PULCHÉRIE.

Adieu, prince trop magnanime. ( Héraclius s'en va, et Pulchérie continue, ) Prince digne en effet d'un trône acquis sans crime. Digne d'un autre père. Ah , Phocas! ah , tyran! Se peut-il que ton sang ait formé Martian? Mais allons, cher Léonce, admirant son courage, Tacher de notre part à repousser l'orage. Tu t'es fait des amis, je sais des mécontents : Le peuple est ébranlé, ne perdons point de temps; L'honneur te le commande, et l'amour t'y convie. MARTIAN.

Pour otage en ses mains ce tigre a votre vie; Et je n'oserai rien qu'avec un juste effroi Ou'il ne venge sur vous ce qu'il craindra de moi. PULCHÉRIE.

N'importe ; à tout oser le péril doit contraindre... Il ne faut craindre rien quand on a tout à craindre. Allons examiner pour ce coup généreux Les movens les plus prompts et les moins dangereux.

· Cela veut dire, pour le spectateur, qu'Héraclius, cru Martian, voit dans Léonce un autre lui-même ; et cela veut dire aussi , dans l'esprit de l'auteur, que Léonce est le vrai Martian : c'est ce qui se débrouillera par la suite, et ce qui est ici un peu embrouillé; mais un spectatour bien attentif peut aimer à deviner cette énigme. (V.)

# ACTE SECOND.

# SCÈNE PREMIÈRE.

LÉONTINE, EUDOXE.

LÉONTINE.

Voilà ce que j'ai craint de son âme enslammée!.

S'il m'eut caché son sort , il m'aurait mal' aimée.

Arèc trop d'imprudence il vous l'a révélé.

Yous étes file, Endore, et vous avez parlé ;

Yous n'avez pu savoir cette grande nouvelle
Sans la dire à l'oreille à quelque âme infidèle ,

A quelque espri léger , ou de votre beur jalous ,

A qui ce grand secret a pesé comme à vous.

C'est par là qu' les et su , c'est par là qu'on publie

Ce prodige étonnant d'Héraclius en vie;

C'est par là qu' un tyran, plus instruit que troublé

De l'ennemi secret qui l'aurait accablé ,

Ajoutera bientôt as morà à tant de crimes ,

Et se sacrifiera pour nouvelles victimes

Ce prince dans son sein pour son fils élevé ,

Yous qu'adore son âme, et moi qui l'auvé.

Madame, mon respect sonfire tout d'une mère,

Le specialeur ne peut savoir d'abord que c'est Léonitie qui parle, et que c'est cette même Léonitie, nutréols gouvernante d'Héreins et de Martian; il serait peut-être mieux qu'on en fôt informé d'abord. Il stat que tous ceux qui assistent à une plèce de théâtre connaisent tout d'un coup les personnages qui se présentent, excepté ceux dont l'intérêt est de cacher leur nom (V.).

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Cela n'est pas français. Instruit d'un ennemi, troublé d'un ennemi: ce sont deux barbarismes et deux solécismes à la fois dans un seul vers (V.)

<sup>3</sup>Ce vers est encore bourgeois; mais les précédents sent nobles, exacts, bien tournés, forts, précis, et dignes de Cornellie. (V.)

Qui , pour peu qu'elle veuille écouter la raison , Ne m'accusera plus de cette trahison ; Car c'en est une enfin bien digne de supplice <sup>t</sup> Qu'avoir d'un tel secret donné le moindre indice.

Et qui donc aujourd'hui le fait connaître à tous ?

EUDOXE.

Ni le prince, ni vous. De grace, examinez ce bruit qui vous alarme. On dit qu'il est en vie, et son nom seul les charme : On ne dit point comment vous trompâtes Phocas, Livrant un de vos fils pour ce prince au trepas . Ni comme après, du sien étant la gouvernante. Par une tromperie encor plus importante, Vous en fites l'échange, et, prenant Martian. Vous laissates pour fils ce prince à son tyran 3 : En sorte que le sien passe ici pour mon frère, Cependant que de l'autre il croit être le père 3, Et voit en Martian Léonce qui n'est plus. Tandis que sous ce nom il aime Hérachus. On dirait tout cela si, par quelque imprudence; Il m'était échappé d'en faire confidence : Mais pour toute nouvelle on dit qu'il est vivant : Aucun n'ose pousser l'histoire plus avant. Comme ce sont pour tous des routes inconnues. Il semble à quelques-uns qu'il doit tomber des nues ; Et j'en sais tel qui croit, dans sa simplicité, Que pour punir Phocas Dieu l'a ressuscité. Mais le voici.

Le mot de supplice paraît trop fort; et digne de supplice n'est pas français, c'est un barbarisme. (V.) <sup>2</sup> Elle enlend, par ce prince, Héraelius; mais elle ne dit pas ce qu'elle

vent dire: elle devralt expliquer que Léontine a fait passer Martian pour son propre fils Léonce, et a donné liérachius, fils de Manrice, pour Martian, fils de Phocas. (\*) <sup>3</sup> Cet il croît être se rapporte, par la phrase, à Martian, et expendant c'est Phocas dont on parle. Dans up suitet si obseut. Il est absoludant c'est Phocas dont on parle. Dans up suitet si obseut. Il est absolu-

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cet il croit être se rapporte, par la phrase, à Martian, et cependant c'est Phocas dont on parle. Dans un sujet si obseur, il est absolument nécessaire que les phrases soient toujours claires, et Eudoxe ne s'explique pas assex neltement. (V.)

### SCÈNE IL

### HÉRACLIUS, LÉONTINE, EUDOXE.

#### HÉRACLIUS.

Madame, il n'est plus temps de taire D'un si profond secret le dangereux mystère : Le tyran, alarmé du bruit qui le surprend, Rend ma crainte trop juste, et le péril trop grand. Non que de ma naissance il fasse conjecture ; Au contraire, il prend tout pour grossière imposture, Et me connaît si pen , que , pour la renverser ', A l'hymen qu'il souhaite il prétend me forcer. Il m'oppose à mon nom qui le vient de surprendre : Je suis fils de Maurice ; il m'en veut faire gendre . Et s'acquérir les droits d'un prince si chéri En me donnant moi-même à ma sœur pour mari. En vain nous résistons à son impatience. Elle par haine aveugle, et moi par connaissance : Lui, qui ne conçoit rien de l'obstacle éternel Ou'oppose la nature à ce nœud criminel . Menace Pulchérie, au refus obstinée, Lui propose à demain la mort ou l'hyménée. J'ai fait pour le fléchir un inutile effort : Pour éviter l'inceste, elle n'a que la mort. Jugez s'il n'est pas temps de montrer qui nous sommes, De cesser d'être fils du plus méchant des hommes, D'immoler mon tyran aux périls de ma sœur, Et de rendre à mon père un juste successeur.

### LÉONTINE.

Puisque vous ne craignez que sa mort, ou l'inceste, Je rends grâce, seigneur, à la bonté céleste De ce qu'en ce grand bruit le sort nous est si donx Que nous n'avons encor rien à craindre pour vous. Votre courage seul nous donne lieu de craindre : Modérez-en l'ardeur, daignez vous y contraindre; Et, puisque aucun soupcon ne dit rien à Phocas. Soyez encor son fils, et ne vous montrez pas. De quoi que ce tyran menace Pulchérie, J'aurai trop de moyens d'arrêter sa furie.

<sup>. 4</sup> On ne renverse point une imposture; on la confond. (V.)

De rompre cet hymen, ou de le retarder, Pourvu que vous veuillez ne vous point hasarder, Répondez-moi de vous, et je vous réponds d'elle.

Jamais l'occasion ne s'offrira si belle. Vous voyez un grand peuple à demi révolté; Sans qu'on sache l'anteur de cette nouveauté. Il semble que de Dieu la main appesantie. Se faisant du tyran l'effroyable partie', Veuille avancer par là son juste châtiment; Que, par un si grand bruit semé confusément. Il dispose les cœurs à prendre un nouveau mattre, Et presse Héraclius de se faire connaître. C'est à nous de répondre à ce qu'il en prétend : Montrops Héraclius au peuple qui l'attend; Évitons le hasard qu'un imposteur l'abuse. Et qu'après s'être armé d'un nom que le refuse. De mon trône, à Phocas sous ce titre arraché, Il puisse me punir de m'être trop caché. Il ne sera pas temps, madame, de lui dire Qu'il me rende mon nom, ma naissance, et l'empir Quand il se prévaudra de ce nom déjà pris Pour me joindre au tyran dont je passe pour fils

Sans vous donner pour chef à cette populace, Je romprai bien encor ce coup, s'il vous menace : Mais gardons jusqu'au bout ce seeret important; Fiez-vous plus à moi qu'à ce peuple inconstant.

Les termes les plus bas deviennent quelquefois les plus nobles, soit par la place où ils sont mis , soit par le secours d'une épithète beureuse. La partie est un terme de chicane; la main de Dieu appesantie , qui devient l'effroyable partie du tyran, est une idée ternible. On pourrait incidenter sur une main qui se fait partie; mais c'est ici que la critique des mots doit, à mon avis, se taire devant la noblesse des choses. Tout ce que dit ici Héraelins est plein de force et de raison ; mais la diction dépare sonvent les pensées. Évitons le hasard qu'un imposteur l'abuse est un barbarisme. Un trons arraché sous un titre ; un empereur qui se prévaudra d'un nom pris ; tout ecla est impropre , confus , mai exprimé. Plusieurs personnes de goût sont choquées de voir une femme qui veut toujours prendre tout sur elle , et qui ne veut pas seulement qu'Héraclius sache autre chose que son nom. Ce caractère n'est pas ordinaire : il excite une grande euriosité; mais on est secrètement blesse que le héros de la pièce soit inutite, et qu'une gouvernante, qui n'est lel qu'une intrigaute, veuille tout faire par vanité. (V.)

LÉONTINE.

Ce que l'ai fait pour vous depuis votre naissance Semble digne, seigneur, de cette confiance : Je ne laisseral point mon ouvrage imparfait, Et bientôt mes desseins auront teur plein effet. Je puniral Phocas, je vengerai Maurice : Mais aucun n'aura part à ce grand sacrifice; J'en veux toule la gloire, et vous me la devez. Vous régnerez par moi, si par moi vous vivez. Laissez entre mes mains mêtri vos destinées, Et ne hasardez point le fruit de vingt années. EUDOXE.

Seigneur, si votre amour peut écouter mes pleurs Ne vous exposez point au dernier des mallieurs. La mort de ce tyran, quoique trop légitime, aura dedans vos mains l'image d'un grand crime : Le peuple pour miracle osera maintenir Que le ciel par son fais l'aura voulu punir; Et sa haine obstinée après cette chimère Vous croira parricide en vengeant votre père: La vérité a'aura ni le nom ni l'effet Que d'un adroit mensonge à couvrir co forfait; Et d'une telle rerue l'ombre sear trop noire Pour ne pas obscureir l'éclat de votre gioire. Je sais bien que l'ardeur de venger vos parents...

Vous en étes aussi, madame, et je me rends <sup>2</sup>; Je n'examine rien, et n'ai pas la puissance De combattre l'amour et la reconnaissance. Le secret est à vous, et je serais ingrat

<sup>1</sup>On écoute des soupirs, on n'éconte point des pieurs, on les voit.

(V.)

<sup>2</sup> Vous en êtes aussi; c'est une de ces expressions de comédie qu'on est

\*Fous en êtes aussi; c'est une de ces expessions de comdélie qu'un est obligie de relever es i soveren, mais en a piutunt isologner que c'était le défant du temps. Si cette expression a 'est pas érrée, je fond du discours de la comment d

Si sans votre congé j'osais en faire éclat. Puisque, sans votre aveu, toute mon aventure Passerait pour un songe ou pour une imposture. Je dirai plus : l'empire est plus à vous qu'à moi . Puisqu'à Léonce mort tout entier je le doi ; C'est le prix de son sang, c'est pour y satisfaire Que je rends à la sœur ce que je tiens du frère : Non que pour m'acquitter par cette élection \* Mon devoir ait force mon inclination : Il présenta mon cœur aux veux qui le charmèrent: Il prépara mon âme aux feux qu'ils allumèrent; Et ces yeux tout divins, par un soudain pouvoir, Acheverent sur moi l'effet de ce devoir 2. Oui, mon cœur, chère Eudoxe, à ce trône n'aspire Que pour vous voir bientôt maîtresse de l'empire. Je ne me suis voulu jeter dans le hasard Que par la seule soif de vous en faire part : C'était là tout mon but. Pour éviter l'inceste Je n'ai qu'à m'éloigner de ce climat funeste : Mais si je me dérobe au rang qui vous est du , Ce sera par moi seul que vous l'aurez perdu : Seul je vous ôterai ce que je dois vous rendre. Disposez des moyens et du temps de le prendre. Quand vous voudrez regner, faites m'en possesseur ' : Mais, comme enfin j'ai lieu de craindre pour ma sœur. Tirez-la dans ce jour de ce péril extreme, Ou demain je ne prends conseil que de moi-même, LÉONTINE.

Reposez-vous sur moi , seigneur , de tout son sert ; Et n'en appréhendez ni l'hymen ni la mort.

Le mot d'élection n'est nullement le mot propre, et Hérachius me peut mettre en doute qu'il n'ait eu de l'inclination pour Eddore, puisqu'il l'aime depuis longtemps. (V.)

Des yeux divins qui achèvent l'effet d'un devoir sur quelqu'un , sont une étrauge façon de parfer. (V.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Faites-moi possesseur de ce que je dois vous rendre, quand vons pourrez le prendre. Tout cela est bien loin de la noblesse et de l'elégance que le style tragique demande, (V.)

#### SCÈNE III.

## LÉONTINE, EUDOXE.

#### LEONTINE.

Ce n'est plus avec vous qu'il faut que je déguise; A ne vous rien cacher son amour m'autorise : Vous saurez les desseins de tout ce que j'ai fait', Et pourrez me servir à presser leur effet.

Notro vrai Martian adore la princesse: Animons tottes deux l'amant pour la maltresse; Faisons que son amour nous venge de Phocas >, Et de son propre fils arme pour nous le bras. Si ja pris son de lui, ai je l'ai laissé vivre, Si je predis Léonce, et ne le fils pas suivre, Ce fut sur l'espoir seul qu'un jour, pour s'agrandir, A ma pleine vengeance il pourrait s'enhardir.

#### Ah! madame!

Ce met déjà vous intimide! C'est à de telles mains qu'il nous faut recourir;

EUDOXE.

LÉONTINE.

C'est par la qu'un tyran est digne de périr; Et le courroux du ciel, pour en purger la terre, Nous doit un parricide au refus du tonnerre. C'est à nous qu'il remet de l'y précipiter ; Plucas le commettra, s'ill e peut éviter; Et nous immolerons au sang de votre frère Le père nar le fils, ou le fils par le père.

<sup>1</sup> Cela n'est pas français; ii faut les raisons, ou apprenez mes desseins et tout ce que j'ai fait. (V.)

"Il parait que Léontine na pris aucune meurer eile a une espérance vague qu'un jour Martian, se croyan Héraclius, pourre tuer son propre père Phocas; mais eile n'est sûre de rien : elle se repait de l'idec d'un partiète, a qui Badoux c'appos très-ationnablement. D'allicurs d'un partiète, a qui Badoux c'appos très-ationnablement. D'allicurs dians la nature qu'elle ait dèret Martian pour tuer un jour son père; on ne métite pas un partiète de sei lois. Adjuard'hui qu'il s'agit de faite régere Hérnellus, il n'tuporte par quelles mains Phocas périsse. Un particle n'est le qu'une farore un intille : a peine cati question de ce paraite le de la comment de l'artice; mais et son les premanaux et ties et l'autre qui les resumetten et l'artice; mais et son les premanaux de la clamit qui les resumetten et autresses, emportés pris la furrur de le re-respense. C'apposition de la commentant et archeses, emportés pris la furrur de le re-respense. C'apposition de l'artice; mais et son les premanaux et les comments et en re-messes, emportés pris la furrur de le re-respense. C'apposition de l'artice par la furrur de le re-respense. C'apposition de l'artice par la furrur de l'ere re-respense. C'apposition de l'artice par la furrur de l'ere re-respense. C'apposition de l'artice par la furrur de l'ere re-respense. C'apposition de l'artice par la furrur de l'ere re-respense. C'apposition de l'artice par la furrur de l'ere re-respense. C'apposition de l'artice par la furrur de l'ere re-respense. C'apposition de l'artice par l'artice par la furrur de l'ere re-respense. C'apposition de l'artice partice de l'artice par l'artice par la furrur de l'ere re-respense. C'apposition de l'artice par l

L'ordre est digne de nous ; le crime est digne d'eux : Sauvons Héraclius au péril de tous deux.

EUDOXE.

Je sais qu'un parricide est digne d'un tel père; Mais faut-il qu'un tel fils soit en péril d'en faire? Et, sachant sa vertu, pouvez vous justement Abuser jusque-là de son aveuglement?

LÉONTINE.

Dans le fils d'un tyran l'odieuse naissance Mérite que l'erreur arrache l'innocence ', Et que, de quelque éclat qu'il se soit revêtu, Un crime qu'il ignore en souille la vertu.

#### SCENE IV.

LÉONTINE, EUDOXE, UN PAGE.

LE PAGE.

Exupère , madame , est là qui vous demande \*.

LÉOSTINE.

Exupère! à ce nom que ma surprise est grande! Qu'il entre. A quel dessein vient-il parler à moi <sup>3</sup>, Lui que je ne vois point, qu'à peine je connoi <sup>4</sup>? Dans l'âme il hait Phocas, qui s'immola son père; Et sa venue ici cache quelque mystère.

'La pensée n'est pas exprimée. La naissance he mérite ni ne démérite. Il vent dire : le lis d'un tyrén ne mérite pas d'être vertueux ; et encore cela n'est pas vari. Toutes ces pensées sublice, obseurément lexprimées, choquent les premières lois de l'art d'écrire, qui sont le naturel et la clarté. (V.)

<sup>3</sup> On sent assez que eel est le est un lerme de domestique qui doit étre hanni de la tragédie. Ce page ne paraît plus aujourd'hui. On ne connaissail point alors les pages. (V.)

3 Parier à moi ne se dit point; il faut, me parier. On peut dire en reproche: pariez à moi, oubliez-vous que vous pariez à moi? (V.) 4 On prononce je connais; et, du temps même de Corneille, cette diphthongue oi était toujours prononcée ai dans tous les imparfaits. Paurais: je frais: suparant on la praonocatt comme foi, soi, loi.

apantingue o Cali toujouer pronoucce at dans loss les imparials; jururais, jé frenzis, augarvani on la pronougati comue foi, sol, job. jururais, jé frenzis, augarvani on la pronoucci comue foi, sol, job. qu'ils onl conservec: il leur est permis d'obre ou de conserver cette si si fin du verbe, à la premiter personne du priscueix; sinsi on unest ; so di, pour je dis; je fai, pour je fais; j'averti, pour j'avertii; je vai, pour je dis.

Et, sans compler sur moi, prener votre parti.

tans compter sur mot, prenez votre parti.

, in

COBNEILLE. - T. II.

Je vous l'ai déjà dit, votre langue nous perd'.

#### SCÈNE V.

EUDOXE.

EXUPÈRE, LÉONTINE, EUDOXE.

EXUPÈRE.

Madame, Hérachius vient d'être découvert. LÉONTINE, à Eudose.

rat pien

Si ..

LÉONTINE.
(à Eudoxe.) (à Exupère.)
Taisez-vous, Depuis quand?
EXUPÈRE.

Tout à l'heure :

LÉONTINE.

Et déjà l'empereur a commandé qu'il meure?

Le tyran est bien loin de s'en voir éclairei.

Comment?

EXUPÈRE.

Ne craignez rien, madame; le voici.

Je ne vois que Léonce.

EXUPÉRE.
Ah! quittez l'artifice.

SCÈNE VI.

MARTIAN, LÉONTINE, EXUPERE, EUDOXE.

Madame, dois-je croire un billet de Maurice? Voyez si c'est sa main, on s'il est contrefait; Dites s'il me détroupe ou m'abuse en effet , Si je suis votre fils, on s'il était mon père : Vous en devez connaître encor le caractère.

<sup>&#</sup>x27;Il est intolérable que cette Léoutine reproche toujours à sa file, en termes si bas et si consiques, une indiscrétion qu'Eudoxe n'a point commise : ces reproches sont d'autant plus mai placés, que'les actions de Léoutine ne produisent rien. (V.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> C'est encore un dialogue de comédie; mais le conp de théaire oit frappant (V.)

### LÉONTINE lit le billet.

« Léontine a trompé Phocas 1.

- « Et livrant pour mon fils un des siens au trépas,
- « Dérobe à sa fureur l'héritier de l'empire.
- « O vous qui me restez de fidèles sujets.
- « Honorez son grand zèle , appuyez ses projets!
- « Sous le nom de Léonce Héraclins respire.

MAURICE. »

(Elle rend le billet à Exupère, qui fe lui a donné, et continue.) Seigneur, il vous dit vral : vous étiez en mes mains Quand on ouvrit Bysance an pire des humains. Maurice m'honora de cette confiance : Mon zèle y répondit par delà sa crovance. Le voyant prisonnier et ses quatre autres fils. Je cachai quelques jours ce qu'il m'avait commis ; Mais enfin, toute prête à me voir découverte. Ce zèle sur mon sang détourna votre perte \*. J'allai , pour vous sauver, vous offrir à Phocas; Mais l'offris votre nom , et ne vous donnai pas. La généreuse ardeur de sujette fidèle Me rendit pour mon prince à moi-même cruelle : Mon fils fut, pour mourir, le fils de l'empereur. J'éblouis le tyran, je trompai sa fureur : Léonce, au lieu de vous, lui servit de victime.

Ah, pardonnez, de grâce; il m'échappe sans crime <sup>4</sup>. J'ai pris pour vous sa vie, et lui rends un soupir <sup>4</sup>; Ce n'est pas trop, seigneur, pour un tel souvenir : A cet illustre effort par mon devoir réduite,

(Elle fait un soupir.)

C'est lel que l'intrigue se noue plus que jamais; c'est une enigone d'etriner. Ce Marrine, oru telonoe, est-il flis de Maurice, ou de Phocasou de L'équaline? Le spectateur cierche la vérité; li est très-occupé sans ter cima. Ces incertifuedes noul pu necroe produite ces grands mouvrments, ettle terreur, ce pathétique, qui sont l'âme de la vraie tragése, mais nous ne sommes cnorer qu'il as econd acte.

<sup>\*</sup> Covers est trop obscur. Comment détourne-t-on la perte d'un autre sur son sang ? (V.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Cela ne seralt pas souffert à présent. Il était aisé de mettre: pardonnex ce soupir, il m'échappe sans crime. Le mai est que ce soupir d'une mère est accompagné d'une dissimulation qui affaibilt tout sentiment tendre. (V.)

<sup>4</sup> Cela n'est pas français; il faut j'ai donne sa cie pour vous, et non pas j'ai pris. (V.)

J'ai dompté la nature, et ne l'ai pas détruite. Phocas, ravi de foie à cette illusion. Me combla de faveurs avec profusion. Et nous fit de sa main cette haute fortune. Dont il n'est pas besoin que je vous importune.

Voilà ce que mes soins vous laissaient ignorer : Et j'attendais, seigneur, à vous le déclarer, Que, par vos grands exploits, votre rare vaillance Put faire à l'univers croire votre naissance. Et qu'une occasion pareille à ce grand bruit Nous pût de son aveu promettre quelque fruit 1; Car, comme j'ignorais que notre grand monarque : En eût pu rien savoir, ou laisser quelque marque, Je doutais qu'un secret, n'étant su que de moi, Sous un tyran si craint pût trouver quelque foi.

EXUPÈRE.

Comme sa cruauté, pour mieux gêner Maurice, Le forcait de ses fils à voir le sacrifice 3 Ce prince vit l'échange, et l'allait empêcher : Mais l'acier des bourreaux fut plus prompt à trancher

1 Rien n'est plus obscur que ces vers. Qu'est-ce qu'une occasion pi reille à un bruit qui peut promettre quelque fruit d'un aven? l'aveu de qui? l'aveu de quoi? Ne cessons de dire, pour l'instruction des jeunes gens, que la première loi est d'être elair. (V.)

2 Corneille veut dire : J'ignorais que Maurice avait pu laisser quelque marque à laquelle on pût reconnagtre son fils. (V.)

3 Martian, qui s'est toujours cru fils de eette femme, et qui se volt en un instant fils de l'empereur Maurice , demeure muet dans nne telle conjoncture; ee qui n'est ni vraisemblable, ni théâtral. Jusqu'iei ni Héraclins ni Martian n'ont été que denx instruments dont on ne suit pas encore comme on se servira. Martian laisse parler Exupère. Mais comment cet Exupère ne lui a-t-il pas parlé plus tôt? est-il possible qu'ayant eu ce billet naquere de son cher parent, il ne l'ait pas porté sur-le-champ à Martian ou à Léonce ? il a conspiré, dit-il, sans en avertir celui pour lequel il conspire! Il a agi précisément comme Léontine; il a voulu tout faire par lui-même. Léontine et Exupère, sans se donner le mot, ont traité les deux princes comme des écofiers : mais cet Expere est l'ami de Léonec, e'est-à-dire de Martian, sru Léonce ; comment Léontine a-t-elle pu dire qu'elle ne le commit pas? Il y a bien plus : eet Exupère possède ce billet important par lequei une partie du secret de Léontine est révélée , et il s'est mis à la tête d'une conspiration sans en parier à cette Léontine, qui s'est chargée de tout , qui se vante toujours d'être maîtresse de tont. Ancune de ces circonstances n'est croyable; tout paraît amené de la manière la pins forcée. Comment Manrice allait-il empêcher l'échange? (V.)

La mort de votre fils arrêta cette envie, Et prévint d'un moment le refins de sa vie '.

Maurice, à quelque espoir se laissant lors flatter, S'en ouvrit à Félix, qui vini le visiter, Et trouva les moyens de lui donner ce gage Qui vous en pôt un jour rendre un plein témoignage. Félix est mort, madame, et naguère en mourant Il remit ce dépôt à son plus cher parent; Et m'ayant tou conté : « Tiens, die-li, Exupère,

« Sers ton prince, et venge ton père. » Armé d'un tel secret, seigneur, i'ai voulu voir Combien parmi le peuple il aurait de pouvoir. J'ai fait semer ce bruit sans vous faire connaître : Et, voyant tous les cœurs vous souhaiter pour maître, J'ai ligué du tyran les secrets ennemis. Mais sans leur découvrir plus qu'il ne m'est permis. Ils aiment votre nom, sans savoir davantage: Et cette seule joje anime leur courage. Sans qu'autres que les deux qui vous parlaient là bas ? De tout ce qu'elle a fait sachent plus que Phocas. Vous venez de savoir ce que vous vouliez d'elle ; C'est à vous de répondre à son généreux zèle. Le peuple est mutiné, nos amis assemblés, Le tyran effrayé, ses confidents troublés: Donnez l'aveu du prince à sa mort qu'on apprête Et ne dédaignez pas d'ordonner de sa tête.

Surpris des nouveautés d'un tel événement, Je demeure à vos yeux muet d'étonnement.

Je sais ce que je dois, madame, an grand service Dont vous avez sauvé l'héritier de Maurice ? Je croyais, comme fils, devoir fout à vos soins, Et je vous dois bien plus lorsque je vous suis moins ? Mais, pour vous expliquer toute ma gratitué, Mon âme a trop de trouble et trop d'inquiétude. J'aimais, vous le savez, et mon cœur enlammé

Cela n'est pas français, c'est un barbarisme. (V.)

Que veut dire le refus de sa vie? A quol se rapporte sa vie? (V.)
2 On ne salt point qui sont ces deux qui parlaient là-bas, et qui n'en savalent pas plus que Phocas. Sans qu'autres que les deux, mots durs à l'oreille, cacophonte load missible dans le style le plus commun. (V.)

Trouve enfin une sorur dedans l'objet aimé '.

Je perds une maîtresse en gagnant un empire :

Mon amour en murmure, et mon creur en soupire;

Et de mille pensers mon espirit agité

Paraît enseveli dans la stopidité.

Il east temps d'en sortir, l'honneur nous le commande.

Il faut donner un chef à votre illustre bande ':

Allez, brave Exupère, allez, je vous rejoins;

Souffrez que je lui parle un moment sans témoins.

Souffrez que je lui parle un moment sans témoins.

Sipspoez cependant vos amis à bien faire:

Surtout sauvons le fils en immolant le père;

Il n'ent rien d'u fyran qu'un peu de mauvais sang,

Dont la dernière guerre a trop purgé son flauc.

Nous vons rendons, seigneur, entière obéissance, Et vous allons attendre avec impatience.

# SCENE -VII.

## MARTIAN, LEONTINE, EUDOXE,

MARTIAN.

Madame, pour laisser toute sa dignité
A ce dernier effort de générosité ;
Je crois que les raisons que vous m'avez données.
Men ont seules catché le secret tant d'années.
D'autres souponneraient qu'un peu d'ambition ,
Du prince Martian voyant la passion,
Pour lui voir sur le trône élever votre fille ,
Aurait voulu laisser l'empire en sa famille ;
Et me faire trouver un tel destin bien doux
Dans l'éternelle erreur d'être sorti de vous ;

Tous les mouvements du cœur sont étouffés jusqu'et dans cette pièce sous le fardeau d'une intrigue difficile à débrouiller. Il n'était guére possible qu'au seut Corneille de soutenir l'attention de spectateur, et d'exciter un grand intérêt dans la discussion embrouillée d'un sujet si compliqué et à obscur. (V.)

<sup>2</sup> Une bande ne se dit que des voleurs. (V.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Ce discours de Martian est encore trop obscur par l'expression. La dignité d'un effort, et les raisons qui ont caché tant d'années le secret d'un effort, sont bien loin de faire une plarase nette. L'esprit est tendu continuellement, non-sculement pour comprendre l'intrigue, mais souvent pour comprendre le sens des vers. (V.)

Mais je tiendrais à crime une telle pensée.

Je me plains seulement d'une ardeur insensée,

D'un détestable amotr que pour ma propre sœur

Vous-même vous avez allumé dans mon cœur.

Quel dessein faisiez-vous sur cet aveugle inceste?

LEVILNE.

Je vous aurais tout dit avant ce nœud funeste; Et je le craignais peu, trop sûre que Phocas, Ayant d'autres desseins, ne le souffrirait pas.

Je voulais donc, seigneur, qu'une flamme si belle l'orlât voire courage aux vertus digues d'elle, et que, votre valeur l'ayant sa mériter, Le refus du tyran vons plut mieux irriter. Le refus du tyran vons plut mieux irriter. J'ai vu dans votre amour une source de laine; L'is ve dire noco qu'un bras si renommé Pent-être aurait moins fait si le cœur n'eot aime. Pent-être aurait moins fait si le cœur n'eot aime. Aclevez donc, seigœur; et puisque Polchérie Doit craindre l'attentad d'unic avengle turie '...

Peut-être il vaudrait mieux moi-même la porter A ce que le tyran témoigne en soulaiter; Son amour, qui pour moi résiste à sa colère, N'y résistera plus quand je serai son frère. Pourrais-je lui tronver un plus illustre époux? Léonting.

Seigneur, qu'allez-vous faire? et que me dites-vous?

MARTIAN.

Que peut-être, pour rompre un si digne livménée.

J'expose à tort sa tête avec ma destinée, Et fais d'Héraclius un chef de conjurée Dout je vois les complots encor mal assurés. Aucun d'eux du tyran n'approche la personne; Et quand même l'issue en pourrait être bonne, Peut-être il m'est honteux de reprendre l'État Par l'Infâme succès d'un lâche assassinat; Peut-être il vaudrait mieux en tête d'une armée

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Elle yeut parler du mariage proposé par Phocas; mais ce n'est pas la une aveagle furic. (V.)

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> On reprend la couronne, l'empire, mais non pas l'État; et l'issue bonne est trop prosaique. (V.)

Faire parler pour moi toute ma renommée ', Et trouver à l'empire un chemin glorieux Pour renger mes parents d'un bras victorieux. C'est dont je vais résoudre avec cette princesse, Pour qui non plus l'amour, mais le sang m'intéresse. Vous, avec voire Eudoxe.

LÉONTINE.

Ah! seigneur, écoulez.

J'ai besoin de conseils dans ces difficultés; Mais, à parler sans fard, pour écouter les votres, Outre mes intérêts, vous en avez trop d'autres. Je ne soupçonne point vos vœux ni votre foi; Mais je ne veux d'avis que d'un cœur tout à moi. Adien.

# SCÈNE VIII.

### LEONTINE, EUDOXE.

#### LÉONTINE.

Tout me confond, tout me devient contraire. Je ne fais rien du tout, quand je pense tout faire; Et, jorigue le hasard me flatte avec excès, Tout mon dessein avorte au millen du succès ; Il semble qu'un démon funeste à sa conduite Des beans commencements empoisonne la suite '. Ce millet, dout je vois Martian abuse, Fait plus en ma faveur que je n'aurais osé; Il arme puissamment le fils contre le père : Mais, comme il a levé le bras en qui J'espère ', Sur le point de l'apper je vois avec regret Que la nature y forme un obstacle secret. La vérité le trompe, et ne peut le séduire; Il sauve en reculant ce qu'il croit mieux défraire : Il doute ; et. du côt que le roit neuex défraire :

Voyez comme ce mot fonte gâte le vers, parce qu'il est superfin (V.)
 Funeste à sa conduite, c'est la conduite du dessein, et cela n'est pas français. (V.)

<sup>3</sup> Sqivant l'ordre du discours, c'est ce billet qui a levé ce bras en qui elle espère. On ne peut trop prendre garde à écrire clairement; -tout ce qui met dans l'esprit la moindre confusion doit être preserti. (N.)

Il va presser l'inceste au lieu de l'empêcher.

Madame, pour le moins vous avez connaissance De l'anteur de ce bruit, et de mon innocence ; Mais je métonne fort de voir à l'abandon Du prince Héraclius les droits avec le nom. Ce billet, confirmé par votre témoignage, Pour monter dans le trône est un grand avantage. Si Martian le peut sous ce tire occuper, Pensez-vous qu'il se laisse aisément détrompér, Et qu'au premier moment qu'il vous verra dédire, Aux mains de sou vrai mattre il remette l'empire?

Vous êtes curieuse, et voulez trop savoir.
N'ai-je pas déjà dit que j'y saurai pourvoir 2?
Tâchons, sans plus tarder, à revoir Exupère,
Pour preadre en ce désordre un conseil salutaire.

# ACTE TROISIÈME.

# SCÈNE PREMIÈRE'.

MARTIAN, PULCHÉRIE.

Je veux bien l'avouer, madame (car mon cœur

Budoxe ne songe qu'à faire voir à sa mère qu'elle n'a point parlé; elle a été inutité dans toutes ces séenes. Elle fait aissi des raisonnements, au lieur d'être effrayée, comme elle doit l'être, du sort qui menace le véritable Héractina qu'elle aime, (V.)

• Le malbeut est qu'en effet elle ne pourvoit à rien son s'attend qu'elfe freit a révolution, et la révolution se fera sans elle. Le lecteur impartial, et surfont les étrangers, demandeut comment la pléce à pui fraiter qui a fift et moches, et n. malgré ann non probleme de se pléces sont tombées s'éets que l'intrigue est attachante, c'est que l'intréduc ent attachante, c'est que l'intréduc entrangele de romant de l'est pléces sont tombées s'éets que l'intrégue est attachante, c'est que l'intréduc entrangele de trapéale de très-beaux morceans qui calévent le suffrage des spectateurs. L'instriction de 1s jeneauxe exige que les beauties et est défauts soitent romanqués. (Vs.)

3 La première scène de ce troisième acte a la même obscurité que

A de la peine eucore à vons nommer ma seur ], Quand , malgré ma fortune à vos pieds abaissée , J'osai jusques à vous élever ma pensée, Plus plein d'étonnement que de timidité , J'interrogasis ce cœurs urs a témérité ; Et dans ses mouvements , pour secrète réponse , Je sentais quelque chose au-dessus de Léonce, Dont, malgré,ma raison , l'impérieux flort Emportait mes désirs au délà de mon sort.

PULCHÉRIE.

Moi-même assez souvent l'ai senti dans mon âme Ma naissance en secret me reprocher ma flamme. Mais quoi ! l'impératrice , à qui je dois le jour , Avait innocemment fait naître cet amour : J'approchais de quinze ans , alors qu'empoisonnée \* Pour avoir contredit mon indigne hyménée, Elle mêla ces mots à ses derniers soupirs : « Le tyran veut surprendre ou forcer vos désirs , « Ma fille, et sa fureur à son fils yous destine: « Mais prenez un époux des mains de Léontine ; " Elle garde un trésor qui vous sera bien cher. " Cet ordre en sa faveur me sut si bien toucher. Ou'au lieu de la hair d'avoir livré mon frère, J'en tins le bruit pour faux, elle me devint chère; Et, confondant ces mots de trésor et d'époux, Je crus les bien entendre, expliquant tout de vous. J'opposais de la sorte à ma fière naissance

Les favorables lois de mon obéissance2;

tout ce qui précède; et par conséquent le jen des passions, les mouvements du cœur, ne peuvent encore se déployer; rien de terrible, rien de tragique, rien de tendre; tout se passe en éclaircissements, en réflexions, en énigmes; mais l'intérêt de curiosité soutient la pièce. (V.)

» Voilá encore une nouvelle préparation, une nouvelle avant-scène, on n'apprend qu'au troisième acte que la mérc de Pulchérie à été empissonnée; on apprend encore qu'elle a dit que Léontine gardáit un trézor pour la princises. Colos ces dehâtands doivent être podes au premier acte, autant qu'on le peut, afin que l'esprit n'ait plus à s'occuper que de l'action. (V.)

<sup>3</sup> Tous ces raisonnements sublits aur l'amour et sur la force du sang, autquels Martin répond aussi par des réflexions, sont d'ordinaire l'opposé du trajelore. Les sublillés ingrineuses aussent l'espert dans mitre, et soncer très-rarement; mais tout ce qui n'est point dantiment, passion, pilié, terreur, est froideur au thétire. Qu'est-ées que c'est qu'une fer naissance et les lois d'une oblisance? (V.)

Et je m'impulais undene à trop de vanité
De trouver entre noist, quelque inégalité.
La race de Léonce étant patricienne,
Léotat de vos vertus l'égalait à minenne;
Et je me laissais dire en mes douces erreurs ;
« C'est de pareils béros qu'on fait les empereurs ;
« Tu peux bien saus rougir aimer un grand courage » A qui le monde entire peut rendre un juste hommage. «
l'Econtais saus dédain ce qui matoriesait ;
L'amour pensait le dire, et le sang le dissit;
Et de ma passion la flatteus impusuure
S'emparait dans mon ceur des droits de la mature.

MARIAN.

Ah! ma sœur, puisque entim mon destin éclairei. Veut que je m'accontume à vous nommer ainsi, Qu'aisément l'amité jasqu'à l'amour nous mène! C'est un penchant si doux qu'on y tombe sans peine; Mais quand il faut changer 'famour en amité. Que l'ame qui s'y force est digne de pitié! Et qu'on doit plaindre un caurq qui, n'osant s'en défeudre Se laisse déclièrer avant que de se rendre! Ainsi donc la nature à l'espoir le plus doux Falt succèder l'horveur, et l'horveur d'être à vous! Ce qué je suis m'arrêcte à ce que j'ainnis d'être! All s'il m'était pernis de une pas connaître, Qu'un si charmant abus serait à préfèrer Afapre vérife qui vient de n'éclairer!

### PULCHÉRIE.

J'eus pour vous trop d'amour pour ignorer ses forces. Je sais quelle amertune aigrit de tels divorces '; Et la haine à mon gré les fait plus doucement Que quand il fant aimer, mais aimer autrement \*.

<sup>1</sup> On aigrit des douieurs, des ressentiments, des soupçons même. Raeine a dit, avec son élégance ordinaire :

La douleur est injuste, et toutes les raisons Que ne la flattent point argrissent ses soupçons,

Mais on n'a jamais aigri une séparation ; et une sœur qui ne peut éponser son frère ne fait point un divorce. (V.)

a Les maximes, les sentences, au moins doivent être claires; celleel n'est ni claire, ni convenable, ni vraie, il est faux qu'il soit plus agréable d'être obligé de passer de l'amour à la haine, que de l'amour J'ai senti comme vous une douleur bien vive En brisant les beaux fers qui me tensient captive'; Mais j'en condamnerais le plus d'ux souvenir, S'il avait à mon cœur cotée plus d'un soupir. Ce grand coup m'a suprise, et ne m'a point troublée; Mon âme l'a reçu sans en étre accablée; Et comme lous mes fens n'avaient, rien que de saint, L'honneur les allums, le devoir les éteint. Je ne vois plus d'amant où je rencontre un frère : L'un ne peut me toucher, ni l'autre me déplaire; Et je tiendrai toujours non bonbeur infini , Si les miens sont vengés, et le tran puri.

Vous, que va sur le trône élever la naissance, Régnez sur votre cœur avant que sur Byzance; Et, domptant comme moi ce dangereux mutiu', Commencez à répondre à ce noble destin.

Ah! vous fûtes toujours l'illustre Pulchérie. En fille d'empereur dès le berceau nourrie; Et ce grand nom sans peine a pu vous enseigner

à l'amitié. Corneille est tombé si souvent dans ce défaut, qu'il est inutile d'en examiner la source. Cette habitude de faire raisonner ses personnages avec subtilité n'est pas le fruit du génie. Le génie peint à grands. traits. invente toujours les situations frappantes, porte la terreur dans l'àme , exelte les grandes passions , et dédaigne tous les petits moyens ; tel est Corneille dans le cinquième acte de Rodogune, dans des scenes des Horaces, de Cinna, de Pompée. Le génie n'est point subtil et raisonneur : c'est ce qu'on appelle esprit qui court après les pensées, les sentences, les antithèses, les réflexions, les contestations ingénieuses, Toutes les pièces de Corneille, et surtont les dernières, sont infectées de ce grand défaut, qui refroidit tout. L'esprit dans Corneille, comme dans le grand nombre de nos écrivaios modernes, est ce qui perd la littérature : ce sont les traits de génie de ce grand homme qui seuls ont fait sa gloire et montré l'art. Je ne sais pourquoi on s'est plu à répéter que Corneille avait plus de génie, et Raeine plus d'esprit ; il fallait dire que Racine avait beaucoup plus de goût, et autant de génie. Un homme avec du talent et un goût sûr ne fera jamais de lourdes chutes en aueun genre. (V.)

De beaux fers l'et on reproche à Racine d'avoir parlé d'amour ! Mais on ne trouve elsez lui ni beaux fers ni beaux feux ; ce n'est que dans sa faible tragédie d'alexandre, où il voulait imiter Corneille, qu'il fait, dire à Robestion :

Fidèle coufident du beau feu de mon maètre. (V.)

 Ce dangereux mutin est une expression qui ne equvient que dans une épigramme. (V.) Comment dessus vous-même il vous fallalt régner '.
Mais pour moi, qui, caché sous ume autre aventure,
D'une âme plus commune al pris quelque teinture,
Il n'est pas merveilleux si ce que je me crus
Mête un peu de Léonce au cour d'Héracilus.
A mes confus regrets soyez donc moins sévère :
Cest Léonce qui parte, et non pas votro frère ;
Mais si l'un parle mai, l'autre va bien agit ',
Et l'un ni l'autre enfin ne vous fera rougir.
Je vais des conjurés embrasser l'entreprise,
Puisqu'une âme si haute à frapper ul'autorise,
Et tient que, pour répandre un si coupable sang,
L'assassinat est noble et digne de mon rang '.
Pourra-ji-cependant vous faire une prière?

PULCHÉRIE.

Prenez sur Pulchérie une puissance entière.

Puisqu'un amant si cher ne peut plus être à vous, Ni vous, mettre l'empire en la main d'un époux, Épousez Martian comme un autre moi-même; Ne pouvant être à moi, soyez à ce que l'aime.

Ne pouvant être à vous , je pourrais justement Vouloir n'être à personne, et fuir tout autre amant; Mais on pourrait nommer cette fermeté d'ame Un reste mai éteint d'incestueuse flamme. Ain donc qu'à ec choix j'ose tout accorder, Soyez mon empereur pour me le commander. Martian vaut beaucoup . sa personne m'est chère :

<sup>&#</sup>x27;Un grand nom qui enseigne comment il fant régnet dessis sol-même. Martian caché sous uns aventurs, et qui a pris la teinture d'une âme commune ! que d'incorrection ! que de négligence ! (V.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> Pulehérie n'a point dit cela : on peut hasarder que l'assassinat est pent-être pardonnable contre un assassin; mais que l'assassinat soit digne du rang suprême , e'est une de ces idées monstrueuses qui révolteralent , ai le ridicule ne les rendait sans conséquence. (V.)

Mais purgez sa vertu des crimes de son père, Et donnez à mes feux pour légitime objet Dans le fils du tyran voire premier sujet.

# premier suje

Yous le voyez, j'y cours; mais enfin, s'il arrive, Que l'issue en devienne on funeste ou tardive, Votre perte est jurée; et d'ailleurs. uos anis Au tyran inmoit voudront joindre ce fils. Sauvez d'un tel péril et sa vie et la votre; Par cet heureun k jurne conservez l'un et l'autre; Garautissez ma sœur des fureurs de l'hiccas, Et mon ami de suivre un tel père au trépas. Et mon ami de suivre un tel père au trépas. Failés qu'en ce grand jour la troupe d'Exupère Dans un sang odieux respecte mou beau-frère; Et donnez au tyran, qui n'en pourra joint; Quelques moments de joie, afin de l'éblouir.

Mais durant ces moments, unie à sa famille, il devlendra uno piere, et je serai sa fille; Je lui devrai respect, amour, fidélité; Ma haine n'aura plus d'impétuosité; Et tous mes veux pour vous seront unois et limides, Quand mes veux pour lous seront dois et limides, Quand mes veux contre lui seront des parricides. Outre que les uccès est encore à douter, Que l'on peut vous traibir, qu'il peut vous résister; si vous y succombez, pourrai-je me délire D'avoir porté chez lui les titres de l'empire? Ah! combien ces moments de quoi vous me latter. Alors pour mon supplice auraient d'éternités !!. Votre haine voit peu l'erreur de sa tendresse; Comme elle vient de natire, elle n'est que faiblesse :

On it a Jamals dû, dans sucune langue, mettre le mod d'éternite au, piprieri, excepté dans le dognatuleur, quand on distingum mal à proportéernité passée et l'éternité à venir, comme lorsque Piston dit que monte vic eau un point entre deux éternités ; presée que l'acula répetation de l'acula répetation de l'acula répartie de

La mienne a plus de force, et les yeux mieux ouverts; kl, se dul avec moi perdre tont l'inviers , Jamais in seul moment, quoi que l'on puisse faire , Le tyrau n'aura droit de me traiter de père. Je ne refuse au fils ni mon cour ni ma foi : Yous l'aimez, je l'estime, il est digne de moi : Tout son crime est un père à qui le sang l'attache ; Quand il n'en aura pins, il n'aura pius de tache; Et cette mort , propice à former ces heaux nœuds , Purifiant l'objet , justifiera mes feux.

Allez donc préparer cette heureuse journée; ª Et du sang du tyran signez cet hyménée. Mais quel mauvais démon devers nous le conduit :

Je suis trahi, madame; Exupère le suit.

### SCENE II.

PHOCAS, EXUPÈRE, AMINTAS, MARTIAN, PULCHERIE, CRISPE.

PHOCAS.

Quel est votre entretien avec cette princesse Des noces que je voux '?

MARTIAN.
C'est de quoi je la presse

Et vous l'avez gagnée en faveur de mon fils? MARTIAN.

Il sera son époux , elle me l'a promis.

PHOCAS.

C'est beaucoup obtenu d'une âme si rebelle

Mais quand?

MARTIAN.

C'est un secret que je n'ai pas su d'elle.

Vous pouvez m'en dire un dont je suis plus jaloux.

<sup>•</sup> Comot noces est de la comédie, à moins qu'il ne solt relevé par quelque égithète terrible; le reste est très-trasjque, et c'est lei que le grand intérêt commence. Le tyran a raison de croire que Martian son fils est létraclias. Voilà Martian dans le plus grand danger, et l'erreur du père est héàtrale. (V.)

On dit qu'Héraclius est fort connu de vous : Si vous aimez mon fils , faites-le-moi connaître.

MARTIAN.

Vous le connaissez trop, puisque je vois ce traitre.

EXUPÈRE.

Je sers mon empereur, et je sais mon devoir.

MARTIAN. Chacun te l'avouera ; tu le fais assez voir.

De grâce, éclaircissez ce que je vous propose. Ce billet à demi m'en dit bien quelque chose; Mais, Léonce, c'est peu si vous ne l'achevez.

Nommez-moi par mon nom, puisque vous le savez; Dites Héraclius; il n'est plus de Léonce; Et j'entends mon arrêt sans qu'on me le prononce.

Tu peux bien t'y résoudre après ton vain effort Pour m'arracher le sceptre et conspirer ma mort.

J'ai fait ce que j'ai dû. Vivre sous la puissance, C'eût été démentir mon nom et ma naissance, Et ne point écouter le sang de mes parents, Qui ne crèe en mon cour que la mort des tyrans. Quicocaque pour l'empire est la gloire de naître Renonce à cet honneur s'il peut souffirir un maître : Hors le trône ou la mort, il doit tout édéaigner; C'est un lâche, s'il n'ose ou se perdre ou régner. J'entends donc mon arrêt sans qu'on me le personuce

dentents tout: non arre-stants que on the le prove Herachius mourra comme a vécu Léonce, Bon sujet , meilleur prince; et ma vie et ma mort Rempiront dipnement et l'un et l'autre sort. La mort n'a rien d'affreux pour une âme bien née : A mes cotés pour toi je l'ai cent fois traînée '; Et mon denire exploit contre tes ennomis Fut d'arrêter son bras qui tombait sur ton fils. PIOCAS.

Tu prends pour me toucher un mauvais artifice 2:

On voit la mort, on l'affronte, on la brave; on ne la traine pis.

(V.)

2 On ne prend point un artifice. (V.)

MARTIAN.

Héraclius a'eut point de part à ce service; J'enai payé Léonec, à qui seul était du L'inestimable honneur de me l'avoir readu, Mais, sous des nons divers à sol-même contraire, Qui conserva le fils attente sur le père; Et, se désavouant d'un avengle secons ', Sitot qu'il se connaît il en vent à mes jours. Je to devais sa vie, et je me dois justice. Léonec est effice par le fils de Maurice. Contre un tel attentat iren i est à balancer ; Et je saurai punir comme récompenser.

Je sais trop qu'un tyran est sans reconnaissance . Pour en avoir conçu la honteuse espérance; Et suis trop au-dessus de cette indignité Pour te vouloir piquer de générosité. Que ferais-tu pour moi de me laisser la vie 2, Si pour moi sans le trône elle n'est qu'infamic? Héraclius vivrait pour te faire la cour! Rends-lui, rends-lui son sceptre, ou prive-le du jour. Pour ton propre intérêt sois juge incorruptible 3: Ta vie avec la sienne est trop incompatible : Un si grand ennemi ne peut être gagné, Et je te punirais de m'avoir épargné. Si de ton fils sauvé j'ai rappelé l'image, J'ai voulu de Léonce étaler le courage, Afin qu'en le voyant tu ne doutasses plus Jusques où doit aller celui d'Héraclius. Je me tiens plus heureux de périr en monarque, Que de vivre en éclat sans en porter la marque ; Et puisque, pour jouir d'un si glorieux sort, Je n'ai que ce moment qu'on destine à ma mort, Je la rendrai si belle et si digne d'envie, Que ce moment vaudra la plus illustre vic. M'y faisant donc conduire, assure ton pouvoir, Et délivre mes veux de l'horreur de te voir.

On désavoue un secours qu'on a donné, on dément sa couduite, on se rétracte, etc.; mais on ne se désavone pas désavouer n'est point un verbe réciproque, et n'aduet point le de. (V.)

2 C'est un édécisme : il faut : on me laissant la vie. (V.)

Incorruptible n'est pas je mot propre; c'est inexorable. (V.)

PHOCAS.

Nous verrons la vertu de celte âme hautaine. Faites-le retirer en la chambre prochaine, Crispe; et qu'on me l'y garde, attendant que mon choix \* Pour punir son forfait vons donne d'autres lois.

MARTIAN, à Pulchérie.

Adieu , madame , adieu ; je n'ai pu davantage. Ma mort vous va laisser encor dans l'esclavage : Le ciel par d'autres mains vous en daigne affranchir !

# SCÈNE- III.

## PHOCAS, PULCHÉRIE, EXUPÈRE, AMINTAS.

PHOCAS.

Et toi, n'espère pas désormais me fléchir. Jet tiens Héracilius, et n'ai puis rien à craindre, Plus lieu de le flatter, plus lieu de me contraindre. Ce frère et ton espoir vont entrer au cercueil, Et l'abattrai d'un coup, sa tête et ton orgueil. Mais ne te contrains point dans ces rudes alarmés ; Laisse aller les soupirs, laisse couler tes larmes ;

PULCHÉRIE.

Moi, pleurer! moi, gémir, tyran! Jarrais pleuré si quedques lachtels l'avaient déshonoré, s'il n'eat pas emporté sa gloire tout entière, s'il m'eat pas emporté sa gloire tout entière, s'il qu'eau fainne espoir qu'on hui dat pardouner Eat mérité la mort que tu lui vas donner. Sa vertu jusqu'au bout ne s'est point déméntie, il n'a point pris le ciel ni le sort à partie, Point querellé le bras qui fait ces lâches coups, Point daigné contre lui perdre ni juste courroux.

\*Attendant que mon choîz; ce n'est pas là te mot propre, li veut dire en attendant que fen dispose, en attendant que tout soit féclirei; du reste, on sent assez que cetle scène est grande et pathelique. Il est vrat que pulchèrie; pou eu roite désagrable, elle riva pas um mot a placer. Il fant, autant qu'on le pent, qu'un personnage principal ne devienne pas instillé dans la scène la plais intéressante pour lui (V.)

<sup>3</sup> Expression qui n'est ni noble ni juste. Un tyran peut être représenté perfide, cruel, sanguinaire, mais jamais bas; il y a toujours de la lacheté à insulter une femme, surtout quand on est son maitre absolu. (§ 3) Saus le nommer ingrat, sans trop le nommer tratte; De tous deux, de soi-mêmeil i s'est montré le máitre; Et dans cette surprise il a bien su courir. A la nécessité qu'il voyait de mourir. Je goûtais cette joie en un sort si contraire. Je l'aimai comme amant, je l'aime comme frère; Et dans ce grand revers je l'ai vu hautement Digne d'être mori mannt.

Explique, explique mieux le fond de la peusée; Et, sans plus te parer d'une vertu forcée, Pour apaiser le père, offre le cœur au fils, Et tache à racheter ce cher frère à ce prix.

PULCHÉRIE.

Crois-tu que sur la foi de tes fausses promesses

Mon âme osc descendre à de telles bassesses?

Prends mon sang pour le sien; mais, s'il y faut mon cœur,

Périsse Héracilius avec sa triste sœur!

PHOCAS.

Eh bien! il va périr; ta haine en est complice?

PULCHÉRIE.

Et je verrai du ciel bientôt choir ton supplice. Dieu , pour le réserver à ses puissantes mains , Fait avorter exprès tous les moyens humains; Il veut frapper le conp sans notre ministère. Si l'on t'a bien donné Léonce pour mon frère . Les quatre autres peut-être, à tes veux abusés. Ont été comme lui des Césars supposés. L'État, qui dans leur mort vovait trop sa ruine, Avait des généreux autres que Léontine ; Ils trompaient d'un barbare aisément la fureur, Oui n'avait iamais vu la cour ni l'empereur. Crains, tyran, crains encor tous les quatre peut-être : L'un après l'autre enfin se vont faire paraftre 1; Et, malgré tous tes soins, malgré tout ton effort, Tu ne les connaîtras qu'en recevant la mort. Moi-même, à leur défaut, je serai la conquête De quiconque à mes pieds apportera ta tête;

On se fait voir, on ne se fait point paraître; la raison en est évidente : c'est qu'on paraît soi-même, et que ce sont les autres qui vous voient. (V.)

L'esclave le plus vii qu'on puisse imaginer Sera digne de moi, s'il peut l'assassiner. Va perdre Héraclius, et quitte la pensée Que je me pare ici d'une vertu forcée; £1, sans m'importuner de répondre à tes vœux, Si tu prétends réguer, défais-toi de tous deux.

# SCENE IV.

#### PHOCAS, EXUPÈRE, AMINTAS.

#### PHOCAS.

J'écoute avec plaisir ces menaces frivoles '; Je ris d'un désespoir qui n'a que des paroles; Et, de quelque façon qu'elle m'ose outrager, Le sang d'Héraclius m'en doit assez venuer.

Vous donc, mes vrais amis, qui me tirez de peine, Vous, dont je vois l'amour quand j'en craignais la haine ', Vous, qui m'avez livré mon aecret ennemi, Ne soyez point vers moi fidèles à demi; Résolvez avec moi des moyens de sa perte : La ferons-nous secrete, on blen à force ouverte?

Prendrons-nous le plus sûr, ou le plus glorieux?

Exurêns.
Seigneur, n'en doutez point, le plus sûr vaut le micux;
Mais le plus sûr pour vous est que sa mort éclate,
De peur qu'en l'ignorant le peuple ne se flatte,
N'attende enor ce virice. et n'ait queduc raisou

De courir en aveugle à qui prendra son nom.

PHOCAS.

Donc, pour ôter tout doute à cette populace.

\*\*Cette efene cet admiss. L'anteur a voniu trompre júsqu'an spretateur, qui ne sui si Kumpler traith Phones ou non; cependant un peu de réfection fait bien voir que Phones est duop de cet officier. Les trois pruntipans prevanages de cette pléce, Phones, Herichius et Martins, sont trompés jusqu'as boot s'es serait un exemple très-dangerens a inniter. Cornelle ne se sonietne pas seclement el par Pituirgue, mais par de très-beaux détais. Toutes les pléces que d'autres auteurs ont faltes dans ce post on ont bombes à la longue. On vent de la vaisemblance dans l'intrigue, de la clarté, de grandes passions, une élégance coglinne. (V.)

<sup>2</sup>Pourquoi craignait-il la haine d'Amintas? et a'il a eraint la haine d'Exupère, dont il a fait tuer le père, pourquoi se fie-t il à eet Exupère? Nous enverrons sa tête au milieu de la place.

Mais si vous la coupez dedans votre palais, Ces obstinés mutins ne le croiront jamais; Et, sans que pas un d'eux à son erreur renonce, lls diront qu'on impute un faux nom à Léonce, Qu'on en fait un fastôme afin de les tromper, Préts à suivre tonjours qui vondra l'usurper.

Lors nous leur ferons voir ce billet de Maurice.

Ils le tiendront pour faux, et pour un artifice : Seigneur, après vings ans vous espéreze en vain Que es peuple ait des yeux pour connaître sa main. Si vous vouler calmer toute cette tempête, Il faut en pleine place alantre cotte têtre, Et qu'il die, en mourant, à ce peuple confus : « Peuple, n'en doute point, je suis litéraclius. »

PHOCAS.

H le faut, je l'avoue; et déjà je destine
A ce meme échafaud l'infame Léontine.
Mais si ces insolents l'arrachent de nos mains?
EXIPÈRE.

Qui l'osera, seigneur?

PHOCAS.

Ce peuple que je crains.

EXUPERE.

Al! souvenez-roos mieux des désordres qu'enfante Dans un peuple sans chef la première épouvante. Le seul bruit de ce prince au palais arrêté Dispersera soudain chacun de son côté; Les plus audacieux crainfornd votre justice, El le reste en tremblant ira voir son supplice. Mais ne leur donnez pas, tardant trop à punir, Le tempé de se remettre et de se réunir : Envòyez des soldats à chaque coin des rucs '; Saissez l'Hilondorme avec ses avennes:

Fait des plus secs chardons des lauriers et des roses. (V.)

The first passins of the control of

Dans tous les lieux publics rendez-vous le plus fort. Pour nous, qu'un tel indice intéresse à sa mort. De peur que d'autres mains ne se laissent séduire, Jusques à l'échafand laissez-nous le conduire. Nons aurons trop d'amis pour en venir à bont '; J'en réponds sur ma tête, et j'aurai l'œil à tout.

C'en est trop , Exupère : allez , je m'abandonne Aux fidèles conseils que votre ardeur me donne : C'est l'unique moyen de dompter nos mutins . - . Et d'éteindre à jamais ces troubles intestins. Je vais, sans différer, pour cette grande affaire Donner à tous mes chefs un ordre nécessaire. Vous, pour répondre aux soins que vous m'avez promis ; Allez de votre part assembler vos amis . Et crovez qu'après moi jusqu'à ce que j'expire. Ils seront, eux et vous, les maîtres de l'empire.

# SCENE V'.

# EXUPÈRE, AMINTAS.

EXUPÈRE. AMINTAS

Nous sommes en faveur, ami, tout est à nous : L'heur de notre destin va faire des jaloux.

Quelque allégresse ici que vous fassiez parattre,

· Il doit dire précisément le contraire : nous avons trop d'amis pour n'en pas venir à bout. (V.)

Cette scène entre Exupère et Amintas est faite exprès pour jeter le public dans l'incertitude. Il s'agit du destin de l'empire, de celui d'Héraclins, de Puichérie et de Martian. La situation est violente; cependant cenx qui se sont chargés d'une entreprise si périlleuse n'en parient pas : ils disent qu'ils sont en faveur, et qu'ils feront des jaloux ; ils parient d'une manière équivoque , et uniquement de ce qui les regarde. Ces personnages subaiternes n'intèressent jamais, et affaiblissent l'intérêt qu'on prend aux principaux. Je crois que c'est la raison pourquoi Narcisse est si mal reçu dans Britannicus, quand il dit :

La fortune t'appelle une seconde fols,

On no se soncie point de la fortune de Narcisse ; son crime excite l'horreur et le mépris : si c'était un criminei auguste , il imposerait. Cependant combien est-il au-dessus de cet Esupère! que la scène où il determine Néron est adroite, et surtout qu'elle est supérleurement ècrite ! comme il échauffe Néron par degrés! quel art et quel style! (V-)

Trouvez vous doux les noms de perfide et de trattre?

Je sais qu'aux généreux ils doivent faire horreur; Ils m'ont frappé l'oreille, ils m'ont blessé le œur; Mais bientot, par l'effet que nous devons attendre, Nous serons en état de ne les plus entendre. Allons; pour un moment qu'il faut les endurer, Ne fuvons pas les biens qu'ils nous font espérer.

# ACTE QUATRIÈME.

# SCÈNE PREMIÈRE!

HÉRACLIUS, EUDOXE.

MÜRADLUS.

Vous avez grand sujet d'appréhender pour elle:
Phoess au dernier point le tiendra criminelle;
Et je le connais mal, ou s'il la peut trouver,
Il n'est moyen humain qui puisse la sauver.
Je vous plains, clière Eudove, et non pas votre mère;

Elle a bien mérité ce qu'a fait Exupère;
Il trahit justement qui voulait me trahir.
BUDOXE.

Vous croyez qu'à ce point elle ait pu vons hair; Vous pour qui son amour a forcé la nature?

Comment voulez-vous donc nommer son imposture? M'empécher d'entreprendre, et, par un faux rapport, Confondre en Martian et mon nom et mon sort?;

<sup>1</sup> L'embarras eroil, le neud se redouble. Héracilio se croit trail par L'existic cap les principals de la compara de la comparación de la compara del la comparación del la comp

<sup>\*\*</sup> L'expression n'est mi juste ni claire; il veut dire : donner a Mantian mon nom et mes droits. (V.)

Abuser d'un bitlet que le hasard lui donne : Attacher de sa main mes droits à sa personne. Et le mettre en état, dessous sa bonne foi, De régner en ma place, ou de périr pour moi : Madame, est-ce en effet me rendre un grand service? EUDOXR.

Eut-elle démenti ce billet de Maurice? Et l'eût-elle pu faire , à moins que révéler Ce que surtout alors il lui fallait celer? Quand Martian par là n'eût pas connu son père, C'était vous hasarder sur la foi d'Exupère : Elle en doutait, seigneur; et, par l'événement, Vous vovez que son zèle en doutait justement. Sûre en soi des movens de vous rendre l'empire. Qu'à vous-même jamais elle n'a voulu dire '. Elle a sur Martian tourné le coup fatal De l'épreuve d'un cœur qu'elle connaissait mal 2. Seigneur, où seriez-vous sans ce nouveau service?

HÉRACLIUS.

Qu'importe qui des deux on destine au supplice ? ... Qu'importe, Martian, vu ce que je te doi, Qui trahisse mon sort, d'Exupère on de moi? Si l'on ne me découvre, il faut que je m'expose ; Et l'un et l'autre enfin ne sont que même chose : Sinon qu'étant trahi je mourrais malheureux, Et que, m'offrant pour toi, je mourrai généreux.

Quoi! pour désabuser une aveugle furie. Rompre votre destin, et donner votre vie!

HÉRACLIUS. Vous êtes plus avengle encore en votre amour.

Périra-t-il pour moi quand je lui dois le jour? Et lorsque sous mon nom il se livre à sa perte. Tiendrai-ie sous le sien ma fortune couverte? S'il s'agissait ici de le faire empereur, Je pourrais lui laisser mon nom et son erreur :

Par la construction : elle n'a pas voulu dire l'empire; elle veut parier des mouens.

Tourner le coup de l'épreuve d'un cœur n'est pas intelligible ; et tout ce raisonnement d'Eudoxe est un peu obscur. (V.)

Mais conniver en lâche à ce nom qu'on me vole, Quand son père à mes yeux au lieu de moi l'immole! Souffrir qu'il se trahisse aux rigueurs de mon sort '! Vivre par son supplice, et réguer par sa mort!

Ah! ce n'est pas, seigneur, ce que je vous demande; De cette lacheté l'infamle est trop grande. Montrez-vous pour sauver ce héros du trépas; Mais montrez-vous en maltre, et ne vous perdez pas : Rallumez cette ardeur où s'opposait ma mère, Garantissez le fils par la perte du père; Et, prenant à l'empire un chemin éclatant, Montrez Héracitius au nemble un l'attend?

MÉBACLIUS.

Il n'est plus temps, madame; un autre a pris ma place. Sa prison a rendu le peuple tout de glace : Dejà préoccupé d'un autre Héraclius. Dans l'effroi qui le trouble il ne me croira plus : Et, ne me regardant que comme un fils perfide Il aura de l'horreur de suivre un parricide. Mais quand même il voudrait seconder mes desseins. Le tyran tient déjà Martian en ses mains. S'il voit qu'en sa faveur je marche à force ouverte. Piqué de ma révolte, il hâtera sa perte, Et croira qu'en m'ôtant l'espoir de le sauver Il m'ôtera l'ardeur qui me fait soulever. N'en parlons plus : en vain votre amour me retarde. Le sort d'Héraclius tout entier me regarde. Soit qu'il faille régner, soit qu'il faille périr, Au tombeau comme au trône on me verra courir 3. Mais voici le tyran, et son trattre Exupère.

li veut dire : qu'il subisse la mort qui m'était destinée; mais le fond de ces sentiments est héroique, c'est dommage qu'ils soient si mai exprimés. (V.)

<sup>\*</sup>Ce vers est souvent répété, et forme une espèce de refrain; c'est le sujet de la pièce : il y a un peu d'alfectation à cette répétition. Cette scène d'ailleurs est intéressante par le fond, et il y a de très-beaux vers qui élevent l'ame quand les raisonnements foccupent. (V.)

<sup>3</sup> Ce vers est fort beau. (V.)

### SCENE II.

PHOCAS, HERACLIUS, EXUPERE, EUDOXE, TROUPF DE GARDES.

PHOCAS, montrant Eudoxe à ses gardes. Qu'on la tienne en lieu sûr en attendant sa mère. HERACIAIS.

A-t-elle quelque part...

PHOCAS.

Nous verrons à loisir :

Il est hou cependant de la faire saisir.

EUDOXE, s'en allant.

Seigneur, ne croyez rien de ce qu'il vous va dire .
PHOCAS, à Eudoxe.

Je croirai ce qu'il faut pour le bien de l'empire.

Ses pleurs pour ce coupable imploraient ta pitié?

Seigneur...

PHOCAS.

Je sais pour lui quelle est ton amitié; Mais je veux que toi-même, ayant bien vu son crime, Tieunes ton zèle injuste, et sa mort légitime: (aux gardes.)

Qu'on le lasse venir. Pour en tirer l'aveu Il ne sera besoin ni du fer ni du fen. Loin de s'en repentir, l'orgueilleux en fait gloire.

Mais que me diras-tu qu'il ne me faut pas croire? Eudoxe m'eu conjure, et l'avis me surprend. Anrais-tu découvert quelque crime plus grand?

Oui, sa mère a plus fait contre votre service Que ne sait Exupère, et que n'a vu Maurice.

Puocas. La perfide! Ce jour lui sera le dernier.

1 Ce vèrs serait également convenable à la comédie et à la tragédie; c'est la situation qui en fait le mérite : il échappe à la passion, il part du cœur; et si Endoxe avait eu un amour plus violent, ce vers ferait encore plus d'effet. (V.)

HÉBACLIUS.

## HÉRACLIUS.

J'acheverai devant le prisonnier.

Trouvez bon qu'un secret d'une telle importance,
Puisque vous le mandez, s'explique en sa présence.

PHOCAS.

Le voici. Mais surtout ne me dis rien pour lui.

# SCÈNE III . .

PHOCAS, HÉRACLIUS, MARTIAN, EXUPERE, TROUPÉ DE GARDES.

HÉRACLIUS.

Je safs qu'en ma prière il aurait peu d'appui; Et, loin de me donner une inutile peine, Tout ce que je demande à votre juste lasine, C'est que de tels forfalts ne soient pas impumis ? Perdez Héracilus, et sauvez votre fils : Voilà tout mon souhait et toute ma prière. M'en refuserez-vous 2 ?

PHOCAS.

Tu l'obtiendras entière : Ton salut en effet est douteux sans sa mort.

Ah! prince, j'y courais sans me plaindre du sort; Son indigne rigueur n'est pas ce qui me touche : Mais en ouir l'arrêt sortir de votre bouche! Je vons ai mal connu jusques à mon trepas. nénactus.

Et meme en ce moment tu ne me connaîs pas. Écoute, père avengle, et toi, prince crédule, Ce que l'honneur défend que plus je dissimule. Phocas, connaîs ton sanz, et tes vrais ennenis :

Je suis Héraclius , et Léonce est ton fils.

Seigneur, que dites-vous?

Jusqu'ici le spectateur n'a été qu'embarrassé et inquiet ; à présent il est ému par l'altente d'un grand événement. (V.)

est emu par l'altente d'un grand evenement. (v.)

2 Cela est dil froniquement et à dopbie entente, œar ni Héraclius ni Marlian n'ont commis de forfaits. La figure de l'ironie doit être employée bien sobrement dans le tragique. (v.)

3 Cet en était alors en usage dans les discours famillers , témois er vers du Ctd :

Le roi , quand il en fait , le mesure au couragé. (V.)

#### HÉRACLIUS.

Que je ne puis plus taire Que deux fois Léontine osa tromper ton père;

Et, semant de nos noms un insensible abus ;, Fit un faux Martian du jeune Héraclius.

#### BOCAS.

Maurice te dément , làche! tu n'as qu'à lire : « Sous le nom de Léonce Héraclius respire. » Tu fais après cela des contes superflus .

#### HÉRACLIUS.

Si ce billet fut vrai, seigneur, il ne l'est plus 3. J'étais Léonce alors, et j'ai cessé de l'être Quand Maurice immolé n'en a pu rien connaître. S'il laissa par écrit ce qu'il avait pu voir . Ce qui suivit sa mort fut hors de son pouvoir. Vous portâtes soudain la guerre dans la Perse. Où vous ettes trois ans la fortune diverse : Cependant Léontine, étant dans le château Reine de nos destins et de notre berceau, Pour me rendre le rang qu'occupait votre race . Prit Martian pour elle, et me mit en sa place. Ce zèle en ma faveur lui succéda si bien. Que vous-même au retour vous n'en connûtes rien ; Et ces informes traits qu'à six mois a l'enfance, Avant mis entre nous fort peu de différence. Le faible souvenir en trois ans s'en perdit : Vous prites aisément ce qu'elle vous rendit. Nous véctimes tous deux sous le nom l'un de l'autre :

'Semer un abus des noms ne peut se dire. Ces expressions, aussi obscures que forcées, se rencontract sourent; mais la situation enpeche qu'on ne remarque ces petites funtes au théatre. Tous les esprits sont en auspens. Qui des deux est Hérachus? qui des deux va périe? Rien n'est plus lairéressant ni paus terrible. (Vi

\*\*Les contes, Les expressions les plus simples deviennent quelquesois les plus tragiques par la place où elles sont ; ce n'est pas en cet endrolt; c'est quand elles expriment un grand sentiment. (V.)

\*Acres encore une énigme, ou plutôt un prochapar écrit. Il finit au quatrième acte exayer encore une avant-éche, informer le speciale de tout ce qui s'est passe autrefois mais ectie explication même jette-tent de trouble dans l'âme de Phocas, et rend le sort de Martinal plutouxus, qu'elle devient un coup de théâtre pour les espriis extrémement attentis. (Y.)

4 On ne peut se servir de race pour signifier fils On désirerait dans tonte cette tirade un style plus tragique et pius noble. (V.)

Il passa pour son fils, je passai pour le voltre; El jo ne jugesis pas ec chemin criminel Pour remonter sans meurtre au trône paternel. Mais voyant cette creure fatale à cette vie Sans qui déjà la miemea eursit été ravie, Je me corirais, seigneur, coupable infiniment Si je souffrais encore un tel a resugiament. Je viens reprendre un som qui seul a fait son crime. Conserves votre haine, et changee de victime. Je se demande rien que ce qui m'est promis : Perdes Héracitis, et sauvez vorte fils '.

MARTAN.

Admire de quel'fils le ciel t'a fait le père,
Admire quel effort sa vertu vient de faire,
Tyran; et ne prends pas pour une vérité
Ce qu'invente pour moi sa générosité.
(à Héraéliu.)

C'est trop, prince, c'est trop pour ce petit service Dont honor mon bras ma fortune propiec: Jo yous sauvai la vie, et ne la perdis pas; Et pour moi vous cherchez un assuré trépas: Alt si vous m'en devez quelque reconnaissance; Prince, ne m'êtez pas l'honneur de ma naissance. Avoir tant de pité d'un sort si glorieux, De crainte d'être ingrat, c'est m'être injurieux.

En quel trouble me jette une telle dispute!
A quels nouveaux maiheurs m'expose-t-elle en butte!
Lequel croire, Exupère, et lequel démentir?
Tombé-je dans l'erreur, ou si j'en vais sortir<sup>a</sup>?
Si ce billet est viai, le reste est vraisemblable.

C'est encore un retrain : on y voit peut-être encore trop d'apprêt. L'auteur se compialt à dire par un retrain le mot de l'énigme. Je crois cependant que cette répétition est iclinieux placée que celle-ci montre-Héraciiss au peuple, laquelle revient trop souvent. La situation est très-indressante. (V)

"Il faut 1 ou d'en vois-je en norier ? Ce si s'employait autrelois par abus, en sous-entendant, je deinande, ou dis-mol, si j'en vois torier, mais c'est une faite courte la langue : il n'y a qu'int eas où ce si est admis, c'est en interrogation; si je parie s' si j'obieit ? si je commets en crime ? en sous-metand, qu'arrivera-l' si q'en e pense-rous, etc. ? Mais alors il no faut pas faite précéder ce si par une autre figure : il ne funt pas dire; parie ç'à un sage, ous sir parie d'un constrians ? (v.)

#### EXUPERE.

Mais qui sait si ce reste est faux ou véritable? PHOCAS.

Léontine deux fois a pu tromper Phocas. EXCPÈSE.

Elle a pu les changer, et ne les changer pas : Et plus que vous, seigneur, dedans l'inquiétude a Je ne vois que du trouble et de l'incertitude. RÉBACLIUS.

Ce n'est pas d'aujourd'hui que je sais qui je suis : Vous voyez quels effets en ont été produits. Denuis plus de quatre ans vous voyez quelle adresse J'apporte à rejeter l'hymen de la princesse, Où sans donte aisément mon cœur eût consenti . Si Léontine alors ne m'en eût averti.

Léontine?

MARTIAN. HERACLIUS. Elle-même.

MARTIAN.

Ah! ciel! quelle est sa ruse Martian aime Eudoxe , et sa mère l'abuse. Par l'horreur d'un hymen qu'il croit incestueux, De ce prince à sa fille elle assure les vœux ; Et son ambition, adroite à le séduire, Le plonge en une erreur dont elle attend l'empire.

Ce n'est que d'aujourd'hui que je sais qui je suis : Mais de mon ignorance elle espérait ces fruits. Et me tiendrait encor la vérité cachée, Si tantôt ce billet ne l'en eût arrachée.

La méchante l'abuse aussi bien que Phocas.

Elle a pu les changer, et ne les changer pas; et plus bas :

Elle a pu l'abuser , et ne l'abuser pas , sont des vers de comédie; mais la force de la situation les rend tragiques. La contestation d'Héraclius et de Martian me paraît sublime. Si Phocas jone un rôle faible et très-embarrassant pour l'acteur pendant cette noble dispute, il devient tout d'un coup noble et intéressant des

PHOCAS, à Exupère.

"Ce vers est mal fait , indépendamment de cette faute : dedans ; mais Exupère dit ce qu'il doit dire. (V.)

EXUPÈRE.

Elle a pu l'abuser , et ne l'abuser pas .

PROCAS.

Tu vois comme la fille a part au stratagème?.

Et que la mère a pu l'abuser elle-même.

PHOCAS.

Oue de pensers divers! que de soucis flottants!

EXUPÈRE.

Je vous en tirerai, seigneur, dans peu de temps.

PHOCAS.

Dis-moi, tout est-il prêt pour ce juste supplice?

EXUPÈRE.

Oui , si nous connaissions le vrai fils de Maurice.

HÉRACLIUS.
Pouvez-vous en douter après ce que j'ai dit?

Donnez-vous à l'erreur encor quelque crédit?

Ami, rends-moi mon nom: la faveur n'est pas grande 3 Ce n'est que pour mourir que je te le demande. Reprends ce triste jour que tu m'as racheté, Ou rends-moi cet honneur que tu m'as presque été.

Pourquoi, de mon tyran volontaire victime, Précipifer vos jours pour me noireir d'un crime? Prince, qui que je sois, j'ai conspiré sa mort; Et nos noms au dessein donnent un divers sort. Dedans Mératius il a gloire solide<sup>3</sup>, Et dedans Martian il devient parricide. Pulsqu'il faut que je meure illustre, ou criminel,

Cette ressemblance avec ce vérà : elle a pu les changer , et ne les changer pas, est un peu trop du style de la comédie. (V.) > Vers de comédie : ôtez les noms d'empereur et de prince ; l'intrigué en effet et la diction ne sont pas traciques Jusqu'el : mais elles sont ennoblies par l'inifert d'au trône, et par le danger des personnages,

MARTIAN.

(V.)

3 Ici le dialogue se reiève et s'échausse; voilà du tragique. (V.)

4 Ce vers est obscur, parce que sort n'est pas le mot propre; il veut dire; nos noms mettent une grande différence dans notre action;

mais cette différence n'est pas le sort. (V.)  $^3$  R a gloire n'est pas permis dans le style noble ; il devait dire : c'est dans Heraclius une gloire solle. (V.)

Couvert ou de louange, ou d'opprobre éternel ; Ne souillez point ma mort, et ne veuillez pas faire Du vengeur de l'empire un assassin d'un père.

Mon nom seul est coupable<sup>2</sup>, et, sans plus disputer, Pour te faire innocent tu n'as qu'à le quitter; Il conspira lui seul, tu n'en es point complice. Ce n'est qu'Héraclius qu'on envoie au supplice : Sois son fils, tu vivras.

> MARTIAN. Si je l'avais été,

HÉRACLIUS.

Seigneur, ce traître en vain m'aurait sollicité; Et, lorsque contre vous il m'a fait entreprendre <sup>3</sup>, La nature en secret aurait su m'en défendre.

Apprends donc qu'en secret mon œur t'a prévenu.
J'ai voulu conspirer, mais on m'a retenu;
Et dedans mon péril Léontine timide...
MARTAN.

N'a pu voir Martian commettre un parricide.

HÉRACLIUS.

Toi, que de Pulchérie elle a fait amoureux, Juge sous les deux noms ton dessein et tes feux. Elle a rendu pour toi l'un et l'autre funeste,

Couvert ou de louange, ou d'opprobre éternel,

n'est pas français; il fait i d'un opprobre diernel. D'opprobre est ici aboula, et ne souffre point d'épithète; et on ne peut dire couveri de l'ouange, comme on all couvert de foldre, de l'auriert, d'opprobre, de honte. Pourquoif c'est qu'en effet la honte, ha gloire, les lauriers emblent environner un homme, le couvrir : la gloire couvre de ser ayons; les lauriers couvrent la tête; la honte, la rougeur, couvrent le viange; mais la louange ne couvre pas. (V.)

<sup>2</sup> C'est là, te me semble, une très-noble hardiesse d'expression. (V.) <sup>3</sup> Ce verbe entreprendre est aetif, et veut ici absolument un régime.

On ne dit point entreprendre pour compirer.

N. D. Cets pater très-lien que de dite : je sais méditer, entreprendre, et agir, parce que aions entreprendre, méditer, out un sens inédeni, il ce est de même de plusieurs verbes estis, quoi na laise alors
sans régime : il avait une tête capable d'unaginer, un cœur fait pour
scalir, un bras pour exécuter, unité géreule contre sous, forterprende
contre vous, j'unagine contre sous, n'est pas français. Pourquoi?
parce que ce dédin contre vous fait intendre la horse qu'on insuppre,
qu'on acécule, et qu'on entreprend. Voyez comme tont ce qui est rête est fonds un'in a hature; (V).

Martin particide, Héraclius inceste, Et n'edt pas eu pour moi d'horreur d'un grand évriait', Puisque dans ta personne elle en pressais l'effet. Mais elle m'empéchait de hasarder ma tête, Espérant par ton bras me livrer ma conquête. Ce favorable aveu dont elle t'a séduit' a Terposait aux, périls pour m'en donner le fruit; Et c'était ton succès qu'attendait sa prudence, Pour découvrir au peule ou cacher ma naissance.

PHOCAS.

Hélas! je ne puis voir qui des deux est mon fils '; Et je vois que tous deux ils sont mes ennemis. En ce piteux état quel conseil dois-je suivre? J'ai craînt ua ennemi, mon bonbeur me le livre:

' Pour moi n'est pas français, ainsi placé; il vent dire : n'est pas eu horreur de me rendraparricide. (V.)

On se peut pas dire: alle l'a sédui d'un aven; il faut par un aven; et areu n'est pas lei le mot propre, puisque Héraclius regarde cette confidence comme une feinte. Avertissons toujours que ces fautes contre la langue sont pardonnables à Corneille. Boileau a dit, et répétons eacore après fui:

Sans la langue, en un mot, l'auteur le plus divin Est toujours , quoi qu'il fasse , un méchant éorivain.

Cela est vrai pour quiconque est venu après Corneille, mais non pas pour iui, non-seulement à cause du temps où il est venu, mais à causé de son génie. (V.)

3 Or que Pinosa dii (c) est bien pius intéregant que dans Caidéron; et les quarde raftert beats vers, O molhervirus Pinosari font, je crois, une impression bien pius fouchante, parce qu'ils sont mients appeales Phocas, dans l'espagnol, dit sus deux princes. Zértus mon, Arg Picus deux répendent à la fois, non ; et c'est à ce mot que Phocas d'est pour deux répendent à la fois, non ; et c'est à ce mot que Phocas d'est de verseux Marricet étc.

Ah! venturozo Mauricio!

Ah! infelia Phocas quien vio
Que para reynar no quiera
Ser hijo de mi vator
Uno, 7 que quieran del tuyo
Serto para morir dos!

Cette maitère et fort belle, j'en conviens, mais n'y s-é-li rica de tropbensque? Des quarté beaux vera de Caldéron ne soud-il pas un jeu d'aspirt? Il trouve d'abord que Mantieca deux fils, at que lan nen a plus sette iden ne demande-c-lei pas un peu de proparation? Quand les deux enfants out répondis non, la première chose qui doit chanprit Alboeas, rès-ece pas une expression de douteur, de colère, de reproche? J'arons que le non des deux princes sut fort heru, et qu'il cestionelle de contract de la contract de la contract de colère, de cestionelle plant de la deux savages comme cus; (V) Je sais que de mes mains il ne peut se sauver. Je sais que le le vois, et ne puis le trouver. La nature tremblante, incertaine, étonnée, D'un nuage confus couvre sa destinée : L'assassin sous cette ombre échappe à ma rigueur. Et, présent à mes yeux, il se cache en mon cœur. Martian! A ce nom aucun ne veut rénondre. Et l'amour paternel ne sert qu'à me confondré. Trop d'un Héraclius en mes mains est remis : Je tiens mon ennemi, mais je n'ai plus de fils. Que veux-tu donc, nature, et que prétends-tu faire? Si le n'ai plus de fils, puis-je encore être père? De quoi parle à mon cœur ton sourmure imparfait? Ne me dis rien du tout, ou parle tout à fait 1. Qui que ce soit des deux que mon sang ait fait naître, Ou laisse-moi le perdre, ou fais-le-moi connaître.

O toi, qui que lu sois, enfant dénaturé, Et trop digne du sort que lu l'es procuré, Mon trône est-il pour toi plus honteux qu'un supplice? O malheureux Phocas l'o trop heureux Maurice! Tu recouvres deux fils pour mourir après toi, Et je ne puis trouver pour régner après moi! Qu'aux honneurs de la mort je dois porter envie, Puisque non propre fils les préfère à sa vie!

# SCÈNE IV2.

PHOCAS, HÉRACLIUS, MARTIAN, CRISPE, EXUPERE, LÉONTINE.

GRISPE, à Phocas. Seigneur, ma diligence enfin a réussi :

¹ Ces deux beaux vers de cette admirable thrate ont été inités par Pascal, et c'est la meilleure de ses pensées. Cela fait blen voir que le génie de Corneille, maigré ses négligeness fréquentes, a tont erdé en France. Avant lui, presque personne ne pensait avec force et ne s'exprimeit avec noblesse, (V.).

3 Toute cette scène de Léontine est trei-belle en son genre; car Léonie dit tout ce qu'elle doit lure, et le dit de la maniere la plus imposante. La seule chose qui pnisse faire de la peine, c'est que cette Léonine, qui sembalt, des le second acle conduire l'action, qui voulait qu'on se repost de tout sur elle, n'agit point dans la pièce; et c'est ce que nous examinerons sarciott au cinquième cate. (V.)

J'ai trouvé Léontine, et je l'amène ici. PHOCAS, à Léontine.

Approche, malheureuse.

Avouez tout, madame.

J'ai tout dit.

LÉONTIGE, à Héraelius,

Quoi, seigneur?

PHOCAS.

Qui des deux est mon fils?

LEONTINE.

Qui vous en fait douter?

HÉRACLIUS, à Léontine.

Le nom d'Héraclius que son fils veut porter : Il en croît ce billet et votre témoignage;

Mais ne le laissez pas dans l'erreur davantage.

N'attends pas les tourments, ne me déguise rien. M'as-tu livré ton fils? as-tu changé le mien?

Je t'ai livré mon fils; et j'en aime la gloire. Si je parle du reste, oseras-tu m'en croire? Et qui t'assurera que pour Héraclius,

Moi qui t'ai tant trompé, je ne te trompe plus?

PHOCAS.

N'importe, fais-nous voir quelle haute prudence Eu des temps si divers leur en fait confidence, A l'un depuis quatre ans, à l'autre d'aujourd'hui-

Léontine. Le secret n'en est su ni de lui, ni de lui;

Tu n'en sauras non plus les véritables causes : Devine, si tu peux, et choisis, si tu l'oses.

L'un des deux est ton fils, l'autre est ton empereur. Tremble dans ton amour, tremble dans ta fureur. Je te veux toujours voir, quoi que ta rage fasse, Craindre ton ennemi dedans ta propre race, Toujours aimer ton fils dedans ton ennemi, Sans être ni tyran; ni père qu'a demi. Tandis qu'antour des deux tu perdras ton étude, Mon âme jouira de ton inquiétude; Je rirai de la peine ; ou , si tu m'en punis , Tu perdras avec moi le secret de ton fils.

PHOCAS.

Et si je les punis tous deux sans les connaître, L'un comme Héraclius, l'autre pour vouloir l'être? LÉONTINE.

Je m'en consolerai quand le verrai Phocas Croire affermir son sceptre en se coupant le bras, Et de la même main son ordre tyrannique Venger Héraclius dessus son fits unique.

PHOCAS. Quelle reconnaissance, ingrate! tu me rends Des bienfaits répandus sur toi, sur tes parents. De l'avoir confié ce sis que tu me caches, D'avoir mis en tes mains ce cour que t'u m'arraches... D'avoir mis à tes pieds ma cour qui t'adorait! Rends-moi mon fils, ingrate.

LÉCRTINE.

rl m'en désavouerait; Et ce fils, quel qu'il soit, que tu ne peux connaître, A le cœur assez bon pour ne vouloir pas l'être, Admire sa vertu qui trouble fon repos. C'est du fils d'un tyran que j'ai fait ce béros; Tant ce qu'il a recu d'heureuse nourriture Domote ce mauvais sang qu'it eut de la nature! C'est assez dignement répondre à tes bienfaits. Que d'avoir dégagé ton fils de tes forfaits. Séduit par ton exemple et par sa complaisance. Il t'aurait ressemblé , s'il ent su sa naissance : Il serait lâche, impie, inhumain comme toi '! Et tu me dois aiusi plus que je ne te doi. EXUPÈRE.

L'impudence et l'orgueil suivent les impostures. Ne vous exposez plus à ce torrent d'injures, Qui, ne faisant qu'aigrir votre ressentiment,

<sup>·</sup> Remarquez que, dans le cours de la pièce. Phocas n'a été ni lâche . ni impie, ni inhumain ; ces injures vagues sentent trop la déclamation. Qu'il serait beau de faire sous-entendre toutes les injures que disent Léontine et Pulchérie, au lieu de les dire ! que ce ménagement serait louchant et plein de force ! Mais que ce vers est beau : c'est du fils d'un turan que l'ai-fait ce héros I (V.)

Vous donne peu de jour pour ce discernement. Laissez-L-moi, seigneur, quelques moments en garde; Puisque ja io commencé, le reste me regarde : Malgré l'obscurité de son illusion, J'espère démèler cette confusion. Vous savez à quel point l'affaire m'intéresse.

Achève, si tu peux, par force, ou par adresse, Evupère; et sois sûr que je te devrai tout, Si l'ardeur de ton zêle en peut venir à bout. Je saurai cependant prendre à part l'un et l'autre; Et peut-être qu'enfin nous trouverons le nôtre!: Agis de ton côté; je la laisse avec toi : Gene, flatte, surprends. Yous autres, ¿uivez-moi.

## SCÈNE V.

### EXUPÈRE, LÉONTINE.

#### EXUPÈRE.

On ne peut nous entendre. Il est juste, madame, Que je vous ouvre enfin jusqu'au fond de mon ame; C'est passer trop longtemps pour traltre auprès de vous. Vous haïssez Phocas; nous le haïssons tous...

LÉONTINE.

Oui, c'est bien lui montrer ta haine et ta colère, Que lui vendre ton prince et le sang de ton père.

L'apparence vous trompe, et je suis en effet...

L'homme le plus méchant que la nature ait fait-

Ce qui passe à vos yeux pour une perfidie...

LÉONTINE.

Cache une intention fort noble et fort hardie!

Pouvez-vous en juge, puisque vous l'ignorez? Considérez l'état de tous nos conjurés :

CORNEILLE. - T. U.

<sup>•</sup> Un prince qui veut dire peut-être qu'enfin je découvrirai mon fils, ne dit point, en changeant sout d'un coup le singulier en pluriel : nous trouverons le nôtre (V.)

Il n'est aucum de nons à qui sa violence N'ait donné trop de lieu d'une juste vengeance; Et, nous en croyant tous dans notre ânie indignes Le tyran du palais nous a tons éloignés. Il y fallaft rentrer par qu'elque grand service. LÉONNINE.

Et tu crois m'éblouir avec cet artifice?

EXUPÈRE. Madame, apprenez tout. Je n'ai rien hasardé. Vous savez de quel nombre il est toujours gardé : Pouvions-noirs le surprendre, ou forcer les coliortes Qui de jour et de nuit tiennent toutes ses portes? Pouvions-nous mienx sans bruit nous approcher de Ini? Vous voyez la posture où i'v suis aujourd'hui: Il me parle, il m'éconte, il me croit; et lui-même Se livre entre mes mains, aide à mon stratagème. C'est par mes seuls conseils qu'il veut publiquement Du prince Héraclius faire le châtiment : Que sa milice, éparse à chaque coin des rues, A laissé du palais les portes presque nues : Je puis en un moment m'y rendre le plus fort : Mes amis sont tout prèts : c'en est fait , il est mort ; Et l'userai si bien de l'accès qu'il me donne. Qu'anx pieds d'Héraclins je mettrai sa couronne. Mais après mes desseins pleinement deconverts. De grace, faites-moi connaître qui je sers;

LÉONTINE.
Esprit làche et grossier, quelle brutalité
Te fait juger en moi tant de crédulité?
Va, d'un piége si lourd l'appât est inntile.

Et ne le cacliez plus à ce cœur qui n'aspire Qu'à le rendre anjourd'hui maître de tout l'ensuire.

Il me semble qu'au contraire elle doit dire. Lét-libien travai ne neutrompez-ous point j'outle preme pounc-ous me donner / faiter-noi parler à quelques conjurds; le dervais les consaître lous, puitige se me suit vantée de tout faire; mais je rêne comain jeu ne devais être d'intéligénée avec voir; nous detection lous devais être d'intéligénée avec voir; nous detection lous devais et le strait à similéé dons per; il mêra colte mon fits jeu même intérêt nous joint ; il estridicate que je ne sacher inin mettraméme intérêt nous joint ; il estridicate que je ne sacher inin mettraméme intérêt nous joint ; il estridicate que je ne sacher inin mettraméme intérêt nous joint ; il estridicate que je ne sacher inin mettramém dans juit de tout, eje permit ce qua je dois roire et de que je dois faire. Au l'eu de dire ce qu'elle doit dire, elle appelle Fuipère léthe; grossier et brutal (V.)

#### ACTE V, SCÈNE I.

Traitre; et si în n'as point de ruse plus subtile...

EXUPERE.

Je vous dis vrai , madame , et vous dirai de plus...

Ne me fais point ici de contes superflus : L'effet à tes discours ôte toute croyance.

Eh bien 'demeurez doue dans votre défiance. De ne demande plus, et ne vous dis plus rien; Gardez votre secret, je garderal lo mien. Puisque je passe encor pour homme à vous sedinir e, Venez dans la prison oi je vais vous conduire : Si vous ne me croyez, craignez ce que je puis, Avant la fin du jour vous saurez qui je suis.

# ACTE CINQUIÈME.

### SCENE PREMIÈRE.

# HÉRACLIUS.

Quelle confusion etrange!
De deux princes fait un melange
Qui met en discord deux annis!
Un père ne sait où se prendre;
It plus tous deux s'osent défendre
Du titre inflame de son fils,
Plus eux-mêmes cesseut d'entendre
Les secrets qu'on leur a commis.

. Un a presque toujours retranche aux représintations ces stances, efficien a valent à cellende Polyaceur, en iecles du Cide de view qu'ence de du poète sur l'incertitude où les hêres de la plèce sont de leur desducé; ce d'est qu'en régétaite de tous les sentionnest tant de fois exclude; co d'est qu'en régétaite de tous les sentionnest tant de fois. En métange de deux princes, deux anties en discord, su lour décent. En métange de deux princes, deux anties en discord, su lour le la companie de la

Léontine avec tant de ruse Ou me favorise ou m'abuse, Qu'elle brouille tout notre sort : Ce que j'en eus de connaissance Brave une orgueilleuse puissance Qui n'en croit pas mon vain effort; Et je doute de ma naissance Ouand on me refuse la moc

Ce fier tyran qui me caresse Montre pour moi tant de tendresse, Que mon œur s'en laisse alarmer : Lorsqu'il me prie et me conjure, Son amitié paratt si pure, Que je ne saurais présumer Si c'est par instinct de nature, Ou par coutume de m'armer.

Dans cette croyance incertaine, J'ai pour lui des transports de haine Que je ne conserve pas bien : Cette grâce qu'il veut me faire Étonne et trouble ma colère; Et je n'ose résoudre rien , Quand je trouve un amour de père En celui qui n'ôta le mien.

Retiens, grande ombre de Maurice, Mon âme an bord du précipice Que cette obscurité lui fait. Et m'aide à faire mieux connaître Qu'en ton fils Dien n'a pas fait naître Un prince à ce point imparfait, Ou que je méritais de Pêtre, Si je ne le suis en effet.

Soutiens ma haine qui chancelle; Et, redoublant pour ta querelle Cette noble ardeur de mourir, Fais voir... Mais il m'exauce; on vient me secousir

# SCÈNE II.

# HÉRACLIUS, PULCHÉRIE.

#### HÉRACLIUS

O ciel! quel bon démon devers moi vous envoie. Madame 12

#### PULCHÉRIE.

Le tyran, qui veut que je vous voie. Et met tout en usage afin de s'éclaircir.

HÉRACLUS

Par vous-même en ce trouble il pense réassir! PULCHÉRIE.

Il le pense, seigneur; et ce brutal espère Mieux qu'il ne trouve un fils que le découvre un frère : Comme si l'étais fille à ne lui rien celer De tout ce que le sang pourrait me révéler!

HÉRACLIES

Puisse-t-il par un trait de lumière fidèle Vous le mieux révéler qu'il ne me le révèle! Aidez-moi cependant, madame, à repousser Les indignes frayeurs dont je me sens presser...

PULCHÉRIE.

Ah! prince, il ne faut point d'assurance plus claire; Si vous craignez la mort, vous n'êtes point mon frère 3 : Ces indignes frayeurs vous ont trop découvert.

HÉRACLIUS.

Moi, la craindre, madame! Ah! je m'y suis offert. Qu'il me traite en tyran, qu'il m'envoie au supplice,

On sent lei que le terrain manque à l'auteur : cette scènc est entièrement inutile au dénoûment de la pièce; mais non-sculement elle est inutile, elle u'est pas vraisemblable : il n'est pas possible que Phocas se serve lei de la fille de Maurice comme il emploieratt un confident sur lequel il compterait; il l'a menacée vingt fois de la mort; elle lui a parié avec la plus grande horreur et le plus profond mepris, et il l'envole tranquillement pour surprendre le secret d'itéraelius; Un tel changement dans le caractère devrait au moins être excusé . s'il peut l'être, par une exposition pathétique du trouble extrême où est Phocas, et qui le réduit à implorer le se ours de Pulchèrie même, sa mortelle ennemie, (V.)

<sup>2</sup> Cela est bien subtil; ce ne sont pas là des raisons : elle se presse Irop ; elle jone sur le mot de frayeur. Tout ce que disent let Héraelius et Pulchéric n'ajonte rien à l'intrigue , ne conduit en rien au dénoûment,

Je suis Héraclius, je suis fils de Maurice : Sous ces noms précienx je cours m'ensevelir, Et m'étonne si peu que je l'en fais palir. Mais il me traite en père, il me flatte, il m'embrasse; Je n'en puis arracher une seule menace : J'ai beau faire et beau dire afin de l'irriter. Il m'écouté si peu qu'il me force à donter. Malgré moi comme fils toujours il me regarde; Au lieu d'être en prison, je n'ai pas même un garde. Je ne sais qui je suis, et crains de le savoir; Je veux ce que je dois, et cherche mon devoir : Je crains de le hair, si l'en tiens la naissance; Je le plains de m'aimer, si je m'en dois vengeauce ; Et mon cœur, indigné d'une telle amitié, En frémit de colère et tremble de pitié. De tous ses mouvements mon esprit se défie : Il condamne aussitôt tout ce qu'il justifie. La colère, l'amour, la haine, et le respect, Ne me présentent rien qui ne me soit suspect. Je crains tout, ie fuis tout; et, dans cette aventure. Des deux côtés en vain j'écoute la nature. Secourez donc un frère en ces perplexités. PULCHÉRIE.

Ah! vous ne l'êtes point, puisque vous en dontez '. Cebui qui, comme vous, prétend à cette gloire, . D'un courage plus ferme en croit ce qu'il doit croire Comme vous on le flatte, il y sait résister;

Cest encore une de ces subilités qui ne vont point au crur, qui su causent ni terror un trouble il But, dans un ciaquiten a de, autre chose que du raisonnement; et ce raisonnement de Putchrier evel pas jusses. Hercelles post très bien douter qu'il soft liés de Naurice, et cependant être son fils: il a même les plus grandes raisons pour en douter, poileau condamnts hautement dans Cornellie toutes ces scèns de raisonnements, et surtout celles qui retroidissent toutes les pièces qu'il di après Héracité.

En valn vous étalez one scène savante; Vos froids raisonnements ne feront qo'attiédir Un spectateur toujour? paresseux d'applaudir, Et qui, des valns efforts de votre rhétor ique Justement fatigné, s'endort, ou vous critique.

Il est cependant naturel qu'iléracilus expliqué ses doules. Le grand défaut de cette scène est, comme on l'a dit, qu'elle ne conduit à rien du lout. (V.) Rien ne le touche assez pour le faire douter; Et le saug, par un double et secret attifée, Parle en vous pour Phocas, comme en lui pour Maur néacclus.

A ces marques en lui connaissez Martian : Il a le cœur plus dur étant fils d'un tyran. La générosité suit la belle naissance ; La pitié l'accompagne, et la reconnaissance. Dans cette grandeur d'âme un vrai prince affermi Est sensible aux malheurs même d'un ennemi : La haine qu'il lui doit ne saurait le défendre . Quand il s'en voit aimé, de s'en laisser surprendre: Et trouve assez souvent son devoir arrêté Par l'effort naturel de sa propre bonté, Cette digne vertu de l'âme la mienx née. Madame, ne doit pas souiller ma destinée. Je doute : et si ce doute a quelque crime en soi, C'est assez m'en punir que douter comme moi : Et mon cœur, qui sans cesse en sa faveur se flatte Cherche qui le soutienne, et non pas qui l'abatte; Il demande secours pour mes sens étonnés, Et non le coup mortel dont vous m'assassinez.

L'œil le mieux éclairé sur de telles matières
Peut prendre de faix jours pour de vives lumières;
El comme notre sexe ose assez promptement.
Suivre l'impression d'an preniner mouvement,
Peut-être qu'en faveur de ma première idée
Na haine pour Phocas ma trop persuadée.
Son amour est pour vous un poison dangereux;
El quoique la pitié montre un œur généreux ',
Celle qu'on a pour lui de ce rang dégénère ',
Vous le devez hair, ef fût-il votre père;
is cettire est douteux - son crime ne f'est pas.

<sup>\*</sup>Ue terme montré n'est pas propre ; on croirait que la pitie a un creux. Ces petites négligences seraient à pelme remarquables, si elles n'éstient fréquentes; et ces institutions étalent trée-pardomable; pour le temps. Il fallait peut-être : prouve un cœur générar , ou bien : ét goodgue la pitité soit étru ceur générair . (V.)

Qu'il vous offre sa grâce, ou vous livre au trépas. li n'est pas moins tyran quand il vous favorise. Puisque c'est ce cœur même alors qu'il tyrannise ; Et que votre devoir, par là mieux combattu, Prince, met en péril jusqu'à votre vertu. Doutez, mais haïssez; et, quoi qu'il exécute. Je douterai d'un nom qu'un autre vous dispute : En douter lorsqu'en moi vous cherchez quelque appui. Si c'est trop peu pour vous, c'est assez contre lui. L'un de vous est mon frère, et l'autre v peut prétendre : Entre tant de vertus mon choix se peut méprendre; Mais je ne puis faillir, dans votre sort douteux . . A chérir l'un et l'autre, et vous plaindre tous deux. J'espère encor pourtant; on murmure, on menace; Un tumulte, dit-on, s'élève dans la place : Exupère est allé fondre sur ces mutins : Et neut-être de là dépendent nos destins. Mais Phocas entre.

## SCÈNE III.

PHOCAS, HÉRACLIUS, MARTIAN, PULCHÉRIE,

PHOCAS.

Eli bien! se rendra-t-il, madame?

PULCHÉRIE.

Quelque effort que je fasse à lire dans son ame, Je n'en vois que l'effet que je m'étais promis : Je trouve trop d'un frère, et vous trop peu d'un fils '. PHOCAS.

Ainsi le ciel vous veut enrichir de ma perfe.

Il tient en ma faveur leur naissance couverte <sup>2</sup>: Ce frère qu'il me rend serait déjà perdu Si dedans votre sang il ne l'eut confondu.

PROGAS, à Pulchérie. Cette confusion peut perdre l'un et l'autre.

\* Elle ne fait is que répéter ce que Phocas a dit au quatrième acte, et cette antithèse de rrop et de trop pas est souvent répétée. (V.)

\* Le ciel qui tient une naissance couverte de n'est pas le mot propre; conyert ne veut pas dire incertain, obseur. (V.)

En faveur de mon sang je ferai grâce au vôtre : Mais je veux le connaître, et ce n'est qu'à ce prix Qu'en lui donnant la vie il me rendra mon fils. (à fléraclius.)

Pour la dernière fois , Ingrat, je t'en conjure; Car enfin c'est vers toi que pencho la nature; Et je n'ai point pour lui ces doux empressements Qui d'un cœur paternel font les vrais mouvements. Ce cœur s'attache à toi par d'invincibles charmes. En crois-tu mes soupirs ? en croiras-tu mes larmes ! ? Songe avec que la unour mes soins 'ont élevé, Arec quelle valeur son bras Ca conservé; ?

HÉRACLIUS.

Et pour reconnaissance.
Je vous rends votre fils , ie lui rends sa naissance.

PHOCAS.

Tu me l'ôtes, cruel, et le laisses mourir.

HÉRACLIUS.

Je meurs pour vous le rendre, et pour le secourir.

PHOCAS.

C'est me l'ôter assez que ne vouloir plus l'être.

HÉRACLIUS.

C'est vous le rendre assez que le faire connaître

PHOCAS.

C'est me l'ôter assez que me le supposer.

HÉBACLIUS.

C'est vous le rendre assez que vous désabuser.

Laisse-moi mon erreur , puisqu'elle m'est si chère. Je t'adopte pour fils , accepte-moi pour père : Fais vivre Héraclius sons l'un ou l'autre sort <sup>2</sup> ; Pour moi , pour toi , pour lui , fais-toi ce peu d'effort. HÉRACLIUS.

Ali! c'en est trop enfin, et ma gloire blessée

Il y a lel une remarque importante à faire pour toute la tragédie; c'est qu'il ne faut jamais faire eu aucun cas ni soupirer ni pleurer ceux dont les larmes ne font soupirer ni pleurer personue. Pour peu qu'on connaisse le cœur hamain, ou sent bien que les soupirs et lés larmes d'un Phocas resemblent à la voix du leup berger, (Y.)

On ne peut dire : vivre sous un sort. (V.)-

Déponille un vieux respect où je l'avais forcée 'De quelle ignominie oscavous me fatter?' Toutes les fois, tyran, qu'on se laisse adopter, On vent une maison illustre autant qu'amie, On cherche de la gloire, et non de l'infamie; Et ce serait un monstre horrible à vos États Que le fils de Maurice adopté par Phocas.

Va, cesse d'espérer la mort que lu mérites; Ce u'est que contre lui, labele, que un irrites : Tu te veux render en vain indigne de ce rang; Je m'en prends à la cause, et j'épargne unon saug. Puisque ton auditté de ma foi se défie Jusqu'à prendre son nom pour lui sauver la vie, Soldats, saus plus tarder, qu'on l'immole à ses yeux \

Et sois après sa mort mon fils, si tu le veux.

Perfides , arrêtez!

HERACLIUS.

Ah! que voulez-vous faire.

Prince?

BÉBACLIUS.
Sauver le fils de la fureur du père.

MARTIAN.
Conservez-lui ce fils qu'il ne cherche qu'en vous;
Ne troublez point un sort qui lui semble si doux.
C'est avec assez d'heur qu'Héraclins expire;
Puisque c'est en vos mains que tombe son empire,
Le ciel daiane bénir votre secotre et vos iours!

C'est trop perdre de temps à souffrir ces discours Dépêche, Octavian.

N'attente rien , barbare

PHOCAS.

Je suis...

Je ne sais al Méracilia, dans l'incercitude où iteat de sa naissance doit réponde avec und d'indignation et de méprès à une emperur qui cet peut-être son père. Cette acine d'aillieurs fait in grand effet, quoi-que la préplicatif do est les pectaters rais quois augmenté; mais c'est un beaucoup que, dans un let ajud, elle soit toujours entretenne : état ûn beaucoup que, dans un let ajud, elle soit toujours entretenne : état ûn mêre sais qui de sais que de la cette de la cette de resource de génic. Martiao dats estiement un personnage froit dans la scène; il n'y parte qu'une fois, et et un personne par le un remand passi (N. ).

PHOCAS.

Avone enfin.

HÉRACIAUS. Je tremble, je m'égare,

Et mon cœur...

PHOCAS , à Héraclius. Tu pourras à loisir y penser.

· ( à Octavian. ) Frappe.

DÉRACLIUS.

Arrête; je suis... Puis-je le prononcer?

Achève , ou,...

HÉRACLIUS.

Je suis donc, s'il faut que je le die, Ce qu'il faut que je sois pour lui suuver la vie. Oui, je lui dois assez, aeigneur, quoi qu'il en soit, Pour vous payer pour lui de l'amour qu'il vous doit; Et je vous le promets entier, ferme, sincère, Et tel qu'il térachius l'aurait pour son vrai père. J'accepte en sa àveru ses parents pour les miens '; Mais sachez que vos jours me répondront des sions : Vous me serez garant des hasactis de la guerre, Des ennemis secrets, de l'éclat du tonnerre; Et, de quelque facon que le courroux des cieux

Ne crains rien: de Jous deux je ferai mort appui; L'amour qu'il a pour toi m'assure trop de lui.: Mon cœur pâme de joie, et mon âme n'aspire Qu'à vous associer l'un et l'aintre à l'empire. J'ai retrouvé mon fils: mais sois-le tout à fail, Et donne-m'en pour marque un véritable effet ; Ne laisse plus de place à la supercherie; Pour achever ma joie, épouse Pulchérie.

Me prive d'un ami qui m'est si précieux, Je vengerai sur vous, et fussiez-vous mon père, Ce qu'aura fait sur lui leur injuste colère.

Seigneur, elle est ma sœur.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Toute cette tirade est véritablement tragique ; voltà dé la force , du pathétique , et de beaux vers. (V.)

PHOCAS.

Tu n'es donc point mon fils. Puisque si lâchement déjà tu t'en dédis?

PULCHÉRIE.

Qui te donne . tyran . une attente si vaine? Quoi! son consentement étoufferait ma haine! Pour l'avoir étonné tu m'aurais fait changer l J'aurais pour cette honte un cœur assez léger !! Je pourrais épouser ou ton fils ou mon frère!

# SCÈNE IV.

PHOCAS, HÉRACLIUS, PULCHÉRIE, MARTIAN, CRISPE, GARDES.

# CRISPE.

Seigneur, vous devez tout au grand cœur d'Exupère; Il est l'unique auteur de nos meilleurs destins : Lui seul et ses amis ont dompté vos mutins; Il a fait prisonniers leurs chefs qu'il vous amène.

PHOCAS. Dis-lui qu'il me les garde en la salle prochaine ; Je vais de leurs complots m'éclaireir avec eux.

(Crispe s'en va, et Phocas parle à Héraclius.) Toi, cependant, ingrat, sois mon fils si tu veux, En l'état où je suis, je n'ai plus lieu de feindre. Les mutius sont domptés, et je cesse de craindre.

( à Pulchérie. )

Je vous laisse tous trois. Use bien du moment Que je prends pour en faire un juste châtiment; Et, si tu n'aimes mieux que l'un et l'autre meure, Trouve, ou choisis mon fils, et l'épouse sur l'heure : Autrement, si leur sort demeure encor douteux, Je jure à mon retour qu'ils périront tous deux. Je ne veux point d'un fils dont l'implacable haine Prend ce nom pour affront, et mon amour pour gêne. Toi...

<sup>·</sup> Cela n'est pas français; un cœur léger pour une honte! et cette légéreté consisterait à épouser son frère. Cette scène ne finit pas heureusement. (V.)

#### PULCHÉRIE.

Ne menace point; je suis prête à mourir 1.

A mourir! jusque-là je pourrais te chérir ?! N'espère pas de moi cette faveur suprème; . Et pense...

# PULCHÉR1E.

#### A quoi, tyran?

PHOCAS.

A m'épouser moi-même 3

Au milieu de leur sang à tes pieds répandu.

## Quel supplice!

PHOCAS.

Il est grand pour to; mais il t'est du. Tes mépris de la mort bravaient trop mà colère. Il est en toi de perdre ou de sauver ton frère; Et da moins, quelque erreur qui puisse me tronbier, l'ai trouvé les movens de te faire trembler.

# SCÈNE V.

# HÉRACLIUS, MARTIAN, PULCHÉRIE.

#### PULCHÉRIE. .

Le lache, il vous flattait loraqu'il tremblait dans l'aime. Mais el est d'un tyran le nature linâme : Sa douceur n'a janais qu'un mouvement contraint ; S'il ne craint , il opprime ; et s'il n'opprime , il craint . L'une el l'aute fortune en montre la fabbisse; L'une n'est qu'insolence, et l'autre que bassesse. A peine est il sorti de ses laches terreurs, Qu'il a trouvé pour moi le comble des horreurs. Mes frères, puisueue enfin vous voulez tous deux l'être .

<sup>•</sup> Cette réponse de Pulchèrie nous paraît sublime. (P.) • Convenous que rien n'est plus outré: un tyran furieux peut bien dire à son ennemi qu'il aime mieux le faire lauguir dans de longs supplices que de lui donner la mort; mais peut-on dire à une fille; je ne l'aime pus surse pour le faire mourir? (V.)

<sup>3</sup> On ne s'attendait point à cette alternative; elle aurait queique chose de trop comique, si cette saillie d'un vieillard u'était tout d'un coup rejevée par le vers sulvant.

Si vous m'aimez en sæur, faites-le-moi paraltre.

Que pouvons nous tous deux, lorsqu'on tranche nos jours

'Un généreux conseil est un puissant secours.

MARTIAN.

Il n'est point de conseil qui vous soit salutaire Que d'épouser le fils pour éviter le père : L'horreur d'un mal plus grand vous y doit disposer.

PULCHÉRIE.

Qui me le montrera , si je veux l'épouser?

Et. dans cet lyménée à ma gloire funeste ,

Qui me garantira des périls de l'inceste?

MARTIAN.

Je le vois trop à craindre et pour vous et pour nons :

Mais, madame, on peut prendre un vain titre d'époux

Abuser du tyran la rage forcenée,

Et vivre en frère et sœur sous un feint hyménée.

Feindre et nous abaisser à cette lâcheté!

Pour tromper un tyran, c'est générosité, Et c'est mettre, en faveur d'un trècu qu'i vous donne, Deux ennemis secrets auprès de sa personne, Qui, dans leur juste haine animés et constants, Sur l'ennemi commun sauront prendre leur temps, Et terminer bientôt la feinte avec se vie.

Pour conserver vos jours et fuir mon infamie, Feignons, vous le voulez, et j'y résiste en vain. Sus donc, qui de vous deux me prêtera la main? Qui veut feindre avec moi? qui sera mon complice?

Vous, prince, à qui le ciel inspire l'artifice.

MARTIAN.

Vous, que veut le tyran pour fils obstinément.

HÉRACLIUS.

Yous, qui depuis quatre ans la servez en amant.

MARTIAN.

Vous saurez mienx que moi surprendre sa tendresse.

## HÉRACLIUS.

Vous saurez mieux que moi la traiter de maitresse.

Vous aviez commencé tantôt d'y consentir.

Petenéau.

Ah! princes, votre cour ne peut se démentir;
Et vous l'avez tous deux trop grand, trop usagnanime,
Pour souffrir saus horreur l'onbre même d'un crine.
Je vous connaissais trop pour juger antremeut,
Et de votre conseil, et de l'événement;
Et je n'y déferias que pour vous voir dédire.
Toute fourbe est honteuse aux ceurs nés pour l'empire:
Princes, attendous tout, saus consentir à rien.

uffacclits.

Admirez cependant quel malheur est le mien:
L'obscure vérité que de mon sang je signe;
Du grand nom qui me perd ne me peut rendre digne!;
On n'en croît pas ma mort; et je perds mon trépas,
Puisque mourant pour lui je ne le sauve pas.

NARTIAN.

Voyez d'autre côté quelle est ma destinée ,
Madame ; dans le cours d'une seule journée ,

Je suis Héraclius, Léonce et Martian; Je sors d'un empereur, d'un tribun, d'un tyran. De tous trois ce désordre en un jour me fait naître.

# Pour me faire mourir enfin sans me connaître. PULCUÉRIE.

Cédez, cédez tous deux aux rigneurs de mou sort : / Il a fait contre vous un violent effort. Votre malheur est grand; mais, quoi qu'il en succède, La mort qu'on me refuse en sera le remède; Et moi... Mais que nous veint ce peridde?

## SCENE VI

# HERACLIUS, PULCHERIE, MARTIAN, AMINTAS.

Mon bras

Vient de laver ce nom dans le sang de Phocas 2.

i Ces vers ne sont pas moins obscurs : l'obscure vérité qu'il signe ne pent le rendre digne du nom qui le perd! (V.)

\* Le ne parle point ici d'un bras qui lave un nom : on sent assez com-

HÉBACLIUS.

Que nous dis-tu?

AMINTAS.

Qu'à tort vous nous prenez pour traitres; Qu'il n'est plus de tyran; que vous êtes les maîtres.

HÉBACLIUS.

De quoi ?

AMINTAS. De tout l'empire.

> MARTIAN. Et par toi?

AMINTAS.

Un autre en a la gloire, et j'ai part à l'honneur.

HÉRACLIUS.

Et quelle heureuse main finit notre misère? AMINTAS.

Princes , l'auriez-vous cru? c'est la main d'Exupère.

MARTIAN. Lui, qui me trahissait?

> AMINTAS-HÉRACLIUS.

C'est de quoi s'étonuer : Il ne vous trahissait que pour vous couronner.

N'a-t-il pas des mutins dissipé la furie? AMINTAS.

Son ordre excitait seul cette mutinerie.

MARTIAN.,

Il en a pris les chefs, toutefois? AMINTAS.

Admirez

Que ces prisonniers même avec lui conjurés Sous cette illusion couraient à leur vengeance : Tous contre ce barbare étant d'intelligence, Suivis d'un gros d'amis nous passons librement An travers du palais à son appartement. La garde y restait faible, et sans aucun ombrage;

bien le terme est impropre ; mais j'insiste sur ce personnage subaiterne d'Amintas, qui n'a dit que quatre mots dans toute la pièce , et qui en fatt le dénoument. Jamais, en aucun cas, on ne doit imiter un tel exemple; il faut toujours que les premiers personnages agissent. (V.)

Crispe même à Phocas porte notre message: Il vient; à ses genoux on met les prisonniers , Qui tirent pour signal leurs poignards les premiers . Le reste, impatient dans sa noble colère, Enferme la victime; et soudain Exupère:

• Qu'on arrête, dii-il; le premier coup m'est din : • C'est lui qui me renden l'hommeur presque penta. « Il frappe, et le tyran tombe aussitté ansa vie, Tant de nos mains la sienne est promptéquent suivie. Il s'élère un grand bruit, et mille cris confus. Ne laissent discerner que vive Héa.ACLUS! Nous saississons la porte, et les gardes se rendent. Mêmes cris aussitôt de tous côtés feutendent; Et, de tant de soldats qui lui servaient d'appui, phocas, après a mort, n'en a psu un pour lui

PULCHÉRIE.

Quel chemin Exupère a pris pour sa ruine!

AMINTAS. Le voici qui s'avance avecque Léontine.

## SCÈNE VII.

HÉRACLIUS, MARTIAN, LÉONTINE, PULCHÉRIE, EUDOXE, EXUPÈRE, AMINTAS, TROUPE.

HÉRACLIUS, à Léontine.

Est-il done vrai, madame? et changeons-nous de sort? Amintas nous fait-il un fidèle rapport?

Seigneur, un tel succès à peine est concevable 2;

Oreste dans l'Andromaque, en falsant un récit à peu près semblable, s'exprime ainsi :

A ces mots, qui du peuple attiraient le suffrage, Nos Grecs n'ont répondu que par un cri de rage; L'inûdèle s'est vu partout envelopper. Et le n'ai pu trouver de place pour frapper.

La pureté de la diction augmente toujours l'intérêt. (V.)

1 dontine à très-grande raison de concevoir à peine une close qui
n'est nullement vrasembable ; cite dit que la conduite de ce desceit
est admirable; nunis c'était à cle à conduire ce desseits, puissip c'elle
est admirable; nunis c'était à cle à conduire ce desseits, puissip c'elle
un rolle impossible du contra la contra contra contra desun rolle internation de la contra de la contra descioses, dans les premiers actes et dans le derneire, que de montrer descloses, dans les premiers actes et dans le derneire, que de montrer des-

Et d'un si grand dessein la conduite admirable...

Pérfide généreux , hâte-toi d'embrasser

Deux princes impuissants à te récompenser.

Seigneur, il me faut grâce on de l'un ou de l'antre : J'ai répandu son sang, si l'ai vengé le vôtre.

MARTIAN.

Qui que ce soit des deux , il doit se consoler De la mort d'un tyran qui voulait l'immober : Je ne sais quoi pourtant dans mon cœur en murinire.

Peut-être en vons par là s'explique la nature ; Mais , prince , votre sort n'en sera pas moins doux : Si l'empire est à moi , Pulchérie est à vous

Puisque le père est mort, le fils est digue d'elle.
(à Léontine.)

Terminez donc, madame, enfin notre querelle.

LÉONTINE.

Mon témoignage seul peut-il en décider?

Quelle autre sureté pourrions nous demander?

Je vous puis être encor suspecte d'artifice.

Non, ne m'en croyez pas; croyez l'impératrice !.

(à Pulchérie, lui donnant un billet.)

Vous connaissez sa main, madame; et c'est à vous Que je remets le sort d'un frère et d'un époux. Voyez ce qu'en mourant me laissa votre mère.

PULCHÉRIE.

J'en baise en soupirant le sacré caractère.

LÉONTINE.

Apprenez d'elle enfin quel sang vous a produits,

billets; elle a été, aussi bien que Phoeas, la dupe d'un antre subaiterne: Héraelius, Martian, Pulchérie, Eudoxe, n'ont contribué en rieu ni au nœud al au dénoûment. La tragédie a été une méprise continuelle, et chifi Euroère a touf fait par une esvéce de produce.

1 La naissance des denx princes n'est enfin éclatrele que par un billet de Constantine, dont il n'a point été qu'estion jusqu'à présent. On est tont étoané que Constantine ait écrit ce billet. Il ne faut jamais jeter dans les derniers actes aureun incident principal qui ne soit blen préparé dans les premiers, et attendu nême avec impatience. Toutes ess Princes f.

HÉRACLIUS, à Eudoxe. Qui que je sois, c'est à vous que je suis.

# BILLET DE CONSTANTINE.

#### PULCHÉRIE lit.

- « Parmi tant de malheurs mon bonheur est étrange :
- « Après avoir donné son fils au lieu du mien .
- « Léontine à mes yeux , par un second échange , « Donne encore a Phocas mon fils au lieu du sien.
- « Vous qui pourrez douter d'un si rare service .
- « Sachez qu'elle a deux fois trompé notre tyran :
- « Celui qu'on croit Léonce est le vrai Martian . « Et le faux Martian est vrai fils de Maurice.

« CONSTANTINE. »

PULCHÉRIE, à Héraclius. Ah! vous êtes mon frère!

HÉRACLIUS, à Pulchérie.

Et c'est beureusement

Que le trouble éclairei vous rend à votre amant.

LÉONTINE, à liéractius,

Vous en saviez assez pour éviter l'inceste, Et non pas pour vous rendre un tel secret funeste.

(à Martian.)

Mais pardonnez , seigneur, à mon zèle parfait Ce que i'ai voulu faire, et ce qu'un autre a fait.

raisons, qui me paraissent évidentes, font que le einquième sete d'Héraclius est beaucoup inférieur à celui de Rodogune, La pièce est d'un genre singulier , qu'il ne faudrait imiter qu'avec les plus grandes précautions, (V.)

La reconnaissance suit ici la estastrophe. On doit très-rarement violer la règie qui veut au contraire que la reconnaissance précède. Cette règle est dans la nature ; car, lorsque la péripétie est arrivée , quand le tyran est tué, personne ne s'intéresse au reste. Qu'importe qui des deux princes est Héraclius? Si Joas n'était reconnu qu'après la mort d'Athalie, la pièce finirait très-froidement. Il me semble qu'il se présentait une situation, une péripétie bien théatrale : Phocas, méconnaissant son fils Martian, voudrait le faire périr; Héraelius, son ami, en ie défendant, tuerait Phoeas, et eroirait avoir commis un parricide, Leontine lui dirait ulors : Fous croyez vous être souillé du sang de votre père, vous avez punt l'assassin du vôtre. (V.) - Le plan que propose sel Voltaire nous parait d'une très-grande beauté : il prouve la profonde connaissance qu'il avait des effets du théâtre (P.)

#### MARTIAN.

Je ne m'oppose point à la commune joie; 'Mais souffrez des soupirs que la nature envoie. Quoique jamais Phocas n'ait mérité d'amour, Un fils ne peut moins rendre à qui l'a mis au jour : Ce n'est pas tout d'un coup qu'à ce titre on renonce. n'énactus.

Donc, pour mieux l'oublier, soyez encor Léonce; Sous ce nom glorieux aimez ses ennemis, Et meure du tyran jusqu'au nom de son fils!

(à Eudoxe.)

Yous, madame, acceptez et ma main et l'empire, En échange d'un cœur pour qui le mien soupire.

EUDOXE, à Héraclius. Seigneur, vous agissez en prince généreux.

Montrer Héraclius au peuple qui l'attend 2.

HÉRACLIUS, à Esupère et Amintss.

Et vous dont la vertu me rend ce trouble heureux ',
Attendant les effets de ma reconnaissance,
Reconnaissons, amis, la céleste puissance;
Allons lui rendre hommage, et, d'un esprit content,

Rendre un trouble heureux à quelqu'un; cela n'est pas français. En général, la diction de cette plèce n'est pas assez pure, assez élégante, assez noble. Il y a de très-beaux morceaux; l'intrigue occupe l'esprit continuellement; olle exelte la curiosité; et je crois qu'elle réussit

plus à la représentation qu'à la lecture. (V.)

Louis Racine, this de l'andurable Jean Bache, a fait un traité de la pocisie démandique, avec des remarques sur les tragélies de son illustre ples. Voici comme il s'explique sur l'Héracilus de Cornellie. On e-cristait deroit trouver quelque resemblance cute Héracilus de Cornellie. On e-cristait deroit trouver quelque resemblance cute Héracilus et a Athalis, parce qu'il s'agit dans ces pièces de remeitre sur un trone usurpe un prince a qui ce trons appartent; et ce prince a été sauve du carnage dans son enfance. Cos deux pièces n'ont cependant aucumn descendant de controlle de la companie de la configuration de la companie de la configuration de la companie de la configuration de la policie de l'entendre, que control qui l'ont tup plusieurs fois, ci même l'ont vu représenter, ont curcore qui l'ont tup plusieurs fois, ci même l'ont vu représenter, ont curcore de la piece à l'entendre, que l'ont que l'apparte l'entendre, que l'ont que l'apparte l'entendre, que l'ont que l'apparte l'entendre, que l'ont parte l'entendre, que l'ont en la sea à la fin

wil a D'un divertisgement gul fait une fatigue.

n se Consti

Dans Héraclius, sujet et incidents, tout est de l'invention du génie lécond de Corneille, qui, pour jeter de grands intérêts, a multiplié des incidents peu vraisemblables. Croira-t-on une mère capable de livrer son propre fils à la mort, pour élever sons ce nor le fils de

## EXAMEN D'HÉRACLIUS.

Cette tragedie a encore plus d'effort d'invention que celle de Rodogune, et le puis dire que c'est un heureux original dont it is est fait beaucoup de belles copies sitôt qu'il a paru. Sa conduite différe de celle-là, en ce-que les narrations qui lui donnent jour sont pratiquées par occasion en divers lleux avec adresse, et toujons dites et écouties s'este nilarét, saus qu'il y en ait jas une de sang-froid, comme celle de Laonice. Elles sont eparese ici dans tout le poéme, et ne font connaîtré à la fois que ce qu'il est besois qu'on seche pour l'intelligence de la scène qui suit. Ainsi, dés la première, Phooss, afarmé du bruit qui court.

" l'empereur mort? Est-il vraisemblable que deux princes, se croyant " toniours tous deux ce qu'ils no sont pas; parce qu'ils ont été changes « en nourriee , s'alment tendrement , lorsque leur naissance les oblige " à se détester, et même à se perdre? Ces choses ne sont pas impossi-" bles : mais on adme mieux le merveilleux qui nait de la simplicité " d'une action , que celui que peut produire cet amas confus d'inci-" dents extraordinaires. Peu de personnes connaissent Heraclius : et " qui ne connaît pas Athalie? Il y a d'ailleurs de grands défauts dans " Heraclius. Tonte l'action est conduite par un personnage subaiterne " qui n'intéresse point : c'est la reconnaissance qui fait le sujet, au lieu " que la reconnaissance doit naître du sujet, et causer la péripétic. Dans " Héracióus, la péripétie précède la reconnaissance. La péripétie est : la mort de Phocas : les deux princes ne sont reconnus qu'après cette " mort; et comme alors ils n'ont plus à le craindre, qu'importe au ... spectateur qui des deux soit Héraclius? Il me parait donc que le " poëte qui s'est conformé aux principes d'Aristote, et qui a conduit « sa pièce dans la simplicité des tragédies grecques, est celui qui a le " mleux reussl. » J'avoue que je ne suis pos de l'avis de M. Louis Racine en plusieurs points. Je crois qu'une mère peut livrer son fits à la mort pour sauver le fils de son empereur; mais, pour rendre vraisemblable une action si peu naturelle, il faudrait que la mère cut été obligée d'en taire serment, qu'elle eut été foréée par la religion, par queique motif supérieur à la nature ; or, c'est ce qu'on ne trouve pas dans l'Heraclius de Pierre Cornellie. Il faut bien pourtant qu'il y alt de grandes beautés dans Héraclius, pulsqu'on le jone toujours avec applaudissement, quand il se trouve des acteurs convenables aux rôles. Les lecteurs éciairés se aont apercus sans doute qu'une tragédie écrite d'un style dur, inégal, rempli de solécismes, peut réussir au théâtre par les situations, et qu'au contraire une pièce parfaitement écrite peut n'èire pas toleree à la représentation. Esther , par exemple, est une preuve de cette vérité : rien n'est plus élégant, plus correct, que le sivie d'Esther ; il est meme queiquefois touchant et sublime ; mais quand vette pièce fut jouée à l'aris, elle ne fit aucun offet; le théâtre fut

qu'Héraciius est vivant, récite les particularités de sa mort pour montrer la fausseté de ce bruit; et Crispe, son gendre, en lui proposant un remède aux troubles qu'il appréhende, fait connaltre comme, en perdant toute la famille de Maurice, il a réservé Pulchérie pour la faire épouser à son fils Martian, et le pousse d'autant pius à presser ce mariage, que ce prince court chaque tour de grands périls à la guerre, et que sans Léonce Il fût demeuré au dernier combat. C'est par la qu'il instruit les auditeurs de l'obligation qu'a le vrai Héracijus, qui passe pour Martian, au vrai Martian, qui passe pour Léonce; et cela sert de fondement à l'offre volontaire qu'il fait de sa vie au quatrieme acte, pour le sauver du péril où l'expose cette erreur des noms. Sur cette proposition . Phocas , se plaignant de l'aversion que les deux parties témoignent à ce mariage, impute ceile de Puichérie à l'instruction qu'elle a reçue de sa mère, et apprend ainsi aux spectateurs, comme en passant, qu'il l'a jaissée trop vivre après la mort de l'empereur Maurice, son mari. Il faliait tout cela pour faire entendre la scène qui suit entre Puichérie et lui; mais je -n'ai pu avoir assez d'adresse pour faire entendre les équivoques ingénieux dont est rempli tout ce que dit Héraclius à la tin de ce premier acte; et on ne les peut comprendre que par une réflexion après que la pièce est finie, et qu'il est entièrement reconnu, ou dans une seconde représentation.

Surtout, la manière dont Eudoxe fait connaître, au second

pientôt désert : c'est sans doute que le sujet est bien moins nature! . moins vraisemblable, moins interessant que celui d'Héraclius Oucl roi qu'Assuerus , qui ne s'est pas lait informer , les six premiers mois de son mariage, de quel pays est sa femme; qui fait égorger toute une nation , parce qu'un homme de cette nation n'a pas fait la révérence à son vizir; qui ordonne ensuite à ce vizir de mener par la bride le clieval de ce même homme, etc.! Le fond d'Héraclius est noble, théâtral, attachant; et le fond d'Esther n'était fait que pour des peules filles de couvent , ct pour flatter madame de Maintenon, (V.) - En général , cette tragédie, pendant les trois premiers actes, n'excite guere que de la curiosité; mais dans les denx derniers la situation de l'hocas entre les deux princes, dont auenn ne veut être son fils, est belle et théatrafe. Ce qui n'est pas moins beau, c'est le péril où ils sont ensuite : c'est le combat de générosité qui s'élève entre cux, à qui portera un nom qui n'est qu'un arrêt de mort ; c'est aussi le moment où Héraelius voit le giaive levé sur le prince son ami, et consent, pour le sauver, à passer pour Martian :

Je suis donc , s'il faut que je le die , Ce qu'il faut que je sois pour lui sauver la vie,

Voltaire avait sans doute oublié cette scène, quand n'a dit que l'amitié des denx princes ne produisait rien : sans cette audité, la scène ne subsisterait pas. Il n'y avait que ce moitif qui pint forcer liferachius, qui se comait très-bien, a renoncer à étre ce qu'il est; et ert effort, qui pronoige l'erreur de Phocas, est une des beautés de la pièce. (1 s. nt.)

acte, le double échange que sa mère a fait des deux princes, est une des choses les plus spirituelles qui soient sorties de ma plume. Léontine l'accuse d'avoir révélé le secret d'Héraclius et d'être cause du bruit qui court, qui le met en péril de sa vie : pour s'en justifier, elle explique tout ce qu'elle en sait, et conciut que, puisqu'on n'en publie pas tant, il faut que ce bruit sit pour auteur quelqu'un qui n'en sache pas tant qu'elle. Il est vrai que cette narration est si courte, qu'eile laisserait beaucoup d'obscurité si Héraclius ne l'expliquait plus au long, au quatrième acte, quand ii est besoin que cette vérité fasse son plein effet; mais elle n'en pouvait pas dire davantage à une personne qui savait cette histoire mieux qu'elle, et ce peu qu'elle en dit suffit à jeter une lumière imparfaite de ces échanges, qu'il n'est pas besoin alors d'éclaireir plus entièrement.

L'artifice de la dérnière scène de ce quatrième acte passe encore celui-ci : Exupère y fait connaître tout son dessein à Léontine, mais d'une façon qui n'empèche point cette femme avisée de le soupconner de fourberie , et de n'avoir d'autre dessein que de tirer d'elle le secret d'Héraclius pour le perdre, L'auditeur lui-même en demeure dans la défiance, et ne sait qu'en jugér; mais après que la conspiration a eu son effet par la mort de Phocas, cette confidence anticipée exempte Exupère de se purger de tous les justes soupçons qu'on avait eus de lui, et délivre l'auditeur d'un récit qui lui aurait été fort ennuyeux après le dénoument de la pièce, où toute la patience que peut avoir sa curiosité se borne à savoir qui est le vrai Héracllus des deux qui pretendent l'être.

Le stratagème d'Exupère, avec toute son industrie, a quelque chose un peu délicat, et d'une nature à ne se faire qu'au theatre, ou l'auteur est maître des événements qu'il tient dans sa main, et non pas dans la vie civile, où les hommes en disposent selon leurs intérêts et leur pouvoir. Quand il découvre Héraclius à Phocas, et le fait arrêter prisonnier, son intention est fort bonne, et lul reussit; mais il n'y avait que moi qui lui put répondre du succès. Il acquiert la contiance du tyran par là , et se fait remettre entre les mains la garde d'Héraclius et sa conduite au supplice : mais le contraire pouvait arriver ; et Phocas, au lieu de déférer à ses avis qui le résolvent à faire couper la tête à ce prince en place publique, pouvait s'en défaire sur l'heure, et se défier de lui et de ses amis comme de gens qu'il avait offenses, et dont il ne devait jamais espérer un zele blen sincère à le servir. La mutinerie qu'il excite, dont il lui amène les chefs comme prisonniers pour le poignarder, est imaginée avec justesse; mais jusque-ia toute sa conduite est de ces choses qu'il faut souffrir au théatre , parce qu'elles ont un éclat dont la surprise éblouit, et qu'il ne ferait pas ion tirer en exemple pour conduire une action véritable sur leur plan.

. Je ne sals si un voudra me pardonner d'avoir fait une pièce d'invention sous des noms véritables; màis je ne crois pas qu'à-ristoite le défende, et J'en trouve assez d'exemples chez les anciens. Les deux Electres de Sophode et d'Euripide aboutissent à la méne action par des moyens si divers, qu'il lant de nécessité que l'une des deux soit entièrement inventée; l'Iphigienie in Teuris à la mine d'être de même nature; et l'Hièlene, où Burripide suppose qu'elle n'à jamais été à Troie, et que Pair in y a calve qu'un fantôme qui lui resemblait, ne peut avoir acume action épisodique ni principale qui ne parte de la seule imagination de son autèur.

Je n'ai conservé ici, pour toute vérité historique, que l'ordre de la succession des empéreurs Tibère, Maurice, Phocas et Héraclius; j'ai falsilie la naissance de ce dernier ponr lui en donner une plus illustre, en le faisant fils de Maurice, blen qu'il ne le fut que d'un préteur d'Afrique qui portait même nom que lui. l'ai prolongé de douze ans la durée de l'empire de Phocas, et hul ai donné Martian pour ills , quoique l'histoire ne parie que d'une fille nommée Domitia, qu'il maria à Crispe, dont je fais un de mes personnages. Ce fils et Héraclius, qui sont confondus l'un avec l'autre par les échanges de Léontine, n'auraient pas été en état d'agir, si je ne l'eusse fait régner que les huit ans qu'il regna, puisque, pour faire ces échanges, il faliait qu'ils fussent lous deux au berceau quand il commença de regner. C'est par cette meme ralson que j'ai prolongé la vie de l'impératrice Constantine, que je n'ai fait monrir qu'en la quinzième année de sa tyrannie, bien qu'il l'eut immolée à sa sureté des la cinquième ; et je l'ai fait, afin qu'elle put avoir une fille capable de recevoir ses instructions en mourant, et d'un age proportionne a celui d'n prince qu'on lui voulait faire épouser.

La supposition que fait Léontine d'un de ses fils pour mourir au lleu d'Héraclius n'est point vraisemblable, mais elle est historique, et n'a point besoin de vraisemblance, puisqu'elle a l'appni de la vérité qui la rend croyable, quelque répugnance qu'y veuillent apporter les difficiles. Baronius attribue cette action a une nourrice; et je l'ai trouvée assez généreuse pour la faire produire à une personne plus illustre, et qui soutient mieux la dignité du théatre. L'empereur Maurice reconnut cette supposition, et l'empécha d'avoir son effet, pour ne s'opposer pas au juste jugement de Dieu, qui voulait exterminer toute sa famille; mals, quant à ce qui est de la mère, elle avait surmonté l'affection naturelle en faveur de son prince; et comme on pouvait dire que son tils était mort pour son regard, je me suis cru assez. autorisé par ce qu'elle avait voulu faire à rendre cet échange effectif, et à le faire servir de fondement aux nonveautés surprénantes de ce sujel.

Il lui faut la même indulgence pour l'unité de lieu qu'à Rodogane. La plupart des poèmes qui saivent en ont besoin, et je pen dispenseral de le répéter en les examinant. L'unité de jour n'à rien de violenté, et l'action se pourrait passer en cinq ou six heures; mais le poème est si embarrassé qu'il demande une mervelleuses aftention. J'ai vué fort bons esprits et des personnes des plus qualifiées de la cour, se plaindre de ce que sa représentation faltiquait autant l'espett q'une étude sérieuse. Elle n'a pas laissé de plaire; mais je crois qu'il l'a fallu voir plus d'une fois pour en remporter une entière intelligence.

FIN D HERACLIUS.

# DON SANCHE D'ARAGON.

# A MONSIEUR DE ZUYLICHEM.

CONSEILLER ET SECRÉTAIRE

DE MONSEIGNEUR LE PRINCE D'ORANGE

MONSIEUR.

Volci un poeme d'une espèce nouvelle, et qui n'a point d'exemple chez les anciens. Vous connaissez l'humeur de nos Français; ils aiment la nouveauté; et je hasarde non tam meliona quam nova, sur l'espèrance de les mieux divertir. C'était l'humeur des Grecs dès le temps d'Æschlye, apun quos:

Riecebris erat et grata novilate morandus Spectator

Et, si je ne mc trompe, c'élalt aussi celle des Romains :

Nec minimum meruere decus vestigia graca Ausi deserere.... Vel qui pratextas, vel qui docuere togatas.

Ainsi j'ai du moins des exemples d'avoir entrepris, une chose qui n'en a point. Je vous avouerai toutefols qu'après l'avoir faite je me suis trouvé fort embarrassé à lui cholsir un nom. Je n'ai iamais pu me résoudre à celul de tragédie, n'y voyant que les personnages qui en fussent dignes. Cela eut suffi au bonhomme Plaute, qui n'y cherchait point d'autre finesse; parce qu'il y a des dieux et des rois dans son Amphitruon, Il veut que c'en soit une; et parce qu'il y a des valets qui bouffonnent. il veut que cesoit aussi une comédie, et lui donne l'un el l'autre nom, par un composé qu'il forme exprès, de peur de ne lui donner pas lout ce qu'il croît lui appartenir. Mais c'est trop déférer aux personnages , et considérer trop peu l'action. Aristote en use autrement dans la définilion qu'il fait de la tragédie, ou if décrit les qualités que doit avoir celle-ci, et les effets qu'elle doit produire, sans parler aucunement de ceux-là: et l'ose m'imaginer que ceux qui ont restreint cette sorte de poeme aux personnes Illustres n'en ont décidé que sur l'opinion qu'ils ont eue qu'il n'y avait que la fortune des rois et des princes qui fût capable d'une action telle que ce grand maître de l'art nous prescrit. Cependant, quand II examine lui-même les qualités nécessaires au héros de la tragédie. Il ne touche point du tout

à sa paissance, et ne s'attache qu'aux incidents de sa vie et a ses mœurs. Il demande un homme qui ne soit ni tout méchant ni tout bon: il le demande persécuté par quelqu'un de ses plus proches; il demande qu'il tombe en danger de mourir par une main obligée à le conserver : et je ne vois point pourquoi cela ne puisse arriver qu'à un prince, et que dans un moindre rang on soit à couvert de ces malheurs. L'histoire dédaigne de les marquer, à moins qu'ils aient accablé quelqu'une de ces grandes têtes ; et c'est sans doute pourquoi fusqu'à présent la tragédie s'y est arrêtée. Elle a besoin de son appui pour les événements qu'elle traite; et comme ils n'ont de l'éclat que parce qu'ils sont hors de la vraisemblance ordinaire, ils ne seraient pas croyables sans son autorité qui agit avec empire, et semble commander de crôire ce qu'elle veut persuader. Mais je ne comprends point ce qui lui défend de descendre plus bas, quand il s'y rencontre des actions qui méritent qu'elle prenne soin de les imiter; et je ne puis croire que l'hospitalité violée en la personne des titles de Scédasse, qui n'était qu'un paysan de Leuctres, soit moins digne d'elle que l'assassinat d'Agamemnon par sa femme : ou la vengeance de cette mort par Oreste sur sa propre mère; quitte pour chausser le cothurne un peu plus bas :

## Et tragicus plerumque dolet sermone pedestri.

Je diral plus, monsieur: la tragédie doit exciter de la pitié et de la crainte, et cela est de ses parties essentielles, puisqu'il entre dans sa définition. Or , s'il est vrai que ce dernier sentiment ne s'excite en nous par sa représentation que quand nous vevons souffrir nos semblables, et que leurs infortunes nous en font appréhender de pareilles, n'est-il pas vrai aussi qu'il v pourrait être excité plus fortement par la vne des malheurs arrivés aux personnes de notre condition, à qui nous ressemblons tout a fait, que par l'image de ceux qui font trébucher de leurs trônes les plus grands monarques, avec qui nous n'avons aucun rapport qu'en tant que nous sommes susceptibles des passions qui les ont jetés dans ce précipice : ce qui ne se rencontre pas toujours ? Que si vous trouvez quelque apparence en ce raisonnement, et ne desapprouvez pas qu'on puisse faire une tragédie entre des personnes médiocres, quand leurs infortunes ne sont pas audessous de sa dignité, permettez-moi de conclure, a simili, que nous pouvons faire une comédie entre des personnes illustres, quand nons nous en proposons quelque aventure qui ne s'élève point an-dessus de sa portée. Et certes, après avoir lu dans Aristote que la tragédie est une imitation des actions, et non pas des hommes, je pense avoir quelque droit de dire la même chose de la comédie, et de prendre pour maxime que c'est par la . seule considération des actions, sans aucun égard aux personnages.

qu'on doit déterminer de quetle espèce est un poême dramatique; Volla, monsieur, bien du discours, dont il n'était pas besoin pour vous attirer à mon parti, et gagner voire suffrage en faveur du titre que l'ai donné à Don Sanche. Vous savez mieux que moi tout ce que je vous dis ; mais comme j'en fais confidence au public, l'ai cru que vous ne vous effenseriez pas que je vous tisse souvenir des choses dont le lui dois quelque lumière. Je continuerai donc, s'Il vous plait, et lui dirai que Don Sanche est. une véritable comédie, quolque tous les acteurs y solent ou rois ou grands d'Espagne, puisqu'on n'y voit naître aucun peril par qui nous puissions être portés à la pitté ou à la crainte. Notre aventurier Carlos n'y court auoune risque 1. Deux de ses rivaux sont trop faloux de leur rang pour se commettre avec lui, et trop généreux pour lui dresser quelque supercherie. Le mépris qu'ils en font sur l'incertitude de son origine ne détruit point en eux l'estime de sa valeur, et se change en respect sitôt qu'ils le peuvent soupconner d'être ce qu'il est véritablement, quolqu'il ne te sache pas. Le troisième lle la partie avec lui, mais elle est incontinent rompue par la reine; et guand me elle s'achèverait par la perte de sa vie, la mort d'un ennemi par un ennemi n'a rien de pitovable ni de terrible, et par conséquent rien de tragique. Il a de grands déplaisirs, et qui semblent vouloir quetque pitié de nous, lorsqu'il dit lui-même à une de ses maitresses.

### Je pinindrais un amant qui souffrirait mes peines ;

mais notis ne voyons autre chose dans les comédies que des amants qui vont mourir, s'ils ne possedent ce qu'ils aiment; et de semblables douleurs ne préparant aucun effet tragique, on ne peut dire qu'elles aillent au-dessus de la comédie. Il tombe dans l'unique malheur qu'il appréhende : il est découvert pour fils d'un pecheur; mais, en cet état même, il n'a garde de nous demander potre pitié, puisqu'il s'offense de celle de ses rivaux. Ce n'est point un heros à la mode d'Euripide, qui les habillait de lambeaux pour mendier les larmes des spectateurs; celui-ci soutient sa disgrace avec tant de fermeté, qu'il nous imprime plus d'admiration de son grand courage, que de compassion de son infortune. Nous la craignons pour lul avant qu'elle arrive; mais cette crainte n'a sa source que dans l'intérêt que nous prenons d'ordinaire à ce qui touche le premier acteur, et se peut ranger inter communia utriusque dramatis, aussi bien que la reconnaissance qui fait le dénoument de cette piece. La crainte tragique ne devance pas le malheur du héros, etle le suit; elle n'est pas pour lul, elle est pour nous; et, se produisant par une prompte application que la vue de ses malheurs nous fait faire

a Le mot risque était alors des deux genres.

sur nous-mêmes, elle purge en nous les passions que nous en voyons être la cause. Enfin le ne vols rien en ce poeme qui pulsse mériter le nom de tragédie, si nous ne voulons nous contenter de la définition qu'en donne Averroés \*, qui l'appelle simplement un art de louer. En ce cas, nous ne lui pourrons dénier ce titre sans nous aveugler volontairement, et ne vouloir pas volrque toutes ses parties ne sont qu'une peinture des puissantes impressions qué les rares qualités d'un honnéte homme font sur toutes sortes d'esprits, qui est une facon de louer assez ingenieuse, et hors du commun des panégyriques. Mals j'aurais mauvaise grace de me prévaloir d'un auteur arabe, que je ne connais que sur la foi d'une traduction latine; et, puisque sa paraphrase abrege le texte d'Aristote en cet article, au lieu de l'étendre, je feral mieux d'en croire ce dernier, qui ne permet point à cet ouvrage de prendre un nom plus relevé que celui de comédié. Ce n'est pas que je n'aie hesité quelque temps, sur ce que je n'y voyais rien qui put émouvoir à rire. Cet agrement à été jusqu'ici tellement de la pratique de la comedie, que beaucoup ont cru qu'il était aussi de son essence; et je serais encore dans ce scrupule, si je n'en avais été guéri par votre M. Heinsius, de qui je viens d'apprendre heureusement que Movere risum non constituit comædiam, sed plebis aucupium est, et abusus. Apres l'autorité d'un si grand homme, je serais coupable de chercher d'autres raisons, et de craindre d'être mai fonde à soutenir que la comédie se peut passer du ridicule. l'ajoute à celle-ci l'épithète de héroique, pour satisfaire aucunement à la dignité de ses personnages, qui pourfait sembler profance par la bassesse d'un titre que jamais on n'a appliqué si haut . Mais, après

<sup>&</sup>quot; Commentateur d'Aristote, il vivalt su douzième siècle,

<sup>2</sup> Ce genre purement romanesque, dénué de tout ce qui peut émouvoir et de tout ce qui fait l'ame de la tragédie, fut en vogue avant Corneille Don Bernard de Cabrera, Laure persécutée, et plusieurs autres pièces sont dans ce gout; c'est ce qu'on appeiait comédie héroique, gours mitoyen qui peut avoir ses beautés. La comédie de l'Ambitieux , de Destouches, est à peu prés du même genre, quoique beaucoup âns dessous de Don Sanche d'Aragon, et même de Laure. Ces espéces de comédies furent inventées par les Espagnois. Il y en a beaucoup dans Lope de Véga. Celle-cl'est tirée d'une pièce espagnole intitulee Et patacio. confuso, et du roman de Pélage, Peut-être les comédies hérotques soutelles préférables à ce qu'on appelle la tragédie bourgeoise, ou ta comedie larmoyante. En effet, cette comédic larmoyante, absolument privée de comique, n'est au fond qu'un monstre né de l'impuissance d'être ou plaisant ou tragique. Ceiui qui ne peut faire ni une vraje conrédie, ni une vrale tragédie, tache d'inféresser par des aventures bourgeoises attendrissantes : il n'a pas le don du comique ; il cherche a suppléer par l'intérét : il ne peut 3'élever au cothurne ; il réhausse un 16.

tout, monsieur, ce n'est qu'un interim, jusqu'à ce que vous m'avez appris comme t'ai du l'intituier. Je ne vous l'adresse que pour vous l'abandonner entièrement : et si vos Elzéviers se saisissent de ce poème, comme ils ont fait de quelques-uns des miens qui l'ont précédé, ils peuvent le faire voir à vos provinces sous le titre que vous lui jugerez plus convenable, et nous exécuterons ici l'arrêt que vous en aurez donné. J'attends de vons cette instruction avec impatience, pour m'affermir dans mes premières pensées ou les rejeter comme de mauvaises tentations : elles flotteront jusque-là; et si vous ne me pouvez accorder la gloire d'avoir assez appuyé une nouveauté, vous me laisserez du moins ceile d'avoir passablement défendu un paradoxe. Mais quand même vous m'ôteriez teutes les deux, je m'en consolerai fort aisément, parce que je suis très-assuré que vous ne m'en sauriez ôter une qui m'est beaucoup plus précieuse; c'est ceile d'être toute ma vie.

Monsieur, Votre très-humble et très obéissant serviteur.

CORNEILLE.

### ARGUMENT.

Don Pernand, noi d'Aragon, chassé de ses Elats pais la révolte de D. Garcied'Ayala, come de Pennesilla, n'Avat plus sous son obeissance que la ville de Catalatud et in territoire des environs, lorsque la reine D. Léonor, sa femme, accoucha d'un fils, qui fut nomme D. Sanche. Ce dépiorable prince, ersignant qu'il ne demeurat exposé aux fareuss de ce rebelle, le fit aussilot-calever par D. Raymond de Moncade, son consident, aîn die le faire nouerir servitement. Ce cavalier, trouvant dans le village de Bublerça la fesme d'un pechet nouvellement accouchée d'un enfant mort, lui donna celui-ci à nourrir, sans lui dire qui îl etait; mais esciement qu'un jour le roi et la reine d'Aragon, le fersient Grand lorsqu'elle leur fernit présenter par lui un pelitierin, qu'en même temps li lui donna. Le mari de cette pasure

pes le brodequis. Il peut arriver sans doute des aventures très 'unestes de simples (copres; passa leite son bien moiss statenhares que celtes des souverains, dont le sort entraîne celui des nations. Un bourgeois peut être assessind comme Pomper', mais la mort de Pomper fera noi-jours un tout autre effet que celle d'un bourgeois. Si vous traitez les interêts d'un bourgeois dans le sigle des Mithridate; Il yi's a plus de concumu en astje familier, etce d'écul formaire, novemble un pre-commune en sigle familier, etce décin familier, couremble un pre-commune en sigle familier, etce décin familier, ouvemble un pre-des arts: la comédie deix d'évers, et la tragédie doit s'abbisser à pro-pos, mais ni l'une il l'autre ne doit changer de nutre, (V)

femme était pour lors à la guerre; si bien que, revenant au bout d'un an , il prit aisément cet enfant pour sien , et l'éleva comme s'il en eût été je père. La reine ne put jamais savoir du roi où il avatt falt porter son fils ; et tout ce qu'elle en tira, après beaucoup de prières, ce fut gn'elle le reconnaitrait un jour quand on lui présenterait cet écrir où il aurait mis leurs deux portraits, avec un billet de sa main et guelques autres pièces de remarque : mais, voyant qu'elle continuait toulours à en youloir savoir davantage, il arrêta sa curlosité tout d'un coup, et jul dit qu'il était mort. Il soutint après cela cette maiheureuse guerre encore trois ou quatre ans, ayant toujours quelque nouveau désavantage, et mourut enfin de déplaisir et de fatigue, laissant ses affaires désespérées, et la reine grosse, à qui il conseilla d'abandonner entièrement l'Aragon et se réfugier en Castille : elle exécuta ses ordres, et y accoucha d'une fille nommée D. Elvire, qu'elle y éleva jusqu'à l'âge de vingt ans. Cependant le jeune prince D. Sanche, qui se croyait fils d'un pécheur, des qu'il en eut atteint seize, se dérobe de ses parents, et se jette dans les armées du roi de Castille, qui avait de grandes guerres contre les Maures; et, de peur d'être connu pour ce qu'il pensait être, il quitle le nom de Sanche qu'on lui avait laissé, et prend celui de Carlos. Sous ce faux nom il fait tant de merveilles, qu'il entre en grande considération auprès du roi D. Alphonse, à qui il sauve la vie en un jour de bataille : mais comme ce monarque était près de le récompenser, il est surpris de ta mort, et ne lui laisse autre chose que les favorables regards de la reine D. Isabelle, sa sœur et son héritiere, et dela jeune princesse d'Aragon , D. Elvire, que l'admiration de ses belles actions avait portées toutes deux jusques à l'almer, mais d'un amonr étouffé par le souvenir de ce qu'elles devalent à la dignité de leur naissance. Lui-même a vait concu aussi de la passion ponr toutes deux, sans oser prétendre à pas nne, se croyant si fort Indigne d'elles. Cependant tous les grands de Castille ne voyant point de rois voisins qui pussent épouser leur reine, prétendant à l'envi l'un de l'autre à son mariage, et étant près de former une guerre civile pour ce sujet, les états du royaume la supplient de choisir un mari, pour éviter les malheurs qu'ils en prévoyaient devoir naître. Elle s'en excuse, comme ne connaissant pas assez particullèrement le mérite de ses prétendants. et leur commande de choisir eux-mêmes les trois qu'ils en jugent les plus dignes, les assurant que, s'il se rencontre quelqu'un entre ces trois pour qui elle puisse prendre quelque inclination, elle l'épousera. Ils obélssent, et iui nomment D. Manrique de Lare, D. Lope de Gusman, et D. Alvar de Lune, qui, bien que passionné pour la princesse D. Elvire, eut cru faire une lacheté et offenser sa reine, s'il eul rejelé l'honneur

qu'il recevait de son pays par cette nomination. D'autre côlé, les Aragonais, enpuyes de la tyrannie de D. Garcie et de D. Ramire. son fils , les chassent de Saragosse , et , les ayant asslégés dans la forteresse de Jaca, envolent des députés à leurs princesses, réfugiées en Castille, pour les orler de revenir prendre possession d'un royaume qui leur appartenait. Depuis leur départ, ces deux tyrans ayant été tues en la prise de Jaca, D. Raymond, qu'ils y tenaient prisonnier depuis six ans ; apprend à ces peuples que D. Sanche, leur prince, était vivant, et part aussitét pour le chercher à Bubierça, où il apprend que le pecheur, qui te croyait son fils, l'avait perdu depuis hult ans, et l'était alle chercher en Castille, sur quelques nouvelles qu'il en avait cues par un soldat qui avait servi sous lui contre les Maures. Il pousse aussitôt de ce côté-là, et joint les députés comme ils étaient pres d'arriver. C'est par son arrivée que l'aventurier Carlos est reconnu pour le prince D. Sanche; après quoi la reine D. Isabelle se donne à lui, du consentement même des trois que ses états iul avaient nommés; et D. Alvar en obtient la princesse D. Elvire, qui, par cetle reconnaissance, se trouve être sa sœur.

## DON SANCHE D'ARAGON,

COMÉDIE HÉROÏQUE. (1681.)

#### PERSONNAGES

D. ISABELLE, reine de Castille. D. LEONOR, reine d'Aragon.

D. ELVIRE, princesse d'Aragon.

BLANCHE, dame d'honneur de la reine de Castille

CARLOS , cavaller inconnu , qui se trouve être D. Sanche

D. RAYMOND DE MONCADE, favori du défunt roi d'Aragon D. LOPE DE GUSMAN.

D. MANRIQUE DE LARE,

D. ALVAR DE LUNB.

La scènc est à Valladolis

## ACTE PREMIER.

D. LÉONOR, D. ELVIRE.

D. LÉONOR. Après tant de malheurs, enfin le ciel propice s S'est résolu, ma fille, à nous faire justice : Notre Aragon, pour nous presque tout révolté, Enlève à nos tyrans ce qu'ils nous ont ôté,



. On a déjà observé qu'il ne faut jamais manquer à la grande loi-de faire connaître d'abord ses personnages et le fieu où ils sont. Volla une mère et une fille dont on ne connaît les noms que dans la liste imprimée des acteurs. Comment les deviner? Comment savoir que la scène est à Valladolid? On né sait pas non plus quelle est cette reine de Castille dont on parle. Si votre sujet est grand et connu, comme la mort de Pompée , vous pouvez tout d'un coup entrer en matière ; les spectateurs sont au fait, l'action commence des le premier vers, sans obscurité : mais si les héros de votre pièce sont tout nouveaux pour les spectateurs, faites connaître des les premiers vers leurs nome, leurs interets, l'endroit où ils partent. (V.)

Brise les fers honteux de leurs injustes chatnes, Se remet sous nos lois, et reconnaît ses reines; Et par ses députés, qu'aujourd'hui l'on âttend, Rend d'un si long exil le retour éclatant.

Comme nous, la Castille attend cette journée Oui lui doit de sa reine assurer l'hyménée : Nous l'allons voir ici faire choix d'un époux. Que ne puis-je, ma fille, en dire autant de vous! Nous allons en des lieux sur qui vingt ans d'absence Nous laissent une faible et douteuse puissance : Le trouble règne encor où vous devez régner: Le peuple vous rappelle, et peut vous dédaigner, Si vous ne lui portez, au retour de Castille, Que l'avis d'une mère, et le nom d'une fille. D'un mari valeureux les ordres et le bras Sauraient bien mieux que nous assurer vos États, Kt par des actions nobles, grandes et belles, Dissiper les mutins, et dompter les rebelles. Vous ne pouvez manquer d'amants dignes de vous; On aime votre sceptre, on vous aime; et sur tous, Du comfe don Alvar la vertu non commune Vous aima dans l'exil et durant l'infortune. Oui vous aima sans sceptre, et se fit votre appui, Quand vous le recouvrez, est bien digne de lui-. D. ELVIRE.

Oc comte est généreux, et me l'a fait paraltre;
Aussi le cié pour moi fa voule reconnaître,
Puisque les Castillaus l'ont mis entre les trois
Dont à leur grande reine lis demandent le choix;
Et comme ses rivaux lui cident en mérité,
Un espoir à présent plus doux le sollicite :
Il régners ans nous. Mais, madme, après tout,
Savez-vous à quel choix l'Aragon se résout,
Et quels troobles nouveaux j'y puis faire renaître,
S'îl voit que je lui mêne un étranger pour maître?
Monfons, de grâce, au trône; et de la béacuop mient
Sur le choix d'un époux nous baisserons les yeux.

D. L. (2009).

Vous les abaissez trop; une secrète flamme A déjà malgré moi fait ce choix dans votre âme : De l'inconnu Carlos l'éclatante valeur Anx mérites du comte a fermé votre cœur. Tont est illustre en lui , moi-mème je l'avone ; Mais son sang, que le ciel n'a formé que de bone , Et dont il cache exprès la source obstinément....

D. ELVIRE.
Vous pourriez en juger plus favorablement;
Sa naissance inconnue est peut-être sans tach

Sa naissance inconnue est peut-être sans tache : Vous la présumez basse à cause qu'il la cache ; Mais combien a-t-on yu de princes déguisés Signaler leur vertu sous des noms supposés , Dompter des nations , gagner des diadèmes , Sans qu'aucun les comitht , sans se connaître eux-mêmes l

D. LÉONOR.

Quoi! voilà donc enfin de quoi vous vous flattez!

D. ELVIRE.

J'aime et prise en Carlos ses rares qualités. Il n'est point d'âme noble à qui tant de vaillance Natrache cette estime et cette bent cillance; Et l'innocent tribut de ces affections, Que doit toute la terre aux belles actions, Na rien qui désinoner une jeune princesse. En cette qualité, je l'aime et le caresse; En cette qualité, je l'aime et le caresse; En cette qualité, ses devoirs assidus Me rendent les respects à na naissauce dus. Il fait sa our chez moi comme un autre peut faire : Il a trop de vertus jour être téméraire; Et si jamais ses veux d'échappisent jinsqu'à moi, Je sais ce que je suis, 'd ce que je me doi.

D'atricoron.

Daigne le juste ciel vous donner le courage De vous en souvenir et le mettre en usage! D. ELVIRE.

Vos ordres sur mon cœur sauront tonjours régner.

Cependant ce Carlos vous doit accompagner, Doit venir jusqu'aux lieux de votre obéissance Vous rendre ces respects dus à votre naissance, Vous faire, comme ici, sa cour tout simplement? 6. ELVIRE,

De ses pareils la guerre est l'unique élément : Accoutumés d'aller de victoire en victoire, Its cherchent on tous librax les dangers et la gloire. La prise de Séville, et les Maures défaite ; Laissent à la Castille une profonde paix : Sy voyant suus emploi, sa grande afte inquiète. Veut bien de don Garcie actiever la défaite, Et contre les efforts d'un reste de mutins . De toute sa valeur hâter nos bons destins.

D. LÉONOR.

Mais quand il vous aura dans le tròne affermie, Et jeté sons vos pieds la puissance ennemie, S'en ira-t-il soudain aux climats étrangers. Cherchef tout de nouveau la gloire et les dangers?

Madame, la reine entre '.

## SCÈNE II.

D. ISABELLE, D. LÉONOR, D. ELVIRE, BLANCHE.

D. LÉONOR.

Aujourd'hui douc, madame, Yous allez d'un héros rendre heureuse la flamme, Et, d'nn mot, satisfaire aux plus ardents sonhaits Que ponssent vers le ciel vos fidèles sujets.

D. ISABELLE.

Dites, dites plotted qu'aujourd'hui, grandes reines, Je m'impose à vos peux la plus dure des gênes, Et fais dessus moi-même un illustre attentat Pour me sacrifier au repos de l'Étatque c'est un sort facheux et triste que le nôtre, De ne pouvoir régner que sous Jes lois d'un autre; Et qu'un screptre soit cru d'un si grand poids pour nouts, Que pour le soutenir il nous faile un époux.

A peine ai-je deux mois porté le diadème, Que de tous les côtés j'entends dire qu'on m'aime, Si toutefois saus crime et saus m'en indigner

Palmerais encor meux qu'il déclinat son nom, Et dit : Je suis Oreste, on bien Agamemnen,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Quelle relue? Blen n'est aumoncé, rien n'est développé. C est surtont dans ces sujets romanesques enlièrement inconnus au public, qu'il faut avoir soin de faire l'exposition la plus nette et la plus précise.

Je puis nommer amour une ardeur de régner. L'ambition des grands à cet espoir onverte .

Semble pour m'acquérir a'appréter à ma perte; Et, pour trancher le cours de leurs dissessions, il faut fermer la porte à leurs prétentions; il m'en faut choisir un; eux-mémes m'en convient, Mon peuple m'en conjure, et mes États m'en prient; Et même par mon ordre ils m'en proposent trois, Dont mon cœur à leur gré peut faire un digue choix. Don Lope de Gusman, don Manrique de Lare, Et don Alvar de Luue, ont un mérite rare:

Mais que me sert ce choix qu'on fait en leur faveur; Si pas un d'eux enfin n'a cehui de mon cœur;

D. LÉONOR.

On vous les a nommés, mais sans vous les prescrire; On vous obéira, quoi qu'il vous plaise élire : Si le cœur a choisi, vous pouvez faire un roi.

Madame, je suis reine, et dois régner sur moi. Le rang que nous tenons, jaloux de notre gloire, Souvent dans un tel choix nous défend de nous croire, Jette sur nos désirs un joug impérieux, Et dédaigne l'avis et du cœur et des yeux.

Qu'on ouvre. Juste ciel, vois ma peine, et m'inspire Et ce que je dois faire, et ce que je dois dire!

### SCÈNE III.

D. ISABELLE, D. LEONOR, D. ELVIRE, BLANCHE, D. LOPE, D. MANRIQUE, D. ALVAR, CARLOS.

#### D. ISABELLE.

Avant que de choisir je demande un serment, Comtes, qu'on agréera mon choix aveuglément; Que les deux méprisés, et tous les trois peut-être, De ma main, quel qu'il soit, accepterout un maltre Car enfin je suis libre à disposer de moi; Lè choix de mes États ne m'est point une loi; D'une troupe limportune il m'a débarrassée, Et d'eux tous sir vous trois débourné, ma peusée, Mais sans nécessété de l'arrêter sur vous. J'aime à avoir par là qu'on vons prefere à lons;
Vons m'on fets plus chers et plus considérables;
J'y vois de vos vertus les preuves honorables;
J'y vois la haute estime où sont vos grands explois :
Mais quoique mon dessein soit d'y borner mon choix,
Le ciel en un moment quelquefois nous éclaire,
Je veux, en le faisant, pouvoir ne le pas faire,
Et que vous avouiez que, pour deveuir roi,
Quiconque me plaira n'a besoin que de moi.

C'est une autorité qui vous demeure entière ; Votre État avec vous n'agit que par prière, Et ne vous a pour nous fait voir ses sentiments Que par obéissance à vos commandements. Ce n'est point ni son choix ni l'éclat de ma race Oui me font, grande reine, espérer cette grâce : Je l'attends de vous seule et de votre bonté Comme on attend un bien qu'on n'a pas mérité, Et dont, sans regarder service, ni famille. Vous pouvez faire part au moindre de Castille. C'est à nous d'obéir, et non d'en murmurer : Mais yous nous permettrez toutefois d'espérer Que vous ne ferez choir cette faveur insigne, Ce bonlieur d'être à vous, que sur le moins indigne ; Et que votre vertu nous fera trop savoir Qu'il n'est pas bon d'user de tout votre pouvoir. Voilà mon sentiment.

D. ISABELLE.
Parlez, vous, don Manrique.
D. MANRIQUE.

Madame, puisqu'il faut qu'à vos yeux je m'explique, Quoique votre dissours nous ait fait des legos. Capables d'ouvrir l'âme à de justes soupçons, Je vous dirai pourfant, comme à ma souveraine, Que pour faire un vrai roi voes le fassiez en reine; Que vous laisser borner c'est vous-même affaiblir La dignité du rang qui le doit ennoblir; Et qu'à prendre pour loi le choix qu'on vous propose, Le roi que vous feriez vous devrait peu de chose, Puisqu'il tiendrait les noms de monarque et d'époux Du choix de vos États aussi bien que de voos. Pour moi, qui vous aimai sans sceptre et sans couronne, Qui n'ai jamais eu d'yeux que pour votre personne, Que même le feu rei daigna considérer Jusqu'à souffrir ma flamme et me faire espérer, J'Oserai me promettre un sort assez propice De cet aveu d'un frère et quatre ans de service; Et sur ce doux espoir dossé-je me trahir, Puisque vous le voulez, je jure d'obéir. D. B. ISBELLE.

C'est comme il faut m'ainer. Et don Alvar de Lune

Je ne vous ferai point de harangue importune. Choisissez hors des trois, tranchez absolument; Je jure d'obéir, madame, aveuglément.

D. ISABELLE.

Sous les profonds respects de cette déférence Vous nous cachez peut-être un peu d'indifférence; Et comme votre cœur n'est pas sans autre amour, Vous savez des deux parts faire bien votre cour.

Madame ...

D. ALVAR.

C'est assez; que chacun prenne place.

( Ici les trois reines prennent chacune un fauteuil, et après que les trois contes et le reste des grands qui sont présente content des larges présentes entres (Carlos

que les trois comtes et le reste des grands qui sont, présents se sont assis sur des bancs prépares expres, Carlos y voyant une place vide, s'y veut seoir, et don Mahrique l'en empeche.)

D. MANRIQUE.

Tout beau, tout beau, Carlos! d'où vous vient cette audace!? Et quel titre en ce rang a pu vons établir?

CARLOS.

J'ai vu la place vide, et cru la bien remplir.

Un soldat bien remplir une place de courte !

Tou't beau, tout beau, pourrait être ailleurs bas et familler; mais kt je ie croß très-blen placé çette madier de parfer et sièxe convenable d'un seigneur très-fler à un soldst de forume. Cet some une stuation singuillère et intéressante, inconnne jusque-la un thêtire. Elle donne lieu très-natrellement & Carlos de parfer dipuement de sex graues actions. La vertu qui s'élère quand on vent l'avilir produit presque toujours de belles choses. (V)

CARLOS.

Seigneur, ce que je suis ne me fait point de honte. Depuis plus de six ans il ne s'est fait combat Qui ne m'ait bien acquis ce grand nom de soldat : J'en avais pour témoin le feu roi votre frère, Madame, et par trois fois...

D. MANRIQUE.

Nous vons avons vu faire, Et savons mieux que vous ce que peut votre bras.

D. ISABELLE.

Vous en êtes instruits; et je ne la suis pas 1; Laissez-le me l'apprendre. Il importe aux monarques Qui veulent aux vertus rendre de dignes marques De les sayoir connaître, et ne pas ignorer Ceux d'entre leurs suiets qu'ils doivent honorer.

D. MANRIQUE.

Je ne me croyais pas être ici pour l'entendre.

D. ISABELLE.

Comte, encore une fois laissez-le me l'apprendre.

Nous aurons temps pour tout. Et vous, parlez, Carlos-

Je dirai qui je suis, madame, en peu de mota.
On n'appelle soldat: je fais gloire de l'être;
An feu roi par trois fois je le fis bien paraltre.
L'étendrad de Castille, à ses yeux enlevé,
Des mains des cunemis par moi seul fut sauvé:
Cette seulo action retabili la batalile,
Fit rechasser le Maure au pied de sa muraille,
Et, rendant le courage aux plus timides cours,
Rappeta les vaineus, et défil les vainqueurs.
Ce même roi me vit déclans l'Andalousie
Dégager sa personne en proliquant ina vic,
Quand, tout percé de coups, sur un monceau de morts,
Je lui fis si lontermes boucher de mon corps,

Fills devrait pertainement le savoir; Carlos est à as cour; Carlos a Lait des entions commes de tout le monde; il sa savoir le Castille, et étule du goules n'en saut rient II était ainé de sauver cette faute; et la reine; quai se l'inclination pour Carlos, pouvait prosére un autre four. Obterrez qu'il faut i et fi se le suit par, Sill y avait it pluséeurs reines, elles diraient i sous ne le somme par, et non : nous ne le sommer pas. Ce le est neutre : on a déjà fuit cette remarque; mais on pout la référêt pour les étrangers. (V.) Qu'enfin autour de lui ses troupes ralliées, Celles qui l'enfermaient furent sacrifiées; Et le même secadron qui vint le secourir-Le ramena vainqueur, et moi prêt à mourir. Je montai le premier sur les murs de Séville, Et tins la bréctie ouverte aux troupes de Castille.

Je ne vous parle point d'assez d'autres exploits, Qui n'ont pas pour témoins eu les yeux de mes rois. Tel me voit et m'entend, et me méprise encore, Qui gémirait sans moi dans les prisons du Maure.

Nous parlez-vous, Carlos, pour don Lope et pour moi?

Je parle seulement de ce qu'a vu le roi, Seigneur; et qui voudra parle à sa conscience. Voila dont le feu roi me promit récompense '; Mais la mort le surprit comme il la résolvait.

D. ISABELLE.
Il se fùt acquitté de ce qu'il vous dévait;
Et moi, comme héritant son sceptre et sa couronne,
Je prends sur moi sa dette, et je vous la fais bonne.
Seyez vous, et quittons ces petits différends.

D. LOPE.

Souffrez qu'auparavant il nomme ses parents. Nous ne contestons point l'homeur de sa vaillance, Madame, et s'il en faut notre reconnaissance, Nous avouerons tous eleux qu'en ces combats derniers L'un et l'autre, sans lui, nous étions prisonniers; Mais enfin la valeur, sans l'éclat de la race, l'ent jamais aucun droit d'occuper cette place.

CARLOS.

Se pare qui voudra des noms de ses aieux : Moi, je ne veus porter que moi-même en tost sieux ; Je ne veux rien devoir à ceux qui m'ont fait nattre, Et suis assez connu sans les faire comaltre. Mais, pour en quelque sorte obéri à vos lois; Seigneur, pour mes parents je nomme mes explois; Ma valeur est ma ruce, et inon bras est mon père.

<sup>·</sup> Foild dont est un solécisme; Il laut : voild les services , les exploits , les actions dont , etc. (V.)

B. LOPE.

Vous le voyez, madame, et la preuve en est claire; Sans doute il n'est pas noble.

D. ISABELLE.

Eh bien l je l'anoblis, Quelle que soit sa race et de qui qu'il soit fils.

Qu'on ne conteste plus.

b. MANRIQUE.
 Encore un mot, de grâce.
 b. ISARELLE.

Don Manrique, à la fin o'est prendre trop d'audace. Ne puis-je l'anoblir si vous n'y consentez? D. MANRIQUE.

Oui, mais ce rang n'est du qu'aux hautes diguités; Tout autre qu'un marquis ou comte le profane.

D. ISABELLE, à Carlos.
El bien I seyez-vous donc, marquis de Santillanc,
Comte de Penafiel, gouverneur de Burgos.
Don Manrique, est-ce assez pour faire seoir Carlos?

Vous reste-t-il encor quelque scrupule en l'ame?

( D. Manrique et D. Lope se levent, et Carlos se sied. )

D. MANRIQUE.

Achevez, achevez; faites-le roi, madame: Par ces marques d'honneur l'élever jusqu'à nous, C'est moins nous l'égaler que l'approcher de vous. Ce préambule adroit n'était pas sans mystère; Et ces nouveaux serments qu'il nous a fallu faire Montraient bien dans votre àme un tel choix préparé. Enfin vous le pouvez, et nous l'avous juré. Je suis pret d'obéir, et, loin d'y contredire, Je laisse entre ses mains et vous et votre empire. Je sors avant ce choix, non que j'en sois jaloux, Mais de peur que mon front n'en rougisse pour vous.

D. ISABELLE.

Arrêtez, insolent : votre reine pardonne Ce qu'une indigne crainte imprudemment soupçonne; Et, pour la démentir, vent bien vous assurer Qu'an choix de ses États elle veut demeurer ';

Demenrer au choix est un barbatisme; il faut : s'en tenir au choix, ou : demenrer attachée au choix des États. (V.)

Que vous tenez encor même rang dans son âme; Qu'elle prend vos transports pour un excès de flammé; Et qu'au lieu d'en punir le zèle injurieux, Sur un crime d'amour elle ferme les veux.

D. MANRIQUE.

Madame, excusez donc si quelque antipathie...

Ne faites point ici de fausse modestie; J'ai trop vu votre orgueil pour le justifier, Et sais bien les moyens de vous humilier.

Soit que j'aime Carlos, soit que par simple estine Je rende à se vertus un bonneur légitime. Yous devez respecter, quels que soient mes desseins, Ou le choix de mon cœur, ou l'œuvre de mes maine, Je l'ai fait votre égal; et quoign'on s'en mutine, Sachez qu'à plus encor ma faveur le destipe. Je veux qu'aijourd'hui même li puisse plus que moi Je veux qu'aijourd'hui même li puisse plus que moi Je ai fait un marquis, je veux qu'il fasse un roi. S'il a tant de valeur que vous-mêmes le dites, Il sait quelle est la vôtre, et connaît vos mérites, El jugera de vous avec plus de raison Que moi, qui n'en connaîs que la race et le nou. Marquis, prenez ma hague, et la donnez pour marque. Je vous laisse y penser tout ce reste du jour. Je vous laisse y penser tout ce reste du jour.

Rivaux ambitieux, faites-lui votre cour: Qui me rapportera l'anneau que je lui donne Recevra sur-le-champ ma maiu et ma couronne. Allons, reines, allons, et laissons-les juger De quel côté l'amour avait su m'enuager.

### SCENE IV.

D. MANRIQUE, D. LOPE, D. ALVAR, CARLOS

D. LOPE.

Eh bien! seigneur marquis, nous direz-vous, de grâce, Ce que, pour vous gagner, il est besoin qu'on fasse? Vous êtes notre juge, il faut vous adoucir

CARLOS-

Yous y pourriez peut-être assez mal réussir. Quittez ces contre-temps de froide raillerie.



D. MANRIQUE.

Il n'en est pas saison, quand il faut qu'on vous prie

Ne raillons, ni prions, et demeurons amis. Je sais ce que la reine en mes mains a remis;

J'en userai fort bien : vous n'avez rien à craindre,. Et pas un de vous trois n'aura lieu de se plaindre.

Je n'entreprendrai poist de juger entre vous Qui mérite le mieux le nom de son épons; Je serais téméraire, et m'en sens incapable; Et peut-être queiquéu m'en tiendrait récusable. Je m'en récuse donc, afin de vous douner. Un juge que sans honte on ne peut soupçouner; Ce sera votre rénée, et votre bras lui-même.

Comtes, de cet anneau dépend le diadème : Il vaut bien un combat ; vous avez tons du cœur ; Et le le garde...

D. LOPE.

A mon vainqueur

Qui pourra me l'ôter l'ira rendre à la reine; Ce sera du plus digne une preuve certaine. Prenez entre vous l'ordre et du temps et du lieu; Je m'y rendrai sur l'heure, et vais l'attendre. Adieu.

### SCENE V.

D. MANRIQUE, D. LOPE, D. ALVAR.

CARLOS.

D. LOPE.

Vous voyez l'arrogance

D. ALVAR.

Ainsi les grands courages Savent en généreux repousser les outrages.

D. MANRIQUE.

ll se méprend pourtant s'il pense qu'anjourd'hui Nous daignions mesurer notre épée avec lui.

' Cela est digne de la tragédic la plus sublimé. Dès qu'il s'agit de grandeur, il y en a toujours dans les plèces espagnoles. (V.) D. ALVAR.

Befuser un combat!

D. LOPE. Des généraux d'armée,

Jaloux de leur honneur et de leur renommée , Ne se commettent point contre un aventurier. D. ALVAR.

Ne mettez point si bas un si vaillant guerrier : Qu'il soit ce qu'en voudra présumer votre haine , Il doit être pour nous ce qu'a voulu la reine.

La reine, qui nous brave, et, sans égard au sang, Ose souiller ainsi l'éclat de notre rang!

Ose souiller aînsi l'éclat de notre rang!

Les rois de leurs faveurs ne sont jamais comptables : lls font , comme il leur plait , et défont nos semblables .

D. MANRIOUE.

Envers les majestés vous êtes bien discret. Voyez-vous cependant qu'elle l'aime en secret?

Dites, si vous voulez, qu'ils sont d'intelligence, Qu'elle a de sa valeur si haute confiance, Qu'elle espère par là faire approuver son choix, Et se rendre avec gloire au vainqueur de tous trois; Qu'elle nous tait dans l'âme autant qu'elle l'adore-C'est à nous d'honorer ce que la reine honore. D. NARHOUE.

Vous la respectez fort : mais y prétendez-vous? On dit que l'Aragon a des charmes si doux...

D. ALVAR.

D. ALVAR.

Qu'ils me soient doux on non, je ne crois pas sans crime
Pouvoir de mon pays désavouer l'estime;
Et, puisqu'il m'a jugé digne d'être son roi,
Je soutiendrai partout l'état qu'il fait de moi.
Je vais donc disputer, sans que rien me retarle,
Au marquis don Carlos cet anneau qu'il nons garde;
Et si sur sa valeur je le puis emporter,
J'attendraid de vons deux qui vondra me l'ôter:

<sup>\*</sup> Cela n'était pas vrai dans ce temps-là; un rol de Castille ou d'Aragon n'avait pas le droit de destituer un homme titré (V.)

Le champ yous sera libre.

D. LOPE.

A la bonne heure, courte;

Nous vous irons alors le disputer sans houte; Nous ne dédaignons point un si digne rival : Mais pour votre marquis, qu'il cherche son égal.

## ACTE SECOND.

## SCENE PREMIÈRE

D. ISABELLE, BLANCHE.

D. ISABELLE.

Blanche, as-tu rien connu d'égal à ma misère? Tu vois tous mes désirs condamnés à se taire, Mon œur faire un beau choix sans l'oser accepter, Ét nourrir un beau feu sans l'oser écouter.

<sup>2</sup> Cette soène et tautes les longués dissertations sur l'amour et la fierte ont toulours un défaut; et ce vice, le plus grand de tous, c'est l'ennui. On ne va au théâtre que pour être émn ; l'âme veut toujours être hors d'elle-même, soit par la gaieté, soit par l'attendrissement, et au moins par la curiosité. Aucun de ces buts n'est atteint, quand une Blanche dit à sa reine : vous l'avez honoré sans vous déshonorer, et que la reine réplique que, pour honorer sa générosité, l'amour s'est joue de son autorité, etc. Les scènes sulvantes de cet acte sont à pen près dans le même goût; et tout le nœud consiste à différer le combat annoneé, sans ancun événement qui attache, sans aucun sentiment qui intéresse. Il y a de l'amour comme dans tontes les pieces de Corneille; et cet amour est froid, parce qu'il n'est qu'an.our. Ces reines, qui se passionnent froidement pour un aventurier, ajouteraient la plus grande indécence à l'ennui de cette intrigue, si le spectatenr ne se doutait pas que Carlos est autre chose qu'un soldat de fortnne. On a condamné l'infante du Cid, non-sculement parce qu'elle est inutile, mais parce qu'elle ne parle que de son amour pour Rodrigue. On condamne de même, dans son Don Sanche, trois princesses éprises d'un inconnu, qui a fait de bien moins grandes choses que le Cid; et le pis de tout cela, c'est que l'amour de ces princesses ne produit rien du tout dans la pièce. Ces fautes sont des auteurs espagnols ; mais Corneille ne devait pas les imiter. A l'égard du style, il est à la fois incorrect et recherché, obseur et faible, dur et trainant; il n'a rien de cette élégance et de ce piquant qui sont absolument nécessaires dans un pareil sujet. It fandrait charger les pages de remarques plus longues que le texte, si on voulait critiquer en détail les expressions.

Vois par là ce que c'est, Blanche, que d'être reine : Comptable de moi même au nom de souveraine, Et sujette à jamais du trône où je me voi, Je puis tout pour tout autre, et ne puis rien pour moi.

O sceptres! s'il est vrai que tout vons soit possible, Pourquoi ne pouvez-vous rendre un cœur insensible? Pourquoi permettez-vous qu'il soit d'antres appas, Ou que l'on ait des yeux pour ne les croire pas? BLANCIE.

Je présumais tantôt que vous les alliez croire; 'Jen ai plus d'ane fois tremblé pour votre giore. Ce qu'à vos trois amants vous avez fait jurer Au choix de don Carlos semblait tout préparer -Je le nommais pour vous. Mais enifin par l'issue Ma crainte s'est trouvée heureusement déçue; L'effort de votre amour a sus emodérer; Yous l'avez honoré sans vous désbonorer, Et astisfait ensemble, en frompant mon attente, La grandeur d'une reline et l'ardeur d'une amante. D. ISABLLE.

Dis que, pour honorer sa générosité. Mon amour s'est joué de mon autorité. Et qu'il a fait servir, en trompant ton attente, Le pouvoir de la reine au courroux de l'amante. D'abord par ce discours, qui t'a semblé suspect, Je voulais seulement essayer leur respect, Soutenir jusqu'au bout la dignité de reine; Et comme enfin ce choix me donnait de la peine, Perdre quelques moments, choisir un peu plus tard : J'allais nommer pourtant, et nommer au hasard : Mais tu sais quel orgueil ont lors montré les comtes, Combien d'affronts pour lui, combien pour moi de hontes. Certes, il est bien dur à qui sé voit régner De montrer quelque estime, et la voir dédaigner. Sous ombre de venger sa grandeur méprisée . L'amour à la faveur trouve une pente aisée : A l'intérêt du sceptre aussitôt attaché. Il agit d'autant phis qu'il se croit bien caché, Et s'ose imaginer qu'il ne fait rien paraître Que ce change de nom ne fasse méconnaître. J'ai fait Carlos marquis, et comte, et gouverneur;

Il doit à ses jaloux tous ces titres d'honneur : M'en voulant faire avare, ils m'en faisaient prodigue; Ce torrent grossissait, rencontrant cette digue : C'était plus les punir que le favoriser. L'amour me parlait trop , j'ai voulu l'amuser ; Par ces profusions j'ai cru le satisfaire, Et l'ayant satisfait , l'obliger à se taire : Mais, hélas! en mon cœur il avait tant d'appui, Que je n'ai pu jamais prononcer contre lul, Et n'ai mis en ses mains ce don du diadème Qu'afin de l'obliger à s'exclure lui-même. Ainsi, pour apaiser les murmures du cœur. Mon refus a porté les marques de faveur ; Et, revêtant de gloire un invisible outrage, De peur d'en faire un roi je l'ai fait davantage : Outre qu'indifférente aux vœux de tous les trois J'espérais que l'amour pourrait suivre son choix, Et que le moindre d'eux de soi-même estimable Recevrait de sa main la qualité d'aimable.

Voilà, Blanche, où J'en suis; voilà ce que J'ai fait; Voilà les vrais motifs dont tu voyais l'effet. Car mon ame pour lui , quoique ardemment pressée, Ne saurait se permettre nen indigne pensée; Et je mourrais encore avant que m'accorder ce qu'en secret man cœur ose me demander. Mais enfin je vois bien que je me suis trompée: De m'en être remise à qui porte une épée, Et trouve occasion, dessous cette couleir, De venger le mépris qu'on fait de sa valeur. Je devais par non cloix étoufier cent querelles; Et J'ordre que j'y tions en forme de nouvelles , Et jette entre les grands, amoureux de mon rang , Une nécessité de répandre du sang.

C'est un pénible ouvrage
D'arrêter un combat qu'autorise l'usage,
Que les lois ont réglé, que les rois vos aieux
Daignaient assez souvent honorer de leurs yeux :
On ne s'en dédit point sans quelque ignominie;
Ell'honneur aux grands cœure set plus cler que la vie,

BLANCRE.

D. ISABELLE.

Je sais ce que tu dis , et n'irai pas de front
Faire un commandement qu'ils prendraient pour affrout.
Lorsque le déahonneur soulie l'obcissance ,
Les rois peuvent douter de leur toute-puissance :
Qui la hasarde alors n'en sait pas bien user :
Et qui vent pouvair tout ne doit pas tout oser .
De romprai ce combat feignant de le permettre ,
Et je le tiens rompu si je puis le remettre .
Les reines d'Aragon pourront même m'ailer .
Voici déjà Cartos que je viens de mander .
Demeure, et tu verras avec combien d'airesse .
Ma gloire de mon âme est toujours la maltresse.

### SCÈNE II.

### D. ISABELLE, CARLOS, BLANCHE

D. ISABELLE.

Vous avez bien servi, marquis, et jusqu'ici Vos armes ont pour nous dignement réussi : Je pense avoir aussi blen payé vos services.

Malgré vos envieux et leurs maurais offices, Jai fait beancoup pour vous, et tout ce que j'ai fait Ne vous a pas contié seulement un souhait. Si cette récompense est pourtant si petite Qu'elle ne puisse aller jusque votre mérité, S'Il vous en reste encor quelque autre à souhaiter, Parlez, et donnez-moi moyen de m'acquitter.

CARLOS.

Après tant de faveurs à pleines mains versées, Dont mon cœur n'ent osé concevoir les pensées, Surpris, troublé, confus, accablé de bienfaits, Que j'osasse former encor quelques souhaits! D. BABELLE.

Vous êtes donc content; et j'ai lieu de me plaindre.

De moi ?

D. 18ABELLE.

De vous, marquis. Je vous parle sans feindre :
Écoutez. Votre bras a bien servi l'État,
Tant que vous n'avez eu que le nom de soldat :

Dès que le vous fais grand, sitôt que je vous donne Le droit de disposer de ma propre personne, Ce même bras apprête à troubler son repos, Commes il e marquis cessait d'être Carlos, Ou que cette grandéur ne fit du fun avantage Qui doit à sa ruine armer votre courage. Les trois comtes en sont les plus fermes soutiens: Vous attaquez en eux ses appuis et les miens? C'est son sang le plus pur que voulez répandre: Et vous pouvez juger l'honneur qu'on leur doit rendre, Puisque ce même État, me demandant un roi, Les a jugés ext trois les plus diames de moi.

Peut-être un peu d'orgueil vous a mis dans la tête Ou'à venger leur mépris ce prétexte est honnète : Vous en avez suivi la première chaleur : Mais leur mépris va-t-il jusqu'à votre valeur? N'en ont-ils pas rendu témoignage à ma vue? Ils ont fait peu d'état d'une race inconnue. Ils ont douté d'un sort que vous voulez cacher : Quand un doute si juste aurait dù vous toucher, J'avais pris quelque soin de vous venger moi-mème. Remettre entre vos mains le don du diadème, Ce n'était pas, marquis, vous venger à demi. Je vous ai fait leur juge, et non leur ennemi :-Et si sous votre choix j'ai voulu les réduire, C'est pour vous faire honneur, et non pour les détruire. C'est votre seul avis, non leur sang, que je veux : Et c'est m'entendre mal que vous armer contre eux.

N'auriez-vous point pensé que, si ce grand conrage Yous pouvait sur tous trois donner quelque avantage, On dirait que l'État, me cherchant un époux, Yen aurait pu trouver de comparable à vous? Ah! si je vous croyais și vain, si téméraire...

CARLOS.

Madame, arrêtez la votre juste colère; Je suis assez coupable, et n'ai que trop osé, Sans choisir pour me perdre un crime supposé.

Je ne me défends point des sentiments d'estime Que vos moindres sujets auraient pour vous sans crime. Lorsque je vois en vous les célestes accords Des graces de l'esprit et des heaulés înt corps,

Je puis, de fant d'attraits, l'aine toute ravie, Sur l'heur de votre époux jeter un œil d'envie; Je puis contre le ciel en secret murmurer De n'être pas né roi pour pouvoir espérer; Et, les yeux éblouis de cet éclat suprême. Baisser soudain la vue, et rentrer en moi-même : Mais que je laisse aller d'ambitieux soupirs, Un ridicule espoir, de criminels désirs! Je vous aime, madame, et vous estime en reine; Et quand j'aurais des seux dignes de votre haine, Si votre ame, sensible à ces indignes feux, Se pouvait oublier jusqu'à souffrir mes vœux; Si, par quelque malheur que je ne puis comprendre, Du trone jusqu'à moi je la voyais descendre, Commençant aussitôt à vous moins estimer. Je cesserais sans doute aussi de vous aimer.

L'amour que j'ai pour vous est tout à votre gloire : Je ne vous prétends point pour fruit de ma victoire : Je combats vos amants, sans dessein d'acquérir Que l'heur d'en faire voir le plus digne, et mourir ; Et tiendrais mon destin assez digne d'envie, S'il le faisait connaître aux dépens de ma vie. Serait-ce à vos faveurs répondre pleinement, Que hasarder ce choix à mon seul jugement?.. Il vous doit un époux, à la Castille un maître : Je puis en mal juger, je puis les mal connaître: Je sa is qu'alnsi que moi le démon des combats Peut donner au moins digne et vous et vos États; Mais du moins si le sort des armes journalières En laisse par ma mort de mauvaises lumières, Elle m'en ôtera la honte et le regret : Et même, si votre âme en aime un en secret. Et que ce triste choix rencontre mal le vôtre. Je ne vous verrai point, entre les bras d'un autre, Reprocher à Carlos par de muets soupirs Qu'il est l'unique auteur de tous vos déplaisirs.

#### D. ISABELLE.

Ne cherchez point d'excuse à douter de ma flamme, Marquis; je puis aimer, puisqu'enfin je suis femme; Mais si j'aime, c'est mal me faire votre cour Qu'exposer au trépas l'objet de mon amour; Et toute votre ardeur se serait modérée A m'avoir dans ce doute assez considérée : Je le veux éclairer, Afin de vous apprendre à me considérer.

Je ne le côte point; j'aime, Carlos, oni, j'aime:
Mais l'amour de l'État, plus fort que de moi-même,
Cherche, au lieu de l'Objet le plus doux à mes yeux,
Le plus digne héros de régner en ces lieux;
Et, craignant que mes feux oassent me séduire,
J'ai voule m'en rémettre à rous pour n'en instruire.
J'ai voule m'en rémettre à rous pour n'en instruire.
Mais je crois qu'il anfitt que et objet d'amour
Perde le trône et moi, sans perdre encor le jour:
Et mon cœur qu'on lui vole en souffre asset d'aiarmes,
Sans que sa mort pour moi me demande des larmes.
CALLOS.

Ah! si le ciel tantôt me daignalt inspirer En quel heureux amant je vous dois réverer, Oue par une facile et soudaine victoire...

D. ISABELLE.

Ne pensez qu'à défendre et vous et votre gloire. Quel qu'il soit, les respects qui l'auraient épargné. Lui donneralent un prix qu'il aurait mal gagné; Et céder à mes feux plutôt qu'à son mérite. Ne serait que me rendre au juge que j'évite.

Je n'abuseral point du pouvoir absolu Pour défendre un combat entre vous résolu; Je blesserais par là l'honneur de tous les quatre : Les lois vous l'ont permis , je vous verrai combattre; C'est à moi, comme reine, à nommer le vaiqueur. Dites-moi, cependant, qui montre plus de œuur? Qui des trois le premier éprouve la fortune?

CARLOS.

Don Alvar.

D. ISABELLE.

Don Alvar!

Oui, don Alvar de Lune.

On dit qu'il aime ailleurs.

CARLOS. On le dit : mais enfin Lui sent jusqu'ici tente un si noble destin.

Je devine à peu près quel intérêt l'engage; Et nous verrons demain quel sera son courage.

Vous ne m'avez donné que ce jour pour ce choix.

D. ISABELLE.

J'aime mieux au lieu d'un vous en accorder trois.

CARLOS.

Madame, son cartel marque cette journée.

C'est peu que son cartel, si je ne l'ai donnée : Qu'on le fasse venir pour la veir différer. Se vais pour vos combats faire tout préparer. Adieu. Souvenez-vous surtout de ma défense; Et vous aurez demaiu l'honneur de ma présence.

### SCÈNE III.

### CARLOS.

Censens-tu qu'on differe, honneur? le consens-tu Cet ordre n'a-t-il rien qui souille ma vertn?
N'ai je point à rougir de cette déférence
Que d'un combat illustre achète la licence?
Tu murmures, ce semble? Achève; explique-toi.
La reine a-t-elle droit de te faire la boi?
Tu n'es point son sujet, l'Aragon m'a vu naître.
O ciel je m'en souviens; et j'ose encor paraître!
Et je puis, sous les noms de comte et de marquis,
D'un malheureux pécheur reconnaître le fixi.

Honteuse obscurité, qui seule me fais craiadre! plus on m'en fait sortir, plus je craius d'y rentrer; Et crois ne l'avoir fui que pour te rencontrer. Ton cruel souvenir sans fin me persécute; Du rang où l'on m'élère il me montre la chute. Lasse-loi désormais de me faire trembler; Jo parle à mon honneur, ne viens point le troubler. Laisse-lei eans renords m'approcher des couronnes, Et ne viens point m'ôter plus que fu ne me donnes.

Je n'ai plus rien à toi : la guerre a consumé Tout cet indi me sang dont tu m'avais formé; J'ai quitté jusqu'au nom que je tiens de ta haine, Et ne puis... Mais veici ma véritable reine.

## SCÈNE IV.

#### D. ELVIRE, CARLOS.

#### D. ELVIRE.

Al: Carbs, car fai peine à vous nommer marquis, Non qu'un tire si beau ne vous soit bien acquis, Non qu'an tree i beau ne vous soit bien acquis, Non qu'avecque justice il ne vous appartienne, Mais parce qu'il vous vient d'autre mais que la mienne Et que je présumais n'appartenir qu'à moi D'élever votre gloire au rang où je la voi. Je me consolerais toutefois avec joie Des freeurs que sans moi le ciel sur vous déploie, Et verrais sans envie agrandir un héros, Si le marquis tenait ce qu'a promis Carlos, S'il avait comme lui son bras à mon service. Je vetais à la reine en demander justice; Mais puisque je vous vois, vous m'en ferez raison. Je vous acques done, n'on pas de trahlson,

Je vous accuse donc, non pas de trahison, Pour un cœur généreux cette tache est trop noire, Mais d'un peu seulement de manque de mémoire.

Moi, madame?

#### D. ELVIRE.

Je me plains du marquis, et non pas de Carlos.
Carlos de tout son cœur me tiendrait sa parole ;
Mais ce qu'il ni a dound, le marquis me le vole;
Cest lui seul qui dispose ainsi du bien d'antrui,
El prodigue son bras quand il n'est plus à lui.
Carlos se sou viendrait que sa haute vaillance
Duit ranger don Garcie à mon obéissance;
Qu'il doit m'accompagner pert-être des demain ;
Mais ce Carlos n'est plus, le marquis lui succède,
June autre soid de gloire, un autre objet possède,

Et qui, du indene bras que m'engageait sa fou, Entreprend trois combats pour une autre que moi. Hélas! si ces homeurs dont vous comble la reiue Rédusent mon espoir en une attente vaine; Si les nouveaux dessiens que vous en concevée Vous ont fait oublier ee que vous me devez, Rendez-lui ces honneurs qu'un tel oubli profane; Rendez-lui ces honneurs qu'un tel oubli profane; Rendez-lui equi vous payer ces refuis, L'Arajón a de quoi vous payer ces refuis, Et vous donner encor quelque chose de plus.

Et Carlos, et marquis, je suis à vons, madame; Le changement de rang ne change point mon ânie : Mais vous trouverez bon que, par ces trois délis, Carlos tàche à payer ce que doit le marquis. Vous réserver mon bras noirci d'une infamie, .... Attirerait sur vous la fortune ennemie, Et vous hasarderait, par cette lâcheté, Au juste châtiment qu'il aurait mérité. Quand deux occasions pressent un grand courage. L'honneur à la plus proche avidement l'engage. Et lui fait préférer, sans le rendre inconstant, Celle qui se présente à celle qui l'attend. Ce n'est pas toutefois, madame, qu'il l'oublie : Mais, bien que je vous doive immoler don Garcie, J'ai vu que vers la reine on perdait le respect, Oue d'un indigne amour son cœur était suspect; Pour m'avoir honoré je l'ai vue outragée, Et ne puis m'acquitter qu'après l'avoir vengée.

C'est me faire une excuse où je ne comprends rien, Sinon que son service est préférable au mien, Qu'avant que de me suivre on doit mourir pour elle, Et qu'étant son sujet il faut m'être infidèle.

D. ELVIRE ..

CALLOS.

Ce n'est point en sujet que je cours au combat;
Peut-être suis je né dedans quelque autre Étát :
Mais, par un zèle entjer et pour l'une et pour l'autre,
J'embrasse également sou service et le vôtre;
Et les plus grands périts u'ont rien de lassardeux
Que j'ose refuser pour aucune des deux.

Quoique engagé demain à combattre pour elle, S'il fallait aujourd'hui venger votre querelle, Tout ce que je jui dois ne m'empécherait pas De m'exposer pour vous à plus de trois combats. Je voudrais toutes deux pouvoir vous satisfaire, Vous, sans manquer vers elle; elle, sans vous déplaire : Cependant je ne puis servir elle ni vous Sans de l'une ou de l'autre allumer le ocurrons.

Je plaindrais un amant qui souffirialt mes peines, Et, lel pour deux beautés que je suis pour deux reius, Se verrait déchiré par uu égal amour, Tel que sont mes respects dans l'une et l'autre cour : L'ame d'un tel amant, trist ement balancée , Sur d'éternels soucis voit flotter sa pensée ; Et, ne pouvant résoudre à quels voux se borner, N'ose rien acquérir, ni rien abandonner : Il n'aime qu'avec trouble, il ne voit qu'avec crainte ; Tout ce qu'il entreprend donne sujet de plainte ; Ses hommages partout ont de fausses couleurs , Et son plus grand service est un grand crime ailleurs.

Aussi sont-ce d'amour les premières maximes, Que partager son ûme est le plus grand des crimes. Un cour n'est à personne alors qu'il est à deux; Aussitôt qu'il les offre il dérobe ses voux; Ce qu'il a de constance, à clusies trop limide, Le rend vers l'une et l'autre incossamment perfide; Et, comme il n'est enfin ni rigueurs, ai mépris, qui d'un pareil amoor ne soient un digne prix, Il ne peut mériter d'aucuu ceil qui le charme, En servant, un regard, en mourant, one larme.

CARLOS.

Vous seriez bien sévère envers un tel amant.

Allons voir si la reine agirait autrement, S'il en devrait attendre un plus léger supplice. Cependant dou Alvar le premier entre en lice; Et vous savez l'amour qu'il m'a touiours fait voir.

CARLOS.

Je sais combien sur lui vons avez de pouvoir.

D. ÉLVIRE.

Quand vons le combattrez, pensez à ce que j'aime, Et ménagez son sang comme le vôtre même.

CARLOS.

Quoi! m'ordonneriez-vous qu'ici j'en fisse nn roi?

Je vous dis seulement que vous pensiez à moi.

# ACTE TROISIÈME.

#### SCÈNE PREMIÈRE.

D. ELVIRE, D. ALVAR.

D. ELVIRE.

Vous pouvez donc m'aimer , et d'une âme bien saine Entreprendre nn combat pour acquérir la reine! Qu'el astre agit sur vous avec tant de rigueur, Qu'il force votre bras à trahir vote œuur? L'honneur, me dites-vous, vers l'amour vous excuse : Ou cet honneur se trompe, ou cet amour s'abuse; El je ne comprends point, dans un si mauvais four, Ni quel est cet houneur, ni quel est cet amour, Tout l'honneur d'un amant, c'est d'être amant fidèle ; Si vous m'aimez encor, que prétendez-vous de moi? Autrez-vous droit alors de lui manquer de foi? La mépriserez-vous quand vous l'aurez acquise? D. ALVAN.

Qu'étant né son sujet jamais je la méprise!

Que me voulez-vous donc? Vaincu par don Carlos, Aurez-vous quelque grâce à troubler mon repos? En serez-vous plus digne? et, par cette victoire, Répandra-t-il sur vous un rayon de sa gloire? D. ALVAR.

Que j'ose présenter ma défaite à vos yeux !

Que me veut donc enfin ce cœur ambiticux?

D. ALVAR.

Que vous preniez pitié de l'état déplorable Où votre long refus réduit un misérable.

Mes vœux mieux écoutés, par un heureux effet M'auraient su garantir de l'honneur qu'on m'a fait; Et l'État par son choix ne m'eût pas mis en peine. De manquer à ma gloire, ou d'acquérir ma reine. Votre refus m'expose à cette dure loi D'entreprendre un combat qui n'est que contre moi; J'en crains également l'une et l'autre fortune. Et le moyen aussi que j'en souliaite aucune? Ni vaincu, ni vainqueur, je ne puis être à vous : Vaincu, j'en suis indigne, et vainqueur, son époux; Et le destin m'y traite avec tant d'injustice. Oue son plus beau succès me tient lieu de supplice. Aussi, quand mon devoir ose la disputer, Je ne veux l'acquérir que pour vous mériter, Que pour montrer qu'en vous i'adorais la personne .-Et me pouvais ailleurs promettre une couronne. Fasse le juste ciel que j'y puisse, ou mourir, Ou ne ne la mériter que pour vous acquérir ! D. ELVIBE.

Ce sont veux superflus de vouloir un miracle, Où votre giòrie oppose un invincible obstacle; Et la reine pour moi vous saura blen payer Du temps qu'un peu d'amour vous fit mal employer. Ma couronne est douteuse, et la sienne affermie; L'avantage du change en ôte l'infamie. Allez, i'en perfect pas la digne occasion. Poursuivez-la sans honte et sans confusion. La légreret même où tant d'honneur engage Est moins légèreté que grandeur de courage : Mais gardez que Carlos ne me venge de vous. D. ALTAB.

Alt laissez-moi, madame, ádorer ce courroux.

J'avais cru jusqu'ici mon combat magnanime;

Mais je suis trop heureux s'il passe pour un crime,

Et si, quand de vos lois l'honneur me fait sortir,

Vous m'estimez assez pour vous en ressentir.

De ce crime vers vous quels que soieut les supplices,

pu moins il ma valu plus que tous mes services,

Puisqu'il me fait connaître, alors qu'il vous déplait, Que vous daignez en moi prendre quelque intérêt.

D. ELVIRE.

Le crime, don Alvar, dont je semble irritée, C'est qu'on me persécute après m'avoir quittée; Et, pour vous dire encor quelque chose de plus, Je me fâche d'entendre accuser mes refus.

Je suis reine sans sceptre, et n'en ai que le titre; Le pouvoir m'en est dû, le temps en est l'arhitre. Si vous m'avez servie en généreux amant Quand j'ai reçu du ciel le plus dur traitement, J'ai tâché d'y répondre avec toute l'estime Oue pouvait en attendre un cœur si magnanlme. Ponvais-je en cet exil davantage sur moi? Je ne veux point d'époux que je n'en fasse un roi : Et je n'ai pas une âme assez basse et commune Pour cu faire un appui de ma triste fortune. C'est chez moi . don Alvar, dans la pompe et l'éclat, One me le doit choisir le bien de mon État. Il fallait arracher mon sceptre à mon rebelle, Le remettre en ma main pour le recevoir d'elle : Je vous aurais peut-être alors considéré Plus que ne m'a permis un sort si déploré : Mais une occasion plus prompte et plus brillante A surpris cependant votre amour chancelante; Et . soit que votre cœur s'v frouvât disposé . . Soit qu'nn si long refus l'y laissat exposé. Je ne vous blame point de l'avoir acceptée : De plus constants que vous l'auraient bien écoutée Quelle qu'en soit pourtant la cause ou la couleur, Vous pouviez l'embrasser avec moins de chaleur, Combattre le dernier, et, par quelque apparence, Témoigner que l'honneur vous faisait violence; De cette illusion l'artifice secret M'eût forcée à vous plaindre et vous perdre à regret : Mais courir au-devant, et vouloir bien qu'on voie Que vos vœux mal recus m'échappent avec joie! D. ALVAR.

Vous auriez donc voulu que l'honneur d'un fel choix Ent montré votre amant le plus lâche des trois! Que pour lui cette gloire ent eu trop peu d'amorces, Jusqu'à ce qu'un rival ent épuisé ses forces?

. ELVIRE.

Vous achèverez au sortir du combat, Si toutefois Carlos vous en laisse en état. Voilà vos deux rivaux avec qui je veus laisse, Et vous dirai demain pour qui je m'intéresse.

Hélas! pour le bien voir ie n'ai que trop de jour.

### SCÈNE II.

### D. MANRIQUE, D. LOPE, D. ALVAR

D. MANRIQUE.

Qui vous traite le mieux, la fortune, ou l'amour:
La reine charme-t-elle auprès de done Elvire?

D. ALYAR.

Si j'emporte la bague, il faudra vous le dire.

Carlos vous nuit partont, du moins à ce qu'on croit.

Il fait plus d'un jaloux, du moins à ce qu'on voit.

Il devrait par pitié vous céder l'une ou l'autre.

Plaignant mon intérêt, n'oubliez pas le vôfre-D. MANRIQUE. De vrai, la presse est grande à qui le fera roi.

De vrai, la presse est grande à qui le fera roi.

D. ALVAB.

Je vous plains fort tous deux, s'il vient à bout de moi?

D. MANRIQUE.

Mais si vous le vainquez , serons-nous fort à plaindre.

Quand je l'aurai vaincu , vous aurez fort à craindre.
D. LOPE.

Oui, de vous voir longtemps hors de combat pour nous.

Nous aurons essuye les plus dangereux coups.

L'heure nous tardera d'en voir l'expérience.

D. ALVAR.

On pourra vous guérir de cette impatience. D. LOPE.

De grace, faites donc que ce soit promptement.

#### SCÈNE III.

### D. ISABELLE, D. MANRIQUE, D. ALVAR, D. LOPE.

D. ISABELLE. Laissez-moi, don Alvar, leur parler un moment :

Je n'entreprendrai rien à votre préjudice : Et mon dessein ne va qu'à vous faire justice. Qu'à vous favoriser plus que vous ne voulez. D. ALVAR.

Je ne sais qu'obéir alors que vous parlez.

### SCENE IV.

#### D. ISABELLE, D. MANRIQUE, D. LOPE.

#### D. ISABELLE.

Comtes, je ne veux plus donner lieu qu'on murmure Que choisir par autrui c'est me faire une iniure : Et puisque de ma main le choix sera plus bean, Je veux choisir moi-même, et reprendre l'anneau. Je ferai plus pour vous : des trois qu'on me propose -J'en exclus don Alvar ; vous en savez la cause ; Je ne veux point gêner un cœur plein d'autres feux. Et vous ôte un rival pour le rendre à ses vœux. Oui n'aime que par force aime qu'on le néglige : Et mon refus du moins autant que vous l'oblige.

Vous êtes donc les seuls que je veux regarder : Mais, avant qu'à choisir i'ose me hasarder, Je voudrais voir en vous quelque preuve certaine Qu'en moi c'est moi qu'on aime, et non l'éclat de reine. L'amour n'est, ce dit-on, qu'une union d'esprits; Et je tiendrais des deux celui-là mieux épris Qui favoriserait ce que je favorise, Et ne mépriserait que ce que je méprise, Qui prendrait en m'aimant même cœur, mêmes yeux : Si vous ne m'entendez , je vais m'expliquer mieux.

Aux vertus de Carlos J'ai pam libérale: Je voudrais en tous deux voir une estime égole, Qu'il trouvat même lonneur, même justice en vous; Car ne présumez pas que je prenne un époux Pour m'exposer moi-même à ce honteux outrage Qu'un roi fait de ma main détruise moit ouvrage: Ny pensez l'un ni l'autre, à moins qu'un digne effet Suire de votre part ce que ponr lui j'ai fait, Et que par cet aveu je demoure assurée Que tout ce qui m'a plu doit être de durée. 3. MANDOUR.

Toujours Carlos, madame! et toujours son honbeur Fait dépendre de lui le nôtre et votre cœur! Mais puisque c'est par la qu'il faut enfin vous plaire, Vous même apprenez-nous ce que nous pouvons faire. Nous l'estimons tous deux un des braves guerriers.

A qui Jamais la guerre ait donné des lauriers :
Notre liberté même est due à sa vaillance;
Et, quoiqu'il ait tanôt montré quelque insolence,
Dont nous a du piquer l'honneur de notre rang,
Vous avez supplée l'obscurtét du sang.
Ce qu'il vous plait qu'il soit, il est digne de l'être.
Nous lui devons beaucoup, et l'allions reconnaître,
L'honner en soldat, et lui faire du bleu :
Mais oprès vos faveurs nous ne pouvons plus rien :
Qui pouvait pour Carlos ne peut rien pour un comte;
Il n'est rien en os mains qu'in e reçut saus horte,
Et vous avez pris soin de le payer pour nous.

D. BARELEE.

Il en est en vos mains des présents assez doux, qui purgerialent vos noms de toute ingratiturle, Et mon âme pour lui de toute inquiéthule; Il en est dons tans honte il serait possesseur: En un mot, vons avez l'un et l'autre une sour; El je veux que le roi qu'il me plaira de faire, En recevant ma main, le fasses son beau-frère; Et que par cet hymen son destin afterni Ne puisse en uno époux trouver son ennemi.

Ce n'est pas, après tout, que j'en craigne la hainé; Je sais qu'en cet État je serai toujours reine, Et qu'un tel roi jamais, quel que soit son projet, Ne sera sous ce nom que mon premier sujet; Mais je ne me plais pas à contraindre personne, Et moins que tous un cœur à qui le mien se donne. Répondez donc tous deux : n'y consentez vous pas?

D. MANRIQUE.

Oui, madame, aux plus longs et plus cruels trépas,
Plutôt qu'à voir jamais de pareils hyménées
Ternir en un moment l'éclat de mille années.
Ne cherches point par là cette union d'esprits:
Votre sceptre, madame, est trop cher à ce prix;
Et iamais...

D. ISABELLE.

Aínsi donc vous me faites connaître Que ce que je l'ai fait il est digne de l'être, Que je puis suppléer l'obscurité du sang?. D. MANNOUE.

Oui, bien pour l'élever jusques à notre rang. Jamais un souverain ne doit compte à personne Des dignités qu'il fait, et des grandeurs qu'il donne : S'il est d'un sort indigne on l'auteur ou l'appui, Comme il le fait in seul, la lonic est toute à lui. Mais disposer d'un sang que j'ai reçu sans tache! Avant que le soulier il faut qu'on me l'arrache; l'en dois compte aux aieux dont il est hérité , A toute leur famille, à la postérité.

D. ISABELLE.

Et moi, Manrique, et moi, qui n'eu dois aucun compte.
J'en disposerai seule, et J'en aurai la houte.
Mais quelle extravagance à pu vous figurer
Que je me donne à vous pour vous désilonorer,
Que mon sceptre en vos mains porte quelque infamie?
Si je suis jusque-là de moi-même ennemle,
En quelle qualifé, de sajet, ou d'amant,
M'osez-vous expliquer or en oble sentiment?
Ah! si vous n'apprenez à parler d'autre sorte...
D. LOFE.

Madame, pardonnez à l'ardeur qui l'emporte; Il devait s'excuser avec plus de douceur. Nous avons, en effet, l'un et l'autre uue sœur; Mais, si j'ose en parler avec quelque franchise, A d'autres qu'au marquis l'une et l'autre est promise. D. ISABELLE.

A qui, don Lope?

D. MANRIQUE.

A moi, madame.

Et l'autre

D. LOPE.

J'ai donc tort parmi vous de vouloir faire un roi.
Aliez, heureux amants, aliez voir vos maltresses;
Et; parmi les douceurs de vos dignes caresses
N'oubliez pas de dire à ces jeunes esprits
Que vous faites du trône un généreux mépris.
Je vous l'ai dejà dit, je ne force personne,
Et rends grâce à l'Etat des amants qu'il me donne.

Ecoutez-nous, de grâce.

D. ISABELLE.

Et que me direz-vous? Que la constance est belle au jugement de tous? Qu'il n'est point de grandeurs qui la doivent séduire? Quelques autres que vous m'en sauront mieux instruire; Et, si cette vertu ne se doit point forcer, Peul-être qu'à mon tour je saurai l'exercer.

D. LOPE.

Exercézia, machame, et souffrez qu'on s'explique. Vous comantiez do moins don Lope et don Manrique, Qu'un vertueux amour qu'ils ont tous deux pour vons, Ne pourant reuder beureux sass en faire un jaloux, Porte à tarir ainsi la source des querelles. Qu'entre les grands rivaux on voit a laurelles. Ils es sont l'un à l'autre attachés par ces nœuds. Qui n'auront leur effet que pour le malheureux: Il me devra as sœur, s'il faut qu'il vous obtienne; Et si je suis à vous, je lut devrai la mienne. Celui qui doit vous perdre, ainsi, malgré son sort, A s'approcher de vous fait encor son effort: Ainsi, pour consoler l'une ou l'autre infortune; L'une et l'autre est promise, et nons n'eu devons qu'une: Nous ignorous faurelle; et vous la choisire?. Puisque enfin c'est la sœur du roi que vous ferez.

Jugez donc si Carlos en peut être beau-frère, Et si vous devez rompre un nœud si salutaire, Hasarder un repos à votre État si doux, Qu'affermit sous vos lois la concorde entre nous.

D. ISABÈLLE.

Et ne savez-vous point qu'étant ce que vous êtes, Vos sœurs par conséquent mes premières sujettes, Les donner sans mon ordre, et même malgré moi C'est dans mon propre État m'oser faire la loi?

D. MANRIOUE.

Agissez donc enfin , madame, en iouveraire, Et souffrez qu'on s'exuse, ou commander en reire; Nous vous obeirons, mais sans y consentir; Et, pour vous dire tout avant que de soriir, Carlos est généreux, il consait sa naissance; Qu'il se juge en secret sur cette connaissance; Et s'il trouve son sang digue d'un tel honneur, Qu'il vienne, nous tiendrons l'alliance à bonheur; Ou'il choisisse des deux. et l'épouse, s'il l'ose.

Nous n'avons plus, madame, à vous dire autre close : Mettre en un tel hasard le choix de leur époux , C'est jusqu'où nous pouvons nous abaisser pour vous; Mais, encore une fois, que Carlos y regarde, Et nense à quels sérils cet luvmeu le lasarde.

D. ISABELLE.

Vous-même gardez bien, pour le trop dédaigner, One je ne montre enfin comme je sais régner.

# SCÈNE V.

# D. ISABELLE.

Quel est ce mouvement qui tous deux les mutine, Lorsque l'Obéissance au trône les destine? Est-ce orgueil : est-ce envire ? est-ce animosité, Défance, mépris, ou générosité? N'est-ce point que lec elne consent qu'avec peine Cette triste union d'un sujet à sa reine, Et jette un prompt obstacle aux plus aisés desseins Qui laissent choir mon sceptre en leurs indignes mains? Mes yeux n'out-is horreur d'une telle bassesse Que pour s'abaisser trop lorsque je les abaisse? Quel destin à ma gloire oppose mon ardeur? Quel destin à ma flamme oppose ma grandeur? Si ce n'est que par là que je m'en puis défendre, Ciel, Jalisse-moi donner ce que je n'ose prendre; Et, puisque enfin pour moi tu n'as point fait de rois, Souffre de mes suitels le moins indigne choix.

# SCÈNE VI.

#### D. ISABELLE, BLANCHE.

D. ISABELLE.

Blanche, j'ai perdu temps.

BLANCHE.

Je l'ai perdu de même.

D. ISABELLE.

Les comtes à ce prix fuyent le diadème.

Et Carlos ne veut point de fortune à ce prix.

b. ISABELLE.
Rend-il haine pour haine, et mépris pour mépris?

BLANCHE.

Non , madaine , au contraire , il estime ces dames.

Dignes des plus grands cœurs et des plus belies flam nes.

D. ISABELLE.

Et qui l'empêche donc d'aimer et de choisir?

BLANCHE.

Quelque secret obstacle arrête son désir.

Tout le bien qu'il en dit ne passe point l'estime;
Charmantes qu'elles sont, les simer c'est un crime.

Il ne s'excuse point sur l'inégalité;
Il semble platoit craindre une infidélité;
El ses discours obscurs, sous un confus mélange,
Mout fait voir malgré lui comme une horreur du clauge,
Comme une aversion qui n'a pour fondement
bue les secrets liens d'un autre attachement.

D. ISABELLE.

Il aimerait ailleurs!

BLANCHE. Qui , si je ne m'abuse , Il aime en lien plus hant que n'est ce qu'il refuse; Et si je ne craignais votre juste courroux, J'oscrais deviner, madame, que c'est vous.

D. ISABELLE.

Alt I co n'est pas pour moi qu'îl est si léméraire; Tantôt dans ses respects j'ai trop vu le contraire : Si l'éclat de mon sceptre avait pu le charmer , Il ne m'aurait jamais défendu de l'aimer. S'il aime en lieu si haut , il aime done Elvire ; Il doit l'accompagner jusque dans son empire; El fait à mes amants ces défis généreux , Non pas pour m'acquérir, mais pour se veuger d'eux.

Je l'ai done agrandi pour le voir disparaltre, Et qu'une reine, ingrate à l'égal de ce tralte, M'enlève, après viugt aus de refuge en ces lieux, Ce qu'avait mon État de plus doux à mes yeux; Non, j'ai pris trop de soin de consèrrer sa vie. Qu'il combatte, qu'il meure, et j'en serai ravie; Je sanrai par sa mort à quels vœux m'eugager, Et j'aimerai des trois qui m'en saura venger.

BLANCHE.

Que vous peut offenser sa flamme ou sa retraite, Puisque vous n'aspirez qu'à vous eu voir défaite? Je ne sais pas s'il aime ou done Etvire ou vous; Mais je ne comprends point ce mouvement jaloux.

D. ISABELLE.

Tu ne le compreuds point! et c'est ce qui m'étonue : Je veux que son respect l'europélei de m'aimer, Nou des flammes qu'une autre a su mieux allumer : Je veux que son respect l'europélei de m'aimer, Nou des flammes qu'une autre a su mieux allumer : Je veux bien plus; qu'il m'aime, et qu'un juste siènce Fasse à des feux pareils pareille violence; Que l'inégalité lui donne même ennui; Qu'il souffre antant pour moi que je souffre pour lui; Que par le scul dessein d'affernir so fortune, Et nou point par amour, il se donne à quelqu'une; Que par mon ordre seul il s'y laisse obliger; Que ce soit n'oblér, et nou me négliger; Et que, voyant ma flamue à l'honorer trop promple, Il m'ôte de péril sans me faire de honte.

Car enfin il l'a vue, et la conait trop bien;

Mais il aspire au trone, et ce n'est pas au mien; Il me préfère une autre, et cette préfèrence Forme de son respect la trompeuse apparence: Faux respect qui me brave, et veut régner sans moi!

BLANCHE.

Pour aimer done Elvire, il n'est pas encor roi.

D. ISABELLE.

Elle est reine, et peut tout sur l'esprit de sa mère.

BLANCHE.

Si ce n'est un faux bruit, le ciel lui rend un frère.
Don Sanche n'est point mort, et vient ici, dit-on,
Avec les députés qu'on attend d'Aragon;
C'est ce qu'en arrivant leurs gens ont fait eutendre.
D. ISABELLE.

Blanche, s'il est ainsi, que d'lieur j'en dois attendre! L'injostice du ciel, faute d'autres objets, Me forçait d'alusieser mes yeux sur mes sujets, Ne voyant point de prince égal à ma naissance Qui me fit sous l'hymen, ou Maure, ou dans l'enfance: Mais, s'il lui rend un frère, il m'envoie un époux.

Comtes, je n'ai plus d'yeux pour Carlos ni pour vous ; Et, devenant par la reine de ma rivale, J'anrai droit d'empécher qu'elle ne se ravale; Et ne souffrirai pas qu'elle ait plus de bomheur Que ne m'en ont permis ces tristes lois d'honneur.

La belle occasion que votre jalonsie,
Douteuse encor qu'elle est, a promptement suisie
D. ISABELLE.

Allons l'examiner, Blanche; et tachons de voir Quelle juste espérance on peut en concevoir.

# ACTE QUATRIÈME.

# SCENE PREMIÈRE.

D. LÉONOR, D. MANRIQUE, D. LOPÉ.

D. MANRIQUE.

Quoique l'espoir d'un trône et l'amour d'une reine. Soient des biens que jamais on ne océta sans peine, Quoiqu'à l'un de nous deux sile ait promis sa foi, Nous cessons de prétendre où nous voyons un roi. Dans notre ambjion nous savons nous connattre; Et, bénissant le clel qui nous donne un tel mattre, Ce prince qu'il vous rend après tant de travaux : Trouve en nous des sujets, et non pas des rivaux : Heureux si l'Aragon, joint avec la Castille, Du sang de deux grands rois ne fait qu'une famille!

Nous vous en conjurons, loin d'en être jaloux, Comme étant l'un et l'autre à l'État plus qu'à nous ; Et, tout impatients d'en voir la force unie les Maures, nos voisins, dompter la tyrannie, Nous renonçons sans houte à ce cloix glorieux, Qui d'une grande reine absissait trop les yeux.

La gánérosité de votre déférence,
Comtes, flatte trop tot ma nouvelle espérance :
D'un avis si douteus j'attends fort peu de fruit;
Et or grand bruit enfin peut-être n'est qu'un bruit.
Et or grand bruit enfin peut-être n'est qu'un bruit.
Mais jugaz-en tous deux, et me daignez apprendre.
Ce qu'avecque raison mon cœur en duit attendre.
Les troubles d'Aragon vous sont assez connus;
Jo vous en ai souvent tous deux entretenus,

Je vous en ai souvent tous deux entretenus, Et ne vous reits point quelles longues misères Chassèrent don Fernand du trône de ses pères. Il y voyait déjà monter ses ennemis, Ce prince malheureux, quand J'accouchai d'un fils : On le nomma don Sanche; et, pour cacher sa vie Aux barbares frieures du traftire don Garcie,

A peine eus-je loisir de lui dire un adieu, Ou'il le fit enlever sans me dire en quel lieu : Et ie n'en ous jamais savoir que quelques marques, Pour reconnaître un jour le sang de nos monarques. Trop inutiles soins contre un si mauvais sort! Lui-même au bout d'un an m'apprit qu'il était mort. Quatre ans après il meurt, et me laisse une fille Dont ie vins par son ordre accoucher en Castille. Il me souvient toujours de ses derniers propos: Il mourut en mes bras avec ces tristes mols : « Je meurs , et je vous laisse en un sort déplorable. « Le ciel vous puisse un jour être plus favorable ! « Dou Raimond a pour vous des secrets importants, " Et vous les apprendra quand il en sera temps : " Fuyez dans la Castille. " A ces mots il expire, Et jamais don Raimond ne me voulut rien dire. Je partis sans lumière en ces obscurités : Mais le voyant venir avec ces députés. Et que c'est par leurs gens que ce grand bruit éclate (Voyez qu'en sa faveur aisément on se flatte!) J'ai cru que du secret le temps était venu. Et que don Sanche était ce mystère inconnu : Qu'il l'amenait ici reconnaître sa mère. Hélas! que c'est en vain que mon amour l'espère! A ma confusion ce bruit s'est éclairei : Bien loin de l'amener, ils le cherchent ici : Voyez quelle apparence, et si cette province A jamais su le nom de ce malheureux prince-

D. LOVE.

Si vous croyez au nom, vous croirez son trépas,
Et qu'on cherche don Sanche où don Sanche n'est pas ;
Mais si vous en voulez croire la voix publiqué;
Et que notre pensée avec elle s'explique,
Ou le ciel pour jamais a repris ce héros,
Ou cet illustre prince est le vaillant Carlos.
Nous le dirons tous deux , quodique suspects d'envie,
C'est un miracle pur que le cours de sa vie.
Cette hauto vertu qui clarme tant d'esprits,
Cette fière valeur qui larme tant d'esprits,
Cette fière valeur qui prave nos mépris,
Ce port majestuenx qui, tout inconnu même,
A plus d'accès que nous auprès du diadème;

Deux reines qu'à l'envi nous voyons l'estinier, Et qui pett-étre ou peine à ne le pas aimer; Ce prompt consentement d'un peuple qui l'adore : Madame, après cela Jose le dire encore, Ou cet il pour jamais a repris ce béros, Ou cet illustre prince est le vaillant Carlos. Nous avous meprise sa nissance inconnue; Mais à ce peu de jour nous recourrons la vue, Et verrions à regret qu'il faitht aujourd'lini Céder notre espérance à tout autre qu'à lui. D. Lösons.

II en a le mérite, et non pas la naissance; Et lui-mème il en donne assez de connaissance, Abandonnant la reine à choisir parmi vous Un roi pour la Castille, et pour elle un époux.

El ne voyez-vous pas que sa valeur s'apprete A faire sur tous trois cette librate couquete? Oubliez-vous déjà qu'il a dit à vos yeux Qu'il ne veut rieu devoir au nom de ses aieux? Son grand cour se dérobe à ce haut avaintage, Pour devoir sa grandeur entière à son courage; Dans une cour si belle et si phien d'appna, Avez-vous remarqué qu'il aime en lien plus has?

Le voici, nous saurons ce que lui-même en peuse-

## SCÈNE II.

# D. LÉONOR, CARLOS, D. MANRIQUE, D. LOPE.

# CARLOS.

Madame, sauvez-moi d'un bonneir qui m'offense : Un peuple opiniatre à m'arracher.moi nom Yeut que je sois don Sanche, et prince d'Aragon. Puisque par sa présence il faut que ce bruit meure, Dois-je être, en l'attendant, le fantôme d'une heirie? Ou, si c'est une erreur qui l'ul promet ce roi, Souffrez-vous qu'elle abuse et de vous et de moi? D. L. Exono.

Quei que vons présumiez de la voix populaire, Par de secrets rayons le ciel souvent l'éclaire : Vous apprendrez par là du moins les vœux de tous; Et quelle opinion les peuples ont de vous. D. LOPE.

Prince, ne cachez plus ce que le ciel découvre : Ne fermez pas nos yeux quand sa main nous les ouvre. Vous devez être las de nous faire faillir. Nous ignorons quel fruit vous en vouliez cueillir. Mais nous avions pour vous une estime assez haute Pour n'être pas forces à commettre une faute ; Et notre honneur, au vôtre en aveugle opposé. Méritait par pitié d'être désabusé. Notre orgueil n'est pas tel , qu'il s'attache aux personnes , Ou qu'il ose oublier ce qu'il doit aux couronnes : Et s'il n'a pas eu d'yeux pour un roi déguisé. Si l'inconnu Carlos s'en est vu méprisé. Nous respectons don Sanche, et l'acceptons pour maître, Sltôt qu'à notre reine il se fera connaître : Et sans doute son cœur nous en avouera bien. Hâtez cette union de votre sceptre au sien. Seigneur, et, d'un soldat quittant la fausse image, Recevez, comme rol, notre premier hommage. CARLOS.

Comtes, ces faux respects dont je me vois surpris Sont plus injurieux encor que vos mépris. Je pense avoir rendu mon nom assez illustre Pour n'avoir pas besoin qu'on lui donne un faux lustre. Reprenez vos honneurs, où je n'ai point de part. J'imputais ce faux bruit aux fureurs du hasard, Et doutais qu'il put être une âme assez hardie Pour ériger Carlos en roi de comédie : Mais, puisque c'est un jeu de votre belle humeur, Sachez que les vaillants honorent la valeur : Et que tous vos pareils auraient quelque scrupule A faire de la mienne un éclat ridicule. Si c'est votre dessein d'en réjouir ces lieux . Quand vous m'aurez vaincu vous me raillerez mieux ; La raillerie est belle après une victoire ; On la fait avec grâce aussi bien qu'avec gloire. Mais vous précipitez un peu trop ce dessein : La bague de la reine est encore en ma main ; Et l'inconnu Carlos, sans nommer sa famille.

Vous sert encor d'obstacle au trône de Castille. Ce bras, qui vous sauva de la captivité, Peut s'opposer encore à votre avidité.

#### D. MANBIQUE.

Pour n'être que Carlos, vous parlez bien en maitre, Et tranchez bien du prince, en déniant de l'être. Si nons avons tanté jusqu'a hout défend. L'honneur qu'à notre rang nous voyions être dû, Nous saurons bien encor jusqu'ar bout le défendre; Mais ce que nous devons, nous aimons à le rendre.

Que vous soyez don Sanche, ou qu'un autre le soit , L'un et l'autre de nous lui rendra ce qu'il doit. Pour le nouveau marquis, quoique l'honneur l'irrite, Qu'il sache qu'on l'honore autent qu'il le mérite ; Mais que, pour nous combattre, il faut que le boin saug Aide un peu sa valeur à soutenir ce rang. Qu'il n'y prétende point à moins qu'il se déclare : Non que nous demandions qu'il soit Guzman ou Larè : Non que nous demandions qu'il soit flour pour soit selecte d'égal ; Nous le verrous fous deux comme un digue rival ; Et si don Sanche entin n'est qu'une attente vaine, Nous lui disputerous cet anneau de la reine. Qu'il souffre cependant, quoique brave guerrier, Que notre bras dédaigne un simple aventurier.

Nous vous laissons, madame, éclaireir ce mystère Le sang a des secrets qu'entend mieux une mère; Et, dans les différends qu'avec lui nous avons, Nous craignons d'oublier ce que nous vous devons.

## SCÈNE III.

# D. LÉONOR, CARLOS.

#### CARLOS.

Madame, vous voyez comme l'orgueil me traite;
Pour me faire un honneur on veut que je l'achète.

Mais, s'il faut qu'il m'en coûte un secret de vingt ans,
Cet anneau daus mes mans pourra briller longtemps.

p. 160008.

D. LEON

Laissons là ce combat, et parlons de don Sauche.

Ce bruit est grand pour vous, toute la conr y péricle :

CORNEILLE. — T. II.

De grace, dites-moi, vons connaissez-vous bien? CARLOS.

Plût à Dieu qu'en mon sort je ne connusse rien Si j'étais quelque enfant épargné des tempêtes. Livré dans un désert à la merci des bêtes, Exposé par la crainte ou par l'inimitié. Rencontré par hasard, et nourri par pitié. Mon orgueil à ce bruit prendrait quelque espérance Sur votre incertitude, et sur mon ignorance; Je me figurerais ces destins merveilleux Qui tiraient du néant les héros fabuleux. Et me revetirais des brillantes chimères Qu'osa former pour eux le loisir de nos pères : Car enfin je suis vain, et mon ambition Ne peut s'examiner sans indignation : Je ne puis regarder sceptre ni diadème, Qu'ils n'emportent mon âme au delà d'elle-même : Inutiles élans d'un vol impétueux Que pousse vers le ciel un cœur présomptueux, Que soutiennent en l'air quelques exploits de guerre, Et qu'un coup d'œil sur moi rabat soudain à terre!

Je ne suis point don Sanche, et connais mes parents; Ce bruit me donne eu vain un nom que je vous rends; Gardez-le pour ce prince: une heure ou deux peut-être Avec vos députés vous le feront connattre. Laissez-moi cependant à cette obscurité Qui ne fait que justice à un têmérité.

En vain donc je me flatte, et ce que j'aime à croire N'est qu' une illusion que me fait votre gloire. Mon cœur vous en dédit ; un secret mouvement , Qui le penche vers vous , malgré moi vous dément ; Mais je ne puis juger quelle source l'anime , si'c est l'ardeur du sang , ou l'effort de l'estime ; Si le nature agit , ou si c'est le désir ; Si c'est vous reconnaitre, ou si c'est vous choisir. Je veux bien toutelois étouffer ce murmure Comme de vos vertus une aimable imposture ; Condamner , pour vous plaire , un bruit qui m'est si doux ; Mais où sera mon fils s'il ne vit point en vous? On vent qu'il soit it; je n'en vois accun signe : On connaît, horm's rous, quiconque en serait digue; El le vrai sang des rois, sous le sort abattu. Peut cacher sa naissance, et non pas sa vertu: Il porte sur le frout un luissant caractère Qui parle malgré ni de tout ce qu'il veut taire; Et celui que le ciel sur le votre avait mis Pouvait seut in éblouris 4 rous l'eusseignements.

Vous ne l'êtes donc point, puisque vous me le dites ; Mais yous êtes à craindre avec tant de mérites. Souffrez que j'en demeure à cette obscurité. Je ne condamne point votre témérité : Mon estime, au contraire, est pour vous si puissante, Qu'il ne tiendra qu'à vous que mon cœur n'y consente : Votre sang avec moi n'a qu'à se déclarer. Et ie vous donne appès liberté d'espérer. Que si même à ce prix vous cachez votre race, Ne me refusez point du moins une autre grace : Ne vous préparez plus à nons accompagner : Nous n'avons plus besoin de secours pour régner, La mort de don Garcie a puni tous ses crimes, Et rendu l'Aragon à ses rois légitimes : N'en cherchez plus la gloire; et quels que soient vos væux, Ne me contraignez point à plus que je ne veux. Le prix de la valeur doit avoir ses limites : Et je vous crains enfin avec tant de mérites. C'est assez vous en dire. Adieu : pensez-y bien, Et faites-vous connaître, ou n'aspirez à rien.

# SCÈNE IV.

# CARLOS, BLANCHE.

BLANCHE.

Qui ne vous craindra point, si les reines vous craignent?

Elles se font raison torsqu'elles me dédaignent

Dédaigner un héros qu'on reconnaît pour roi! CARLOS.

N'aide point à l'envie à se jouer de moi ; Blanche ; et si tu te plais à seconder sa haine , Du moins respecte en moi l'ouvrage de ta reine.

La reine même en vous ne voit plus anjourd'hui Qu'un prince que le clel nous montre malgré lui Mais c'est trop la tenir dedans l'incertitude, Ce silence vers elle est une ingratitude : Ce qu'a fait pour Carlos sa générosité Méritait de don Sanobe une civilité.

- CARLOS.

Ah! nom fatal pour moi, que tu me persécutes, Et prépares mon âme à d'effroyables chutes!

# SCENE V.

# D. ISABELLE, CARLOS, BLANCHE.

### .. CARLOS.

Madáine, commandez qu'on me laisee en repos, qu'on ne confonde plus don Sanche avec Carlos; C'est faire au nom d'un prince une trop longue injure : Je ne veux que celui de votre créature. Et si le sort jadoux, qui semble me flatter, Yeut m'élever, plus haut pour m'en précipiter, Souffrez qu'en m'éloignant je dérobe ma tête A l'indigne revers que sa fureur m'apprête. Je le vois de trop loin pour l'attendre en ce lieu; Souffrez, que je l'évite en vous disant adieu;

D. ISABELLE.

Quand on le croit monarque, il frémit, il s'étoume!
Il veut fuir cette gloire, et se laisse alarmer
De ce que sa vertu force d'en présumer!

Ali 'vous ne voyez pas que cette erreur commune N'est qu'une trahison de mà bonne fortante; Que déjà mes secrets sont à demi trahis. Je hir carhais en vain ma race et mon pays: En vain sous un faix non je me faisais comantre; Pour lui faire oublier ce qu'elle m'a fait nattre; Elle a déjà trouvé mon pays et men nom.

Je suis Sanche, madame, et né dans l'Aragon; Et je crois déjà voir sa malice funeste Détruire votre ouvrage en découvrant le reste, Et faire voir ici, par un honteux effet, Quel comte et quel marquis votre faveur a fait.

D. ISABELLE.

Pourrais-je alors manquer de force ou de courage Pour empêcher le sort d'abattre mon ouvrage? Ne me dérobez point ce qu'il ne peut ternir; Et la main qui l'a fait saura le soutenir. Mais vous vous en formez une vaine menace Pour faire un beau prétexte à l'amour qui vous chasse. Je ne demande plus d'on partait ce dédain. Quand i'ai voulu vous faire un'hymen de ma main. Allez dans l'Aragon suivre votre princesse, Mals allez-y du moins sans feindre une faiblesse; Et puisque ce grand cœur s'attache à ses appas. Montrez, en la suivant, que vous ne fuyez pas. CARLOS.

Ah! madame, plutôt apprenez tous mes crimes; Ma tête est à vos pieds, s'il vous faut des victimes:

Tout chétif que je suis, je dois vous avouer Qu'en me plaignant du sort j'ai de quoi m'en louer : S'il m'a fait en naissant quelque désavantage , Il pr'a donné d'un roi le nom et le courage : Et, depuis que mon cœur est capable d'aimer, A moins que d'une reine, il u'a pu s'enflammer; Voilà mon premier crime, et je ne puis vous dire Qui m'a fait infidèle, ou vous, ou done Elvire; Mais je sais que ce cœur, des deux parts engagé, Se donnant à vous deux, ne s'est point partagé, Toujours prêt d'embrasser son service et le vôtre, Toujours prêt à mourir et pour l'une et pour l'autre. Pour n'en adorer qu'une, il eût fallu choisir; Et ce choix eût été du moins quelque désir, Quelque espoir outrageux d'être mieux reçu d'elle, Et j'ai cru moins de crime à paraître infidèle. Qui n'a rien à prétendre en peut bien aimer deux, Et perdre en plus d'un lieu des soupirs et des vœux ; Voita mon second crime : et quoique ma souffrance Jamais à ce beau feu n'ait permis d'espérance,

Je ne puis, sans mourir d'un désespoir jaloux. Voir dans les bras d'un autre, ou done Elvire, ou vous Voyant que votre choix m'apprétait ce martyre. Je voulais m'v soustraire en suivant done Elvire, Et languir auprès d'elle, attendant que le sort, Par un semblable hymen, m'eût envoyé la mort. Depuis, l'occasion, que vous-même avez faite, M'a fait quitter le soin d'une telle retraite. Ce trouble a quelque temps amusé ma douleur : J'ai cru par ses combats reculer mon malbeur. Le coup de votre perte est devenu moins rude, Lorsque i'en ai vu l'heure en quelque incertitude . Et que i'ai pu me faire une si douce loi . Que ma mort vous donnât un plus vaillant que moi. Mais je n'ai plus, madame, aucun combat à faire. Je vois pour vous don Sanche un époux nécessaire : Car ce n'est point l'amour qui fait l'hymen des rois; Les raisons de l'État règlent tonjours leur choix : Leur sévère grandeur tamais ne se ravale. Ayant devant les yeux un prince qui l'égale; Et, puisque le saint nœud qui le fait votre époux Arrête comme sœur done Elvire avec vous', Que je pe puis la voir sans voir ce qui me tue, Permettez que j'évite une fatale vue Et que je porte ailleurs les criminels soupirs D'un reste malheureux de tant de déplaisirs.

Vous m'en dites asses pour nefriter ma haine, Si je laissais agir les tentiments de reine; Par un trouble accrei je les sens confondus; Partz, je le consens, et ne les troubles plus. Mais non: pour fuir don Sanche, attender qu'un le voie; Ce bruit peut létre faux, et me rendre ma joie. Que dis-je? Allez, marquis, j'y consens de nouveau; Mais, avant que partir, donner-lui mon annean s' si ce n'est toutefeis sue faveur trop grande Que pour tant de faveurs une reine demande.

Vous voulez que je meure, et je dois obéir, Dut cette obéissance à mon sort me trahir: Je recevrai pour grace un si juste supplice, S'il en rompt la menace et prévient la malice, Et souffre que Carlos, en donnant cet anneau, Emporte ce faux nom et sa gloire au tombeau. C'est l'unique bonheur où ce coupable aspire.

D. ISABELLE.

Que n'étez-vous don Sanche! Ah ciel! qu'esé-je dire?

Adieu : ne croyez pas ce soupir indiscret.

CARLOS.

Il m'en a dit assez pour mourir sans regret.

# ACTE CINQUIÈME.

# SCENE PREMIÈRE.

D. ALVAR, D. ELVIRE.

D. ALVAR.

Enfin, après un sort à mes vœux si contraire, le dois bénir le ciel qui vous renvieu un frère; Puisque de notre reine il doit être l'époux, Cette heureuse union me laisse tout à vous. Je me vois affranchi d'un honeur tyraunique, D'un joug que m'imposait cette faveur publique, D'un joug que m'imposait cette faveur publique, D'un choix qui me fescrat à vouloir étre oui. Je n'ai plus de combat à finire contre moi, Plus à craindre le prix d'une triste victoire; Et l'infidélité que vous faisait ma gloire Consent que mon amour, de ses lois dégagé, Vous rende nn inconstant qu'in à jamais changé.

D. FLVIRE.

Vous étes généreux, mais votre impatience Sur un bruit incertain prend trop de confiance; Et cette prompte ardeur de rentrer dans mes fers Me console trop tot d'un trône que je perds. Ma perte n'est encor qu'une rameur confuse Qui du nom de Cârlos, malgré Carlos, abuse; Et vous ne savez pas, à vons en bien parter, Par quelle offre et quels veux on m'en peut consoler. Plus que vous ne pensez la couronne m'est chère; Je perds plus qu'on ne croit, si Carlos est mon frère. Attendez les effets que produiront ces bruis; Attendez que je sache au vrai ce que je suis; S'le ciel m'ote ou laisse enfin le diadème, S'li vous faut m'obtenir d'un frère on de moi-mème, S'l, par l'ordre d'autrui, je vous dois écouter, ou si j'ai seulement mon cœur à consulter.

#### D. ALVAR.

Ahl ce n'est qu'à ce cœur que le mien vous demande , Madame, c'est his equi que je veux qui m'entende; Et mon propre bonieur m'accablerait d'ennui Si jo n'étais à vous que par l'ordre d'autrui. Pourrais-je de ce frère implorer la puissance Pour ne vous obtenir que par obéissance; Et, par un Betle abus de son autorité, . M'élevre en tyran sur volre volonté?

#### B ELVIRE.

Avec peu de raison vous craignez qu'il arrive Qu'il ait des sentiments que mon âme ne suive : Le digne sang des rois n'a point d'yeux que leurs yeux , Et leurs premiers sujets obdissent le mieux. Mais vous étes étrange avec vos déférences , Dont les submissions chercheut des assurances. Vous ne craignez d'agit contre ce que je veux Que pour tirer de moi que jaccepte vos veux , Et vous obstimeirez dans ce respect extréme Jusques à me forcer à dire « Je vous aime. » Ce mot est un peu rud à prononcer pour nous ; Souffrez qu'à m'expliquer j' du trouve de plus doux. Je vous dirai beaucoup , sans pourtant vous rien dire . Je sais depuis quel temps vous aimez doue Etivie .

Je sais ceque je dois , je sais ce que je puis : Mais , encore une (iois , sachous ce que je suis ; Et , si vous n'aspirez qu'a ub bonleur de me plaire , Tachez d'approfondir ce daugereux mystère. Carlos a tant de lieu de vous considerer, Que , s'il devient mon roi , vous devez esperar.

. D. ALVAR...

Madame ...

D. ELVIRE.

En ma faveur donnez vous cette peine, Et me laissez, de grâce, entretenir la reine. D. ALVAR.

J'obéis avec jole, et ferai mon pouvoir A vous dire bientôt ce qui s'en peut savoir.

### SCENE II.

D. LÉONOR, D. ELVIRE.

D. LÉONOR.

Don Alvar me fuit-il?

D. ELVIRE.

Madame, à ma prière, Il va dans tous ces bruits chercher quelque lumière. J'ai craint, en vous voyant, un secours pour ses feux, Et de défendre mal mon occur contre vous deux, D. 16000E.

Ne pourra-t-il jamais gagner votre courage?

Il peut tout obtenir, ayant votre suffrage.

D. LÉONOR.

Je lui puis donc enfin promettre votre foi?

D. ELVIRE.
Oui, si vous lui gagnez celui du nouveau roi.

D. LEONOR. Et si ce bruit est fanx , si vous demeurez reine

D. ELVIRE.

Que vous puis je répondre, en étant incertaine?

n. LÉONOR. En cette incertitude on peut faire espérer.

D. ELVIRE. On peut attendre aussi pour en délibérer : On agit autrement quand le pouvoir suprême...

# SCÈNE III.

D. ISABELLE, D. LÉONOR, D. ELVIRE.

D. ISABELLE.
J'interromps vos secrets , mais j'y prends part moi-même;

Et j'ai tant d'intérêt de connaître ce fils, Que j'ose demander te qui s'en est appris.

D. LÉONOR.

Vous ne m'en voyez point davantage éclaircie. D. ISABELLE.

Mais de qui tenez-vous la mort de don Garcie. Vu que, depuis un mois qu'il vient des députés, On parlait seulement de peuples révoltés? D. LÉONOR.

Je vous puis sur ce point aisément satisfaire : Leurs gens m'en ont donné la raison assez claire.

On assiégeait encor, alors qu'ils sont partis, Dedans leur dernier fort don Garcie et son fils : On l'a pris tôt après : et soudain par sa prise Don Raimond prisonnier recouvrant sa franchise, Les voyant tous deux morts, publie à haute voix Que nous avions un roi du vrai sang de nos rois, Que don Sanche vivait, et part en diligence Pour rendre à l'Aragon le bien de sa présence : Il joint nos députés, hier, sur la fin du jour, Et leur dit que ce prince était en votre cour.

C'est tout ce que i'ai pu tirer d'un domestique : Outre qu'avec ces gens rarement on s'explique, Comme ils entendent mal, leur rapport est confus : Mais bientôt don Raimond vous dira le surplus. Que nous veut cependant Blanche tout étonnée?

# SCÈNE IV.

D. ISABELLE, D. LÉONOR, D. ELVIRE, BLANCHE. BLANCHE.

Ah! madame!

D. ISABELLE.

Qu'as-tu?

BLANCHE.

Votre Carlos ...

La funeste journée! D. ISABELLE.

Eh bien?

BLANCHE.

Son père est en ces lieux

Et n'est...

B. ISABELLE.

Quoi?

BLANCHE.

Qu'un pêcheur.

D. ISABELLE. Oui te l'a dit?

ANCHE.

es veux

ISABELLE. Tes yeux!

BLANCHE. Mes propres year.

Que le ciel est injuste!

D. ISABELLE.

Que j'ai peine à les croire!

D. LÉONOR.

Voudriez-vous, madame, en apprendre l'histoire? D. ELVIRE.

D. ISABELLE. Il l'est, et nous fait voir.

Par cet injuste effet, son absolu pouvoir, Qui du sang le plus vil tire une âme si belle. Et forme une vertu qui n'a lustre que d'elle.

Parle, Blanche, et dis-nous comme il voit ce malheur. BLANCHE.

Avec beaucoup de honte, et plus encor de cœur. Du haut de l'escalier je le voyais descendre ; En vain de ce faux bruit il se voulait défendre ; Votre cour, obstinée à lui changer de nom . Murmurait tout autour : « Don Sanche d'Aragon ! » Quand un chétif vieillard le saisit et l'embrasse. Lui, qui le reconnaît, frémit de sa disgrâce; Pnis, laissant la nature à ses pleins mouvements, Répond avec tendresse à ses embrassements. Ses pleurs mélent aux siens une fierté sincère ; On n'entend que soupirs : a Ah, mon fils! ah, mon père! « O jour trois fois heureux ! moment trop attendu ! « Tu m'as rendu la vie ! » et . « Vous m'avez perdu! » Chose étrange! à ces cris de douleur et de joie, Un grand peuple accourn ne veut pas qu'on les croic; Il s'aveugle soi-même : et ce pauvre pêcheur.

En dépit de Carlos, passe pour imposteur. Dans les bras de ce fils on lui fait mille hontes ; C'est un fourbe, un méchant suborné par les comtes. Eux-inêmes (admirez leur générosité) S'efforcent d'affermir cette inorédulité : Non qu'ils prennent sur eux de si lâches pratiques ; Mais ils en font auteur un de leurs domestiques. Qui, pensant bien leur plaire, a si mal à propos Instruit ce malheureux pour affronter Carlos. Avec avidité cette histoire est reçue; Chacun la tient trop vraie aussitôt qu'elle est sue : Et, pour plus de croyance à cette trabison. Les comtes font trainer ce bon homme en prison. Carlos rend témoignage en vain contre soi-même; Les vérités qu'il dit cèdent au stratagème : Et, dans le déshonneur qui l'accable aujourd'hui, Ses plus grands envieux l'en sauvent malgré lui. Il tempête, il menace, et, bouillant de colère, Il crie à pleine voix qu'on lui rende son père : On tremble devant lui, sans croire son courroux; Et rien... Mais le voici qui vient s'en plaindre à vous.

# SCENE V.

D. ISABELLE, D. LEONOR, D. ELVIRE, BLANCHE, CARLOS, D. MANRIQUE, D. LOPE.

### - CARLOS.

Eh hien I madame, entin on contail ma naissance; voilà le digne fruit de mon obsissance. Jai prévu ce malbeur, et l'aurais évité Si vos commandements ne m'eussent arréé. Ils m'ont livré, madame, à ce moment funeste; Et l'on m'arrache encor le seul bien qui me reste! On me voie mon pèer lo ne lait crimina! On attache à son nom un opprobre éternel! Je suis fist d'un pécheur, mais non pas d'un infame; La bassease du sang ne va point jusqu'à l'àme, Et je renone aux noms de conte et de marquis Avec bien plus d'honneur qu'aux sentiments de fils; fisen n'en peut efficer le sarcé-caractère. De grâce, commandez qu'on me rende mon père. Ce doit leur être assez de savoir qui je suis, Saus m'accabler encor par de nouveaux enquis.

#### · D. MANRIQUE.

Forcez ce grand courage à conserver sa gloire; Madame, et l'empéchez lui-même de se croire. Nous n'avons pu souffiri qu'un bras qui lant de fois A fait trembler le Maure, et triompher nos rois s, Reçut de sa naissance une tache éternelle; Tant de valeur mérite une source plus belle. Aldez anisi que nous ce peuple à a buser; Il aime son erreur, daignez l'autoriser: A tant de heanx exploits rendez cette justice, Et de notre pitté soutenez l'artifice.

Je suis bien malbeureux si je vous fais pitié ;
Reprenez votre orgueil et votre inimitié.
Après que ma fortune a sollé votre envie,
Vous plaignez aisément mon entrée à la vie;
Et, me croyant par elle à jamais abattu,
Vous exercez sans peine une haute vertu.
Peut-être elle ne fait qu'une embûche à la mienne:
La gloire de mon nom vaut bien qu'on la retienne;
Mais son plus bel éclat serait trop acheté;
Si je le retenais par une likabet du moins aans tache:
Visione vous la savez, vie veux bien qu'on la sache.

Tout ce que dit lei Carlos est grand, sous enflure, et d'une beauté vraie. Il n'y a que ce vers, pris de l'espaguol, dont le bon goût puisse être mécoutent :

#### A l'exemple du ciel , j'ai fait beaucoup de rien.

Ces traits hardis surprement souveal le parierre; unais- y-s-til fen de moist conventable que de ce comparer à libriq qu'el rapport les arlions d'un soloit qui s'rist (civé peuvoit-elles avoir avec le création? On ne sararil étre trop en garde contre ces hyperboles maldeclesses, qui veal, et doat vous ne trouvere jamais d'excuple, ni dons Virgile, ni dans Cicéron, ai dans Horzon, en lodas Rische. Remarquez entore que le mot de ciel n'est pas let à sa place, attendu que Dieu a crét le releti la terre, et qu'on na penti dire en estre occasion, que le ciel of pair demicany de rien. (V)— Cette remarque ne nous parait qu'une value le tent, et qu'en de l'en de l'e Sanche, fils d'un pécheur, et nou d'un imposteur, De deux comtes jadis fut le libérateur; Sanche, fils d'un pécheur, mettait naguere en peine Deux illustres rivaux sur le choix de leur reine; Sanche, fils d'un pécheur, tient encore, en sa main De quoi faire bientot tout l'heur d'un souverain; Sanche enfin, maigré lui, dedans cette province, Quoique fils d'un pécheur, a passé pour un prince.

Voilà ce qu'a pu faire, et qu'a fait à vos yeux, .
Un œur que ravalait le nom de sea aieux.
La gloire qui n'en reste après cette disgrace
Éclate encore assez pour honoser ma race,
Et paraltra plus grande à qui comprendra bien
Qu'à l'exemple du ciel j'ai fait beaucoup de rien.

D. LOPE.

Cette noble fierté désaroue un tel père, Et, par un témoignage à sei-même contraire, Obscurcit de nouveau ce qu'on voit éclairei. Non, le fils d'un pécheur ne parle point ainsi , Et son ame parait si dignement formée, Que j'on crois plus que lui l'erreur que j'ai semée. Je le soutiens, Carlos, vous n'étes point son fils : La justice du ciel ne peut l'avoir permis; Les tendresses du sang vous font une imposture, Et je déments pour vous la voix de la nature.

Ne vous repentez point de tant de dignités Dont il vous plut orner ses rares qualités : Jamais plus digue main ne fit plus digne ouvrage, Madame; il les relève avec ce grand courage; Et vous ne leur pouviez trouver plus haut appui, Puisque même le sort est au-dessous de lni.

h. ISABELLE. La générosité qu'en tous les trois j'admire

Me met en un état de n'avoir que leur dire, Et, dans la nouveauté de ces événements, Par un illustre effort prévient mes sentiments.

Ils parattront en vain, comtes, s'ils vous excitent A lui rendre l'honneur que ses hauts faits méritent, Et ne dédaigner pas l'illustre et rare objet D'une haute valeur qui part d'un sang abject: Vous courez au-devant avec tant de franchise, Qu'autani que du pécheur je m'en troive surprise. Et vous, que par mon ordre ici j'ai retenu, Sanche, puisqu'à ce nour vous étes reconnu, Miraculieux héres, dont la gloite refuse L'avantageuse erreur d'un peuple qui s'abuse, Parmi les déplaisirs que vous en recevez, Puis-je vous consoler d'un sort que vous bravez? Puis-je vous demander ce que je vous vois faire? Je vous tiens malheureux d'être né d'un tel père; Mais je vous tiens ensemble heureux au dernier point D'être né d'un tel père, et de n'en rougir point ', Et de ce qu'un grand cœur, mis dans l'autre balance.

Emporte encor si haut une telle naissance.

## SCÈNE VI.

D. ISABELLE, D. LEONOR, D. ELVIRE, CARLOS, D. MANRIQUE, D. LOPE, D. ALVAR, BLANCHE, UN

### D. ALVAR.

Princesses, admirez l'orgueil d'un prisonnier Ou'en faveur de son fils on veut calomnier. Ce malheureux pêcheur, par promesse ni crainte, Ne saurait se résondre à souffrir une feinte. J'ai voulu lui parler, et n'en fais que sortir : J'ai taché, mais en vain, de lui faire sentir Combien mal à propos sa présence importune D'un fils si générenx renverse la fortune. Et qu'il le perd d'honneur, à moins que d'avouer Que c'est un lache tour qu'on le force à jouer ; J'ai même à ces raisons aiouté la menace : Rien ne peut l'ébranler, Sanche est toujours sa race; Et quant à ce qu'il perd de fortune et d'honneur, Il dit qu'il a de quoi le faire grand seigneur, Et que plus de cent fois il a su de sa femme ( Voyez qu'il est crédule et simple au fond de l'ame ) Que voyant ce présent, qu'en mes mains il a mis,

¹ Ce vers est très-beau, et digne de Corneille. Au reste, le denoument est à l'espagnole. (V.)

La reine d'Aragon agrandirait son fils.

(à D. Léonor.)

Si vous le recevez avec autant de jole,
Madame, que par moi ce vieilland vous l'envoie,
Yous donnerez sans doute à cet illustre fils
Un rang encor plus haut que celui de marquis.
Ce bon inomane en parati l'ame toute comblée.
(Don Alvar présente à D. Léoner un petit écrin qui s'ouvre sans
clef, su mopira d'un ressort secret,

D. BABELLE.

Madame , à cet aspect vous paraissez troublée.

J'ai bien sujet de l'étre en recevant ce don ;
Madame; j'en saurai si mon fils vit, ou non ;
Et c'est où le feu roi, déguisant sa naissance,
D'un sort si précieux mit la reconnaissance.
Disons ce qu'il enferme avant que de l'ouvrir.
Al-1 Sauche; si par là je puis le découvrir,
Vous pouvez être sûr d'un entier avantage
Dans les lieux dout le ciel a fin torte partage;
Et qu'après ce trésor que vois m'aurez reudu
Vous recevrez le prix qu' vois en ser âdu.
Mais à ce dont transport c'est d'éjà trop permettre.
Trouvons notre bonheur avant que d'en promettre.
Ce présent donc enferme un tissu de cheveru

Que reçut don Fernand pour arriers de més vœux, Son portrait et le mier, deux pierres les plus rares Que forme le soleil sous les climats barbarés; Et, pour un témolgnage encore plus certain, Un billet que lui-même écrivit de sa main.

Madame, don Raimond vous demande audience D. LÉONOR.

Qu'il entre. Pardonnez à mon impatience , Si l'ardeur de le voir et de l'entretenir Avant votre congé l'ose faire venir.

D. ISABELLE.

Vous pouvez commander dans toute la Castille, Et je ne vous vois plus qu'avec des yeux de fille.

# SCENE VII.

D. ISABELLE, D. LEONOR, D. ELVIRE, CARLOS, D. MANRIQUE, D. LOPE, D. ALVAR, BLANCHE, D. RAIMOND.

D. LÉONOR,

Laissez là, don Raimond, la mort de nos tyràns; Et rendez seulement don Sanche à ses parents. Vitil? peut-il braver nos fières destinées?

D. DAIMOND.

Sortant d'une prison de plus de six années, Je l'ai cherché, madame, où, pour les mieux braver, Par l'ordre du feu roi je le fis élever. Avec tant de secret , que même un second père Qui l'estime son fils ignore ce mystère. Ainsi qu'en votre cour Sanche y fut son vrai nom . Et l'on n'en retrancha que cet illustre Don. Là j'ai su qu'a seize ans son généreux conrage S'indigna des emplois de ce faux parentage; Qu'Impatient déjà d'être si mal tombé. A sa fausse bassesse il s'était dérobé : Oue, déguisant son nom et cachant sa famille, Il avait fait merveille aux guerres de Castille. D'où quelque sien voisin, depuis pen de retour, L'avait vu plein de gloire, et fort bien en la cour : Que du bruit de son nom elle était toute pleine. Qu'il était connu même et chéri de la reine : Si bien que ce pecheur, d'aise tout transporté, Avait couru chercher ce lils si fort vanté.

D. LÉONOR.

Don Raimond, si vos yeux pouvaient le reconnaître...

D. RAIMOND.

Oui, je le vois, madame. Ah! seigneur l'ah! mon maître!

Nous l'avions bien jugé : grand prince, rendez-vons; La vérité parait, cédez aux vœux de tous.

La première édition (1630) porte : dans la cour ; la dernière (1682), en la cour ; celle donnée par Thomas Corneille (1692), à la cour c'est ainsi que se forment les langues.

D. LÉONOR.

Don Sanche, voulez-vous être seul incrédule?

GARLOS.

Je crains encor du sort un revers ridicule :

Mais , madame, voyez si le billet du roi

Accorde à don Raimond ce qu'il vous dit de moi.

D. LÉONOR ouvre l'écrin, et en tire un billet qu'elle lie

- « Pour tromper un tyran je vous trompe vous-même.
- « Vous reverrez ce fils que je vous fais pleurer :
- « Cette erreur lui peut rendre un jour le diadème; « Et je vous l'ai caché pour le mieux assurer.
- « Si ma feinte vers vous passe pour criminelle.
- « Pardonnez-moi les maux qu'elle vous fait souffrir,
- « De crainte que les soins de l'amour maternelle
- « Par leurs empressements le fissent découvrir.
- « Nugne, un pauvre pêcheur, s'en croit être le père;
- « Sa femme en son absence accouchant d'un fils mort,
- « Elle recut le vôtre, et sut si bien se taire,
- « Que le père et le fils en ignorent le sort.

  « Elle-même l'ignore : et d'un si grand échange
- « Elle sait seulement qu'il n'est pas de son sang ,
- « Et croit que ce présent , par un miracle étrange ,
- « Doit un jour par vos mains lui rendre sou vrai rang.
  - « A ces marques , un jour, daignez le reconnaître ;
- « Et puisse l'Aragon , retournant sous vos lois , « Apprendre ainsi que vous , de moi qui l'ai vu naître .
- « Que Sanche, fils de Nugne, est le sang de ses rois!

« DON FERNAND D'ARAGON. »

D. LEONOR, sprés avoir lu.

Ah! mon fils, s'il en faut encore davantage,

Croyez-en vos vertus et votre grand courage.

CARLOS, à D. Léonor.

Ce serait mal répondre à ce rare bonheur

Que vouloir me défendre encor d'un tel honneur. ( à D. Isabelle. )

Je reprends toutefois Nugne pour mon vrai père, Si vous ne m'ordonnez, madame, que j'espère. D. ISABELLE.

C'est trop peù d'espérer, quand tout vous est acquis. Je vous avais fait tort en vous faisant marquis ; Et vous n'aurez pas lieu désormais de vous plaindre De ce retardement où j'ai su vous contraindre. Et pour moi , que le ciel destinait pour un roi Digne de la Castille, et digne encor de moi , J'avais mis cette bague en des mains assez bonnes Pour la rendre à don Sanche , et joindre nos couronnes. CALIOS.

Je ne m'étonne plus de l'orgueil de mes vœux Qui , sans le partager, donnaient mon cœur à deux ; Dans les obscurités d'une telle aventure , L'amour se confondait avecque la nature.

D. ELVIRE:

Le nôtre y répondait sans faire honte au rang, Et le mien vous payait ce que devait le sang. CARLOS, à D. Elvire.

Si vous m'aimez encore, et m'honorez en frère, Un époux de ma main pourrait-il vous déplaire?

D. ELVIRE.

Si don Alvar de Lune est cet illustre époux , Il vaut bien à mes yeux tout ce qui n'est point vous. CARLOS, à D. Elvire.

Il honorait en moi la vertu toute nue.

Et vous, qui dédaigniez ma naissance inconnue, Comtes, et les premiers en cet événement Jugiez en ma faveur si vérilablement, Votre dédain fut juste autant que son estime; C'est la même vertu sous une autre maxime.

B. RAIMOND, à D. Isabelle. Souffrez qu'à l'Aragon il daigne se montrer.

Nos députés , madame , impatients d'entrer...

D. ISABELLE.

Il vaut mieux leur donner audience publique, Afin qu'aux yeux de teus ce mirades éxplique. Allons, et cependant qu'on mette en liberté Celui par qui tant d'heur nous vient d'être apporté Et qu'on l'amène let, plus leucreux qu'il ne pecine, Recevoir de ses soins la digne récompense '.

<sup>.</sup> La grandeur héroique de don Sanche, qui se croit fils d'un pêchicur, est d'une beauté dont le genre était inconnu en France; mais c'est a seule chose qui pût soutenir cette pièce: Le succès dépend presque toujours du sujet. Pourquoi Corneille choisit-il un roman espagnol,

# EXAMEN DE DON SANCHE D'ARAGON

Cette pièce est foute d'invention, mais elle n'est pas toute de la mience. Ce qu'à de fasteure, le premier acide est tité d'une comédie espagnole, initiatée El Palacio confuso; el la doutile reconnaissance qui finit le cinquième est prise du roman. de don Pelage. Elle eut d'abord grand éctat sur le thédire; mais une disgrice particulière fit avorter toute sa bonne fortune. Le refus d'un illustre suffrage i d'aissp les applaudissements que le refus d'un illustre suffrage i d'aissp les applaudissements que le

une comédie espagnole, pour son modéle, an lien de choisir dans l'lisktoire romaine et dans la fable grecome? C'ent été un très-bean sujet qu'un soldat de fortune qui rétabit sur le trône sa maîtresse et sa mère sans les comaintre. Mais il fraudrait que dans un tel sujet tout foit grand et intéressant. (V.)

' Cornellie prétend que le refus d'un suffrage illustre fit tomber son Don Sanche. Le suffrage qui lui manqua fut celui du grand Condé ; mais Corneille devait se sonvenir que les dégoûts et les critiques du cardinal de Richelleu , homme plus accrédité dans la littérature que le grand Condé, n'avalent pu nuire au Cid. il est plus aisé à un prince de faire la guerre civile que d'anéantir un bon ouvrage. Phèdre se reieva bier tôt, maigré la cabale des hommes les plus puissants. Si Don Sanche est presque oublié, s'il n'eut Jamais nn grand succès, c'est que trois princesses amonrenses d'un inconnn débitent les maximes les pius froides d'amour et de fierté ; c'est qu'il ne s'agit que de savoir qui épousera ces princessea; c'est que personne ne se soucle qu'elles soient mariées ou non. Vous verrez toujours l'amour traité, dans les pièces suivantes de Cornellie, du style froid et entortillé des mauvais romans de ce temps-ià. Vous ne verrez jamais les sentiments du cœur développés avec cette noble simplicité, avec ce naturel tendre, avec cette élégance qui nous enchante dans le quatrième livre de Virgile, dans certains morceaux d'Ovide, dans plusieurs rôles de Racine; mérite one depuis Racine personne n'a connu parmi nous, dont aucuu anteur n'a approché en Italie depuis le Pastor Ado; mérite entièrement ignoré en Angleterre, et même dans le reste de l'Europe.

Cornellie est trop grand par les belles seches da Cid, de Cinna, des Horzes, de Polyeux de, Pomple, etc., pour qu'on paisse les
rabisser en dissit la verité. Sa mésoire est respectable; la vérite
l'est encore d'assaige. Ce coussealiser est principalement destine d'instruction des jeunes gets. La plapart de cent qui out vouis initer
unations de méchancet qu'en appelle politique, et d'innoiren qu'en
appelle grandeur, pourrait soutenir leurs pièces, les ont vues tomber
pour jamais. Cornelli suppose toujours, soint sout seix canness de surpour jamais. Cornelli suppose toujours, soint sout seix canness de sur-

public lul avait donnés trop libéralement, et anéantit si bieu tous les arrêts que Paris et le reste de la cour avaient pronocen sa faveur, qu'au bout de queique temps elle se trouva reléguée dans les provinces, où elle conserve encoreson premier instre.

Le sujet n'à pas grand artifice. C'est un inconnu, assez hounéte homme pour se faire aimer de deux rienes. L'insignific des conditions met un obstacle au bien qu'elles lui veulent durant quatre actés et demi; et quand il faut de nécessité finir la pièce, un bon homme semble tomber des hues pour faire développer le secret de sa naissance, qui le rend mari de l'une, en le faisant reconnaitre nour fière de l'autre:

Hac eadem a summo expectes minimoque poêta.

D. Raimond et ce pêcheur ne suivent point la règle que j'ai voulu établir, de n'introduire aucun acteur qui ne fût insinué dès le premier acte, ou appelé par quelqu'un de ceux qu'on y a connus. Il m'était aisé d'y faire dire à la reine D. Léonor ce qu'elle dit à l'entrée du quatrième : mais si elle eut fait savoir qu'elle eut eu un fils , et que le roi , son marl , lui eut appris en mourant que D. Raimond avait un secret à lui révéler, on eut trop tot deviné que Carlos était ce prince. On peut dire de D. Raimond qu'il vient avec les députés d'Aragon dont ll est-parlé au premier acte, et qu'ainsi il satisfait aucunement à cette règle : mals ce n'est que par hasard qu'il vient avec eux. C'était le pêcheur qu'il était allé chercher, et non pas eux; et il ne les joint sur le chemin qu'à cause de ce qu'il a appris chez ce pêcheur, qui, de son côté, vient en Castille de son seul mouvement, sans y être amené par aucun incident dont on ait parlé dans la protase; et il n'a point de raison d'arriver ce jour-la plutot qu'un autre, sinon que la pièce n'aurait pu finir s'il ne fût arrivé.

L'unité de lour y est si peu violentée, qu'on peut souienir que l'action ne demande pour sa durée, que le temps de sa représentation. Pour celle du lieu, y'ai déjà dit que je n'eu parlerais
plus sur les pièces qui restainent à examiner. Les sentiments du second acte ont autant ou plus de déficateses qu'aucuns que
y'aie mis rue l'ettére, L'amour des deux reines pour Carlos y
paraît (tres-visible, malgre le soin el l'adresse que toutes tes deux
apportent à le cacher dans leurs différents caractèrers, dont
l'un marque plus d'orgueil, et l'autre plus de tendresse. La
confidence qu'y fai celle de Castilli aver Blanche est assezi-

pièces, depuis Théodore et Perthàrite, quelque petit défaut qui a nui à ses ouvrages; et il oublie toujours que le froid, qui est le plus grand défaut, est ce qui les (ue, (V.) génieus; et, par une réflexion sur es qui s'est passé au pramier acte, élle prend occasion de faire savoir aux specialeurs sa passion pour ce hrave inconnu, qu'elle a il bien veagé du mépris qu'en out fait les comtes. Almsi on ne peut dire qu'elle choisisse sans raison ce jour-là pilot (qu'na nutre pour lui en confier in secret, puisqu'il parait qu'elle ie sait déja, et qu'elles ne font que raisonner ensemble sur ce q'uno rient de voir représenter.

FIN DE DON SANCHE D'ARAGGN.

# NICOMÈDE.

### AU LECTEUR.

Voici une pièce d'une constitution assez extraordinaire : aussi est-ce la vingt et unième que j'ai fait voir sur le théatre; et. après y avoir fait réciter quarante mille vers , il est bien malaise de fronver quelque chose de nouveau, sans s'écarter un peu du grand chemin , et se mettre au hasard de s'égarer. La tendresse et les passions, qui doivent étre l'ame des tragédies, n'ont aucune part en celie-ci ; la grandeur de courage y règne scule . et regarde son malheur d'un œil si dédaigneux qu'il n'en saurait arracher une plainte. Elle y est combattue par la politique, et n'oppose à ses artifices qu'une prudence généreuse, qui marche à visage découvert, qui prévoit le peril sans s'émouvoir, et ne veut point d'autre appui que celui de sa vertu, et de l'amour qu'elle imprime dans les cœurs de tous les peuples. L'histoire qui m'a prêté de quoi la faire paraître en ce haut degré est tirée de Justin; et voici comme il la raconte à la fin de son trentequatrième livre :

En même lempe Frusias, roi de Bilhynie, prit dessein de - Airæ sassaiera son fis Nicomène, pour avancer se sûtres lis «qu'il avait eus d'une autre femme, et qu'il faisait éterr à Nome: mais ce dessein fut découvert à ce jeune prince par coux même qui l'avaient entrepris : lis firent plus, ils Fezhor-etrent à rendre la pareille à un père si cruel, et faire retomber sur sa tête les embûches qu'il bui avait préparées, et n'eurent sus grande poince à le prousse. Sité done qu'il fint entré dans le royaume de son père, qui l'avait appelé après de lut, il fut proctaim foi; et Pruslas, chassé du trône, et délaisse même s de ses dômestiques, queique soin qu'il prit à se cacher, fut enfint de par en fis, et perfui la vie per un criem aussi grand que cetul qu'il avait commis en donnant les ordres de l'as-sassiner. »

J'ai déé de ma scéne l'horreur d'une catastrophe ai harhare, et n'ai donné la up p'en ai us dis sucun desson de parricite. J'ai fait ce dernler amoureux de Laodice, afin que l'union d'une couronne voisine donnés plus d'ombrage anx Romains, et leur filt prendre plus de soin d'y mettre un obstacle de leur part. Pla approché de cette histoire celle de la mort d'annibla, que arriva un peu suparavant chez ce même roi, et dont le nom aves peu mpettu orient me l'ais l'illourie de disciple, pour lui préter plus de valeur et plus de fierté coatre les Romains; et, present l'occasion de l'ambusado en l'Emainisme.

fut en voye par eux vers ce roi leur allié pour demander qu'on remut entre leurs mains ce viell ennemide leur grandeur, je Fal chargé d'une commission secrèle de traverser ce mariage, qui leur divatt donner de la jalouse. Pal falt que, pour gagner l'esprit de la reine, qui, suivant l'ordinaire des secondes frames, avait tont pouvoir sur celui de son vieux mari, il lui ramène und esse fils, que mon auteur m'apprend avoir été nourri à Rome Cela fait deux effets; car, d'un côté, il obtient la perte d'Annibal pàr le moyer de cette mère ambitieuse, et, de l'autre, il oppose à Nicomède un rival appuyé de touje la faveur des Romains, isdoux dessa ripier et des su amondur caissante.

Les asbasins qui découvirient à ce prince les analants desseins de son pere m'out donné jour à d'autres articlies pour le faire toujer dans les embédies que sa beile-mère jui avait préparées; et-pour leffin, je l'ai récultie no sorteque tous mes personnages un vec generosité, et que ies uns rendant ce qu'ils doiver vent à la vertu, et les autres demeurant dans la fermété de leur dévoir, laissent un exemple assez illustre, et une conclusion assez agréable.

La représentation n'en a point déplu ; et comme ce ne sont pas les moindres vers qui soient partis de ma main, f'ai sujet d'espérer que la lecture n'ôtera rien à cet ouvrage de la réputation qu'il s'est acquise fusqu'ici, et ne le fera point juger indigne de suivre ceux qui l'ont précédé. Mon principal but a été de peindre la politique des Romains au dehors, et comme lls agissaient Impérieusement avec les rois leurs alliés : leurs maximes pour les empêcher de s'accroitre, et les soins qu'ils prenaient de traverser jeur grandeur, quand elle commencait à Jeur devenir suspecte à force de s'augmenter et de se rendre considérable par de nouvelles conquêtes. C'est le caractère que j'ai donné à leur republique en la personne de leur ambassadeur Flaminius . qui rencontre un prince intrépide, qui voit sa perte assurée sans s'ébranler, et brave l'orgueilleuse masse de leur puissance. iors même qu'il en est accablé. Ce héros de ma façon sort un peu des règles de la tragédie, en ce qu'il ne cherche point à faire pitié par l'excès de ses malheurs : mais le succès a montré que la fermeté des grands cœurs, qui n'excite que de l'admiration dans l'âme du spectateur, est quelquefois aussi agréable que la compassion que notre art nous commande de mendier par jeurs misères. Il est bon de hasarder un peu, et ne s'attacher pas toujours si servliement à ses préceptes, ne fut-ce que pour pratitiquer ceiui de notre Horace :

Et mihi res, non me rebus, submittere conor.

Mais il faut que Pévénement justifie cette hardiesse; et dans une liberté de cette nature on demeure coupable, à moins que d'être fort heureux.



# NICOMÈDE,

TRAGEDIE .- 1602

### PERSONNAGÉS.

PRUSIAS, roi de Bitilyale.
FLAMINIOS, ambassadeur de Rome.
ABSINOS, seconde femme de Prusias.
IAODICE, reine d'Arménie.
NICOMÉDE, fils ainé de Prusias, sorti de
ATTALE, fils de Prusias et d'Armène.
ARASPE, capitaine des gardes de Prusias
CLÉONE. Confidente d'Artinoé.

La scène est à Nicomédie,



# ACTE PREMIER.

# SCENE PREMIÈRE.

NICOMÈDE, LAODICE.

LAODICE.

Après tant de hauts faits, il m'est bien doux, seigneur, De voir encor mes yeux régner sur votre œur'; De voir, sous les lauriers qui vous couvrent la tête', Un si grand conquérant être encor ma conquéte'.

- On ne voit point ses yeux: cette figure manque un peu de justesse mais c'est une faute légère. (V.)
- <sup>1</sup> Ce vous rend l'expression trop vulgaire: Jeme suis couvert la tête; rous vous étes fait mai au pied. Il faut chercher des tours plus nobles, Rarement alors on s'étudiait à perfectionner son style. (V.)
  - 3 Corneille parait affectionner ces vers d'antithèses ;
    - Ce qu'il doit au vaincu brûlant pour le vainqueur. Et pour être invaincu l'on n'ést pas invincible,
    - J'irai sous mes cyprès accabler ses lauriers,
- Ces figures ne dolvent pas être prodiguées. Bacine s'en sert très-rarement : cependant il a imité ce vers dans Andromaque :
- Mener en conquérant sa superbe conquête, Il dit aussi :

.. die dassit

. Votts me voules aimer, et je ne pois vous plaire,

Jo le sais, ma princesse, et qu'il vous fait la cour.
Je sais que les Romains, qui l'avaient en otage,
L'out enfin renvoyé pour un plus digne ouvrage;
Que ce don à sa mère était le prix fatal
Dont leur Flaminius marclandait Annibal \*;
Que le roi par son ordre eat livré ce grand homme,
S'il n'ett par le poison lui-même évite Rome,
Et rompu par sa mort les spectacles pompeux.
Ol l'effroi de son nom le destinait clue eux.
Par mon dernier combat je voyais réunie
La Cappadoce entière avec la Biltynie,
Lorsqu'à cette nouvelle, cusflammé de courroux
D'avoir perdu nom maltre, et de craindre pour vous

NICOMÈDE.

Vous m'aimeitez, madame, en me voulant hair.

(V.)

L'inversion de ce vers gâte et obscureit un sens clair, qui est, la haine naturelle qu'elle a pour vous. Que Racine dit la même chose blen plus élégamment!

Des droits de ses enfants une mère jalouse Pardonne rarement au fils d'une autre épouse.

(V.)

4 Cette expression populaire, marchandais, derient lei très-energique et trés-noble; par l'opposition du grand nom d'Annabla, qui inspirad respect. On dirait très-bien; même en prose, Cet empereur, après avoir marchanda la courones, trafqua di suag des nalions; mos et don dont teur Flaminius riest mi harmonieux ni français; on ne marchande point d'un don. (V.)

3 Rompre des spectacles n'est pas français. Par une singularité com-

J'ai laised mon armée aux mains de Théagène, Pour voler en ces lleux au secours de ma reine. Yous en avize besoin, madame, et je le vol, Puisque Flaminius obsède encor le roi. Si de sou arrivée Annibla flut la cause, Lui mort, ce long séjour prétend quedque autre chose; Et je ne vois que vous qui le puisse arrêter, Pour aider à mon frère à vous perséculer . LADMES.

Je ne veux point douter que sa vertu romsaine N'embrasse avec chaleur l'intérêt de la reine : Annibal, qu'elle vient de lui sacrifier. L'engage en sa querelle, et m'en fait défier. Mais, seigneur, jusqu'ei j'aurais tort de m'en plaindre : Et, quoi qu'il entreprenne, a vez-vous lieu de craindre? Ma gloire et mon amour peuvent bien peu sur mot, S'il faut votre présence à soutenir ma foi <sup>3</sup>, Et ai je puis tomber en cette frénésie De préférer Attale au vainqueur de l'Asie; Attale, qu'en otage ont nourri les Romains, Ou plutôt qu'en esclave ont ficonné leurs mains , Sans lui rien mettre au cœur qu'une crainte servile Qui tremble à voir un aigle, et respecte un édile <sup>3</sup>!

Plutôt, plutôt la mort, que mon esprit jaloux Forme des sentiments si peu dignes de vous! Je crains la violence, et non votre faiblesse; Et si Rome une fois contre nous s'intéresse <sup>4</sup>...

Je suis reine , seigneur; et Rome a beau tonner,

nune à toutes les langues, on interrompt des spectacles, quotqu'en ur les rompe pas; in corrompt le goût, on ne le rompt pas. Souvent le composé est en usage, quand le simple n'est pas admis: il y en a mille exemples. (V.)

Ader à quelqu'un est une expression populaire: aides-ini à mar-

NICOMÈDE.

cher; il faut, pour aider mon frère. (V.)

2 il faut votre présences à soutenir, au lieu de pour soutenir. (P.)

I laut votre presences a soutenir, au neu ac pour soutenir. [1-]
3 La crainte qui tremble parait une expression faible et négligée, un piconasme. Ce vers eat très-beau:.

Qui tremble à voir un aigle, et respecte un édile. (V.

4 On se ligue, on entreprend, on high, on conspire contre, mais on s'intéresse pour. Cependant jements qu'on peut dire en vers, s'intéresse contre nous : c'est une espèce d'ellipse. (V.)

Elle ni votre roi n'ont rien à m'ordouner : Si de mes jeunes aus il est dépositaire, C'est pour exécuter les ordres de mon père : Il m'a dounée à vous, et nul autre que moi N'a droit de l'en dédire, et me choisir un roi. Par son ordre et le mien, la reine d'Arménie Est due à l'héritier du roi de Bithynie, Et ne prendra jamais un cour assex abject Pour se Jaisser réduire à l'hymen d'un sujet. Mettez-vous en resos.

## NICOMÈDE.

Vons voyant exposée aux fureurs d'une femme Qui, pouvant tout ici, se croira tout permis Pour se mettre en état de voir régner soi fils? Il u'est rieu de si saint qu'elle ne fasse enfreindre. Qui livrait Annibal pourra bien vous contraindre, Et saura vous garder même fidélité Qu'elle a gardée aux droits de l'hospitalité.

Mais ceux de la nature ont-ils ûn 'prividge Qui vous assure d'elle après ce sacritige? Seigneur, votre 'retonr, loin-de rompre ses coups, Vous expose vous-même, et in'expose après vous. Comme il est fât sans ordre, il passera pour crime; Et vous serez bientôt la première victime gue la mère et le lisi, up pouvant m'ébranler, Pour m'ôter mon appui se voudront framoler. Si 'al besoin de vous de peur qu'on me contraigne d'

<sup>&</sup>quot;Il fundrait, pour que la phrase fui, exacte, la négation ne, qu'on ne me contraigne. Se général, voie la régle : quand les Latins. emplocatiene, nous l'employons aussi, vereor ne cadad, je crains qu'ul ne tombe, mais, quand les Latins se servent d'ut, girrum, nous supprimos ce ne, dabilo utrum eas, je doute que vous allies; opto ut vious, je souhaite que vous vivier. Quandje d'ouise et as econopagné d'une négation, je ne deute pau, en ouis récluble pour exprimer la même chose; je ne doute pau que vous allies; qu'ou de vious allies que doute pau que vous réfaines, la suppression du ne, dans le cas où il est d'usage, est une literace qui n'est permise que quand la force de principe carrier la rest. Su suppression du ne, dans le cas où il est d'usage, est une literace qui n'est permise que quand la force de principe carrier la rest. Su quiques exceptions. Voici, entre autres; une phrase où le ne latin n'est gas employé, et qui n'es exige pas sionies les n'efracies dans sa strainction. Yord outre permise pas sionies les n'efracies dans sa strainction." Not dubtio qui me mema; pas sionies les n'efracies dans sa strainction." Not dubtio qui me mema; pas sionies les n'efracies dans sa strainction." Not dubtio qui me mema; pas sionies les n'efracies dans sa strainction." Not dubtio qui me mema; pas sionies les n'efracies dans sa strainction." Not dubtio qui me mema; pas sionies les n'efracies dans sa strainction." Not dubtio qui me mema; pas sionies les n'efracies dans sa strainction." Not dubtio qui me mema; pas sionies les n'efracies dans sa strainction." Not dubtio qui me mema; pas sionies les n'efracies dans sa strainction." Not dubtio qui me mema; pas sionies les n'efracies dans sa strainction." Not dubtio qui me mema; pas sionies les n'efracies dans sa strainction." Not dubtio qui me mema; pas sa sur la comme de la comme de

J'ai besoin que le roi, qu'elle-même vous craigne. Retournez à l'armée, et pour me protéger Montrez cent mille bras tout prêts à me venger. Parlez la force en main, et hors de leur atteinte : S'ils vous tiennent ici, tout est pour eux sans crainte 1; Et ne vous flattez point ni sur votre grand cœur, Ni sur l'éclat d'un nom cent et cent fois vainqueur : Quelque haute valeur que puisse être la vôtre 1, Vous n'avez en ces lieux que deux bras comme un autre3; Et, fussiez-vous du monde et l'amour et l'effroi. Quiconque entre au palais porte sa tête au roi. Je vous le dis encor, retournez à l'armée; Ne montrez à la cour que votre renommée ; Assurez votre sort pour assurer le mien ; l'altes que l'on vous craigne, et je ne craindrai rien. NICOMÈDE.

Retourner à l'armée: al.: sachez que la reine La sème d'assassina achéels par sa haine Deux s'y sont découverts, que j'amène avec moi Alna de la convaincre et détromper le roi . Quoiqu'il soit son époux, il est encor mon père, Et, quand il forcèra la nature à se taire, Trois sceptires à son trône attachés par mon bras Parleront au lieu d'elle, et ne se tairont pas à Que si notre fortune à ma perte animée La prépare à la cour aussi bien qu'à l'armée, Dans ce péril égal qui me suit en tous lieux, M'envierez-vous l'honneur de mourir à vos veux ?

je ne doute pas que vous ne m'aimiez. Les dictionnaires en fourniraien d'autres exemples encore plus décisifs. (P.)

<sup>!</sup> Il veut dire tout est sur pour euz, ils n'ont rien à craindre.

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ce vers est défectueux. Il est vrai qu'il n'était pas faeile; mais ce sont ees mêmes difficultés qui, lorsqu'eiles sont vaineues, rendent la belle poésie si supérieure à la prose. (V.)

Vollà de ces vers de comédie qu'on se permeltait trep souvent dans le style noble. (V.)
 Il faut pour l'exactitude, et de détromper; mais eetle licence est

<sup>4</sup> Il faut pour l'exactitude, et de détromper; mais cette licence est souvent très-excusable en vers : il n'est pas permis de la prendre en prose, (V.)

<sup>3</sup> Puisque les sceptres parleront, il est clair qu'ils ne se tairont pas. Ces sortes de pléonasmes sont les plus vicieux; ils rétombent quelquelois dans ce qu'on appeile le style niais: Hélas! s'il n'était pas mort if serait encore en vie. (Y.)

Non, je ne vous dis plus désormais que je tremble, Mais que, s'il faut périr, nous périrons ensemble.

Armons-nous de courage, et nous ferons trembler Ceux dont les làchetés pensent nous accabler. Le peuple ici vous aime, et hait ces œuurs infâmes; Et c'est être bien fort que réguer sur tant d'âmes. Mais votre frère Attale adresse ici ess pas.

NICONÈDE.

Il ne m'a jamais vu , ne me découvrez pas 1.

## SCÈNE II.

## LAODICE, NICOMÈDE, ATTALE.

#### ATTALK.

Quoi! madame, toujours un front inexorable! Ne pourrai-je surprendre un regard favorable, Un regard désarmé de toutes ces rigueurs, Et tel qu'il est enfin quand il gagne les cœurs?

Si ce front est mal propre à m'acquérir le vôtre <sup>3</sup>, Quand j'en aurai dessein, j'en saurai prendre un autre.

Vous ne l'acquerrez point , puisqu'il est tout à vous.

LAODICE.

Je n'ai donc pas besoin d'un visage plus doux.

Conservez-le, de grâce, après l'avoir su prendre.

Il seralt miest, à mon aris, que Nicomède apportid quelque raisou qui fit voir qu'il ne doit pas étre reconsu par son firer avant d'avoir paré au roi. Il semble que Nicomède veuille seulement se prouere les la plaisie d'embranaser son frère, et que l'autent ne songe qu'a ménager une de ces acèmes thétitraies. Celle-d ex platôt de la haute cemédie que la place de la place de la place de la place de la place remédie que la place alle filt la haire. (Vi)

an piece, etce imen panels, etc absolutes hanal de atyle noble; et, par la construction, il cemble que le iron de Lacduce soli mal proper à soquérie i front d'Atlaire à lossi, prender sur duce soli mal proper à soquérie i front d'Atlaire à lossi, prender sur proper et un barbarience pos dit hiere, if pari un visuou selebre, un proper et un barbarience pos dit hiere, if pari un visuou selebre, un proper de la companie de la c

C'est un bien mal acquis que j'aime mieux vous rendre '.
ATTALE.

Vous l'estimez trop peu pour le vouloir garder:

Je vous estime trop pour vouloir rien farder. Votre rang et le mien ne sauraient le permettre : Pour garder votre cœur je n'ai pas où le mettre'; La place est occupée : et je vous l'ai tant dit, Prince, que ce discours vous dut être interdit : On le souffre d'abord, mais la suite importune.

ATTALE.

Que celui qui l'occupe a de bonne fortune! Et que serait heureux qui pourrait aujourd'liui <sup>3</sup> Disputer cette place, et l'emporter sur lui!

La place à l'emporter coûterait bien des têtes , Seigneur : ce conquérant garde bien ses conquêtes , Et l'on ignore encor parmi ses ennemis ' L'art de reprendre un fort qu'une fois il a pris.

Celui-ci toutefois peut s'attaquer de sorte Que, tout vaillant qu'il est, il faudra qu'il en sorte 4. LAODICE.

Vous pourriez vous méprendre.

ATTALE.

Et si le rot le veut 52

Laodice commeuce à prendre le ton de l'îronie. Cornellie l'a prodiguée dans cette pièce d'un bout à l'antre, Il ne faut pas soutenir un ouvrage entier par la même figure. *Un bien mai acquis* est comique,

Après les beanx vers que Laodice a débités dans la scène précédente, et va débiter encore, on ne peut sans chagrin lui voir prendre si souvent le ton du bas comique. (V.)

<sup>3</sup> Que serait heureux qui n'est pas français: Qu'ills sont heureux qui peuvent aimer l'est un fort joit vers; Que sont heureux que ceux que peuvent aimer l'en mbrharisme. Remarquez qu'un seul mot de flus ou de moins smilt pour gâter absolument les plus nobles pensées et les plus helles expressions, (V.)

4 Le sens grammatical est, quelque vaillant que soit ce fort, il faudra qu'il sorte : Cornelle veut dire, quelque vaillant que soit le conquérant : mais il ne le dit pas. (V.)

3 On peut faire ici une réflexion. Attale parie de son amour, et des

Le roi, juste et prudent, ne veut que ce qu'il pent.

Et que ne peut ici la grandeur souveraine?

Ne parlez pas si haut : s'il est roi, je suis reine; Et vers moi tont l'effort de son autorité N'agit que par prière et par civilité.

ATTALE.

Non, mais agir ainsi souvent, c'est beaucoup dire Aux reines comme vous qu'on voit dans son empire : Et, si ce n'est assez des prières d'un roi, Rome qui m'a nourri vous parlera pour moi.

Rome, seigneur!

ATTALE.

Oni , Rome ; en étes-vous en doute?

Seigneur, je crains pour vous qu'un Romain vous écoute; Et si Rome savait de quels feux vous brûtez, Bien loin de vous prêter l'appul dont vous parlez, Elle Sindignerait de voir sa créature A féclat de son om faire une telle injure, Et vous dégraderait peut-être dès demain Du titre glorieux de citoyen romain. Vous l'a-f-elle donné pour mériter sa haine En le déshouorant par l'amour d'une reine? Et ne savez-rous plus qu'il n'est princes ni rois Qu'elle daigne égaler à ses moindres bourgeois !? Durr avoir tant vécu chez cos cours matenanines.

intérêts de l'État, et des secrets du roi, devant un inconnu : cela n'est pas conforme à la prudence dont Attale est souvent ioné dans la pléce; mais aussi, sans ce défaut, la scène ne subsisterait pas; et quelquefois on souffre des fautes qui amênent des beautés. (V.)

\*Bourpeois\*\*, ectte expression est bannie du style noble. Elle y était admine à fonce, el t'est canore dans las répabliques : le d'aut de bourpeoisie, le titre de bourpeois. Elle a perde chez nous de sa diguité, peneul-tre parce que nous ne joissons pas des droits qu'étie exprine. Un bourpeois, dans une république, est en géeral un homme capable de parveir aux emplois; dans un Esti monarchique, c'est un homme du commun. Aussi ce mot est-il ironique dans la bouche de Nicoméde, et n'ûte rien à la noble ferméde des non discours, (V.)

Vous en avez bientôt oublié les maximes. Reprenez un orgucil digne d'elle et de vous : Remplissez mieux un nom sous qui nous tremblons tous : Et, sans plus l'abaisser à cette ignominie D'idolâtrer en vaiu la reine d'Arménie, Songez qu'il faut du moins, pour toucher votre eœur, La fille d'un tribun ou celle d'un préteur; Que Rome vous permet cette haute alliance, Dont yous aurait exclu le défant de naissance. Si l'honneur souverain de son adoption Ne vous autorisait à tant d'ambition. Forcez, rompez, brisez de si honteuses chaines; Aux rois qu'elle méprise abandonnez les reines; Et concevez enfin des vœux plus élevés. Pour mériter les biens qui vous sont réservés. ATTALE

Si cet homme est à vous, imposez-lui silence, Madame, et retenez une telle insolence. Pour voir jusqu'à quel point elle pourrait aller, J'ai forcé ma colère à le laisser parler; Mais je crains qu'elle éctappe<sup>8</sup>, et que, s'il continue, Je ne m'obstine plus à tant de retenue.

Seigneur, si j'ai raison, qn'importe à qui je sois? Perd-elle de son prix pour emprunter ma voix? Vous-même, annour à part, je vous en fais arbitre. Ce grand nont de Romain est un précieux litre;

NICOMPDE.

Et la reine et le rol Tont assex acheté
Pour nes palaire pas à le voir rejeté,
Puisqu'ils se sont privés, pour ce nom d'importance
Des charmantes doucent d'étèver voire enfance.
Dès l'âge de quaire aus ils vous ont éloigné s';
Juges ai c'est pour voir ce titre déclaire.
Pour vous voir remoiner, par l'hymen d'une reine,
A la part qu'ils avaient à la grandeur romaine.
D'un s'rare trèsor l'un et l'autre jaloux....

Voyez les notes ci-dessus : il fandrait qu'elle n'echappe. (V.)

\* Ce vers est très-adroit : il paraît sans artifice; et il y a beaucoup
d'art à donner ainsi une rakon qui empéche évidenment qu'Attale ne
reconnaisse son frère. (V.)

#### ATTALE.

Madame, encore un coup, cet homme est-il à vous? Et pour vous divertir est-il si nécessaire 4 Que vous ne lui puissiez ordonner de se taire?

Puisqu'il vous a déplu vous traitant de Romain. Je veux bien vous traiter de fils de souverain.

En cette qualité vous devez reconnattre Qu'un prince votre ainé doit être votre maître. Craindre de lui déplaire, et savoir que le sang Ne vous empêche pas de différer de rang. Lui garder le respect qu'exige sa naissance. Et, loin de lui voler son bien en son absence....

Si l'honneur d'être à vous est maintenant son bien. Dites un mot, madame, et ce sera le mien : Et si l'âge à mon rang fait quelque préjudice , Vous en corrigerez la fatale injustice. Mais, si je lui dois tant eu fils de souverain. Permettez qu'une fois je vous parle en Romain. Sachez qu'il n'en est point que le ciel n'ait fait naître Pour commander aux rois, et pour vivre sans maître 2; Sachez que mon amour est un noble projet Pour éviter l'affront de me voir son sujet ; Sachez...

#### LAODICE.

Je m'en doutais, seigneur, que ma couronne Vous charmait bien du moins autant que ma personne ; Mais, telle que je suis, et ma couronne et moi. Tout est à cet ainé qui sera votre roi; Et s'il était ici, peut-être en sa présence Vous penseriez deux fois à lui faire une offense. ATTALE.

Que ne puis-ie l'v voir! mon courage amoureux....

Le mot divertir, et même les trois vers que dit Attale, sont absolument du style comique. (V.) 2 Ces deux vers sont de la tragédie de Cinna , dans le rôle d'Émilie ; mais ils conviennent bien micux à Émilie romaine qu'à un prince arménien. An restes, cette scènc est très-attachante : toutes les fois que deux personnages se bravent sans se connaître ; le su ceès de la scène est sur. (V.)

NICOMÈDE.

Faites quelques souhaits qui soient moins dangereux, Seigneur; s'il les savait, il pourrait bien lui-même Venir d'un tel amour venger l'objet qu'il aime.

Insolent! est-ce enfin le respect qui m'est du ?

Je ne sais de nous deux , seigneur, qui l'a perdu.

Peux-tu bien me connaître et tenir ce langage ?

Je sais à qui je parle, et c'est mon avantage Que, n'étant point connu, prince, vous ne savez Si je vous dois respect, on si vous m'en devez.

Ah! madame, souffrez que ma juste colère....

Consultez-en, seigneur, la reine votre mère; Elle entre.

#### SCÈNE III :

NICOMEDE, ARSINOÉ, LAODICE, ATTALE, CLÉONE.

Instruisez mieux le prince votre fils, Madame, et dites-lui, de grâce, qui je suis : Faute de me connaître, il s'emporte, il s'égare; Et ce désordre est mal dans une âme si rare :

ARSINOÉ.

Seigneur, vous êtes donc ici?

Oui, madame, j'y suis, et Métrobate aussi 3.

Métrobate! ah! le traitre!

J'en ai pitié.

Il n'a rien dit, madame,

Presque toule la fin de la scène seconde et le commencement de celle-ci sont une ironic perpétuelle. (V.)

2 Si Nicomède cut établi dans la première scène que ce Métrobate était

NICONERS.

25 Nisomède cùt établi dans la première scène que ce metrobate était un des assassins gagés par Arsinoé, ce vers ferait un grand effet; mois it en fajt moins, parce qu'on ne connaît pas encore ce Métrobate. (V.) Qui vous doive jeter aucun trouble dans l'âme.

Mais qui cause, seigneur, ce retour surprenant? Et votre armée?

#### NICOMÈDE.

# Elle est sous un bon lieutenant;

Et quant à mon retoir, peu de chose le presse.

J'avais ici laissé mon mattre et na mattresse :

Vous m'avez ôté l'un, vous, dis-je, ou les Romains;

Et je viens sauver l'autre et d'eux et de vos mains.

Ansinof.

C'est ce qui vous amène?

### NICOMÈDE.

Oui, madame, et j'espère

ARSINOÉ.

Je vous v servirai comme vous l'espérez.

NICOMÈDE.

De votre bon vouloir nous sommes assurés.

ARSINOÉ.
Il ne tiendra qu'au roi qu'aux effets je ne passe 2.

NICOMEDE.

Vous voulez à tous deux nous faire cette grâce?

ARSINGÉ.

Tenez-vous assuré que je n'oublierai rien.

## NICOMÈDE.

Je connais votre cœur, ne doutez pas du mien.

ATTALE.

Madame, c'est donc là le prince Nicomède?

Oui, c'est moi qui viens voir s'il faut que je vous cède.

ATTALE.

Ah! seigneur, excusez si, vous connaissant mal 3...

Maltresse; on permettait alors ce terme peu tragique. Maltre et maltresse semblent faire ici un jeu de mots peu noble. (V.)

Souvent en ce temps-is on supprimatit en e quand it faliait l'employer, et ou s'en errait quand it faliait l'omettre. Le second ne est lei un soléclame. It tient de vous, Cest-l-dire it dépend de sous que je passe, que je fasse, que je combatte; etc. Ji ne citent qu'à sous est la même chose qu'il lient d'evous : donc le ne suivant est un solécisme. (N.)

<sup>3</sup> On connaît mai quand on se trompe au caractère. Laodice dit à

NICOMÈDE

Prince, faites-mod voir un plus digne rival '
Si vous avice Jossein d'attaquer cette place,
Ne vous départez point d'une si noble audace.
Mais, comme à son seours je n'amène que moi,
Ne la menacez plus de Rome ni du roi.
Je la défendrai seul; attaquez-la de même,
Avec tons les respects qu'on doit an diadème.
Je veux bien mettre à part, avec le nom d'atné,
Le rang de votre mattre où je suis destiné;
Et nous verrons ainsi qui fait mieux un brave homme,
Des leçons d'Annibal, ou de celles de Rome.
Adieu; penacez piène, je vous laisse v rèvér,

## SCÈNE IV.

ARSINOÉ, ATTALE, CLÉONE.

ANGINO

ARSINOÉ.

Quoi! tu faisais excuse à qui m'osait braver!

Que ne peut point, madame, une telle surprise?
Ce prompt retour me perd, et rompt votreentreprise.

Tu l'entends mal, Attale ; il la met dans ma main. Va trouver de nia part l'ambassadeur romain ; Dedans mon cabinet amène-le sans suite, Et de ton henreux sort laisse-moi la conduite.

Mais, madame, s'il faut.

ARSINOÉ.

Va, n'appréhende rien; Et, pour avancer tout, hâte cet entréfien.

Cléopàtre, Je vous connaissais mal. Photin dit, J'ai mal connu César: mais quand on ignore quel est l'homme à qui l'on parle, alors il faut, je ne connaissais pas. (V).

' Fout ce discours est noble, ferme, élevés c'est lá de la véritable grandeur; il n'y a ni ironie ni enflure. (V.)

CORNEILLE. - T. II.

## SCÈNE V.

### ARSINOÉ, CLÉONE,

CLÉONE.

Vous lui cachez, madame, un dessein qui le touche !

Je crains qu'en l'apprenant son cœur ne s'effaronche; le crains qu'à la vertu par les Romains instruit De ce que je répare il ne m'ôte le fruit, Et ne conçoive mal qu'il n'est fourbe ni crime Qu'un trône acquis par là ne rende legitime. I'.

J'aurais cru les Romains un peu moins scrupuleux, Et la mort d'Annibal m'eût fait mal juger d'eux.

Ne leur impute pas une telle injustice; Un Romain seu! Ta taite, et par mom artifice. Rome l'eût laissé vivre, et sa légalité \*
'Yeut point forcé les lois de l'hospitalité .
'Yeut point forcé les lois de l'hospitalité .
'Elle les ouffrait mal auprès d'un adversaire; Mais quoique, par ce triste et prudent souvenir, De chez Antiochus \* elle l'ait fait bomir, Elle aurait vu couler sans crainte et sans euvie Chez un prince allié les rèstes de sa vie. Le seul Flaminius, trop piqué de l'affront Que son pere défait îni laises sur le front; Car je crois que to sais que, quand l'aigle romaine vit choir ses légions au bord du Trasimène,

<sup>1</sup> Ces derniers vers sont de la conversation la plus négligée, et excestiment est intilorètale. On retrouve le même déclin totuse les nois que Cornellie fait raisonner un prince, un ninistire : tous disent qu'il faut être fourbe et mechant pour réger. On a déja remarque que jamais homme d'état ne parie aind. Ce détaut vient de ce qu'il est tre-difficile de mêmager ses expessions, et de faite enfenter aver tre-difficile de mêmager ses expessions, et de faite enfenter aver bescesse dans une reine de dire qu'il faut der fourbre et ernimel pour régner. Ou trois ne qu'est par le sta une expression de cemedite, VI).

<sup>2</sup> Légalité n'a jamais signifié justice, équité, magnanimité; il signifie authenticité d'une loi revêtue des formes ordinaires. (V.)

2 Savante de est un harbarisme : savante, savait, répetition faulice. (V.)

<sup>4</sup> Expression trop basse , de chez lui , de chez nous ( V.)

Flaminius son père en était général ; Et qu'il y tomba mort de la main d'Aunibal; Ce fils donc, qu'à pressé la soif de la vengeance, S'est aisément rendu de mon intélligence ! : L'espoir d'en voir l'objet è entre ses mains remis A pratiqué par lui le retour de mon fils; Par lui j'ai jeté Rome en haute jalousie ! De ce que N'coméde a conquis dans l'Asie, ; Et de voir Laodice unir tous ses Étais, Par l'hymen de ce prince, à ceux de Prusias : Si bien que le sénat prenant un juste embrage D'un empire si grand sous un si grand courage, Il s'en est fait nommer lui-même ambassadeur ', Pour rompre cet lymen, et borner sa grandeur; Et voilà le seu joint on Rome s'inferesse'.

Corneille donne lel, contre la vérité historique, l'exemple d'une licence qui, à ce que nous croyons, ne doit jamsis être imitée. Le Flaminius qu'il introduit dans sa pièce n'était point du toni, comme il le suppose, fils du général qui lut vaineu, et qui périt à la journée de Trasimene. Ces deux Fiaminius n'avaient pas même une origine commune. Celul qui combattit contre Annibal se nommant Calus Flaminius, et sa famille était piebéienne; l'antre, pairieien de naissance, se nommait Titus Quintus, et ful en effet député à la cour de Prusias, pour y demander, au nom des Romains, Annibat. qui s'était rélugié chez ce prince. Corneille, quoique très-instruit, fut trompé, seion toule apparence, par la conformité des noms; et ce qui nous le persuade, c'est que, lorsqu'il se permet de donner volontaireuient quelque atteinte à la vérité de l'histoire, il ne la dissimulé jamais dans l'examen de ses pièces, et qu'il y rend compte des motifs qui ont pu l'autoriser à se donner cette licence ; mais on ne trouve rien . ni dans la préface, ni dans l'examen de Nicomède, qui prouvé que Corneille ait eru prendre ici quelque liberté. ( V.)

3 5'est aisément rendu de mon intelligence

n'est pas français, on est en intelligence, on se rend du parti de quelqu'un. (V.)

3 Objet se rapporte à rengeance. Flaminius espérait de voir Pobjet de sa vengeance (Annhal, qui a tué son père) remis entré ses mains. (P.) 4 On inspire de la jalousie, on la fait naitre : la jalousie ne peut être haute; elle est grande, elle est violente, souponneuse, étc. (V.) 3 H se rapporte à Flaminius, qui s'est fait nommer ambassédem à la

naute; eur est grance, eur est voltente, soupemeure, etc. (V.)

3 Il se rapporte à Flaminius, qui s'est fait nommer ambassadeur à la
cour de Prusias. (P.)

6 Pourquoi Arsinoé dit-elle tout cela à une confidente inntile? Giéo-

• rourquoi Arsinoe air-eise usu cetta a une connecite infattie? (Aco-pàtre, dans Rodogurie, tombe dans le même défaut, la pitupart des confidences sont froides et déplacées, à moins qu'elles ne soient nécessaires : il faut qu'uni persoinnage paraisse avoir besoin de parier, et non pas envie de parier. (V.)

CLÉONE.

Attale à ce dessein entreprend sa maîtresse \* ! Mais que n'agissait Rome avant que le retour De cet amant si cher affermit son amour ?

ARSINOÉ-

Irriter un vainqueur en tête d'une armée Prête à suivre en tous lieux sa colère allumée, C'était trop hasarder : et i'ai cru pour le mieux à Ou'il fallait de son fort l'attirer en ces lieux. Métrobate l'a fait, par des terreurs paniques, Feignant de lui trahir mes ordres tyranniques 3; Et, pour l'assassiner se disant suborné, Il l'a, graces aux dieux, doucement amené. Il vient s'en plaindre au roi , lui demander justice ; Et sa plainte le jette au bord du précipice. Sans prendre aucun souci de m'en justifier, Je saurai m'en servir à me fortifier. Tantôt en le voyant j'ai fait de l'effrayée 4, J'ai changé de couleur, je me suis écriée; Il a cru me surprendre, et l'a cru bien en vain, Puisque son retour même est l'œuvre de ma main

Mais, quoi que Rome fasse, et qu'Attale prétende, Le moyen qu'à ses yeux Laodice se rende?

Et je n'engage aussi mon fils en cet amour Qu'à dessein d'éblouir le roi , Rome et la cour. Je n'en veux pas , Cléone , au sceptre d'Arménie ; Je cherche à m'assurer celui de Bithynie ; Et, si ce diadème une fois est à nous ,

Et, si co diadème une foss est a nous, Que cette reine après se choisisse un époux. Je ne la vais presser que pour la voir rebelle, Que pour aigni les cœurs de son amant et d'elle. Le roi, que le Romain poussera vivement, be peur d'offener Rome aigra claudement; Et ce prince, piqué d'une juste colère; S'emportera sans doute, et havers son père.

4 Les comédiens ont corrigé, j'ai feint d'être effrayée.

<sup>·</sup> Ce vers n'est pas français. (V.)

Pour le mieux, expression de comédic. (V.)
3 Il faut de lui dévoiler, de lui déceler, de lui apprendre , de trahir mes ordres tyranniques en sa faveur. (V.)

S'il est prompt et bouillant, le roi ne l'est pas moins : Et comme à l'échauffer j'appliquerai mes soins ! . Pour peu qu'à de tels coups cet amant soit sensible, Mon entreprise est sûre, et sa perte infaillible.

Voilà mon cœur ouvert, et tout ce qu'il prétend. Mais dans mon cabinet Flaminius m'attend. Allous, et garde bien le secret de ta reine.

CLÉONE.

Vous me connaissez trop pour vous en mettre en peine 2.

# ACTE SECOND.

# SCÈNE PREMIÈRE.

PRUSIAS, ARASPE.

PRUSIAS. Revenir sans mon ordre, et se montrer ici! ARASPE.

Sire, vous auriez tort d'en prendre aucun souci. Et la haute vertu du prince Nicomède Pour ce qu'on peut en craindre est un puissant remèd Mais tout autre que lui devrait être suspect : Un retour si soudain manque un peu de respect, Et donne lieu d'entrer en quelque défiance Des secrètes raisons de tant d'impatience.

PRUSIAS. Je ne les vois que trop, et sa témérité N'est qu'un pur attentat sur mon autorité : Il n'en veut plus dépendre, et croit que ses conquêtes Au-dessus de son bras ne laissent point de têtes; Ou'il est lui seul sa règle, et que sans se trahir Des héros tels que lui ne sauraient obéir.

· Cette phrase et ce tour, qui commencent par comme, sont familiers a Corneille. Il n'y ca a aucun exemple dans Racine. Ce tour est un peu trop prosaique : il réussit quelquefois ; mais il ne faut pas en faire un trop fréquent usage. (V.)

a Cela est trop trivial, et ce vers fait trop voir l'inutilité du rôle de Cléone : c'est un très-grand art de savoir intéresser les confidents à l'action. Néarque, dans Polyeucle, montre comment un confident peut être nécessaire. Cette scène est froide et mal écrite. (V).

#### ARASPE.

C'est d'ordinaire aiusi que ses pareils agisseut:
A suivre leur devoir leurs hauts faits se ternissent;
Et ces grands cœurs, enflés du breit de leurs combats,
Souverains dans l'armée, et parmi Jeurs soldats,
Font du commandement une douce habitude,
Pour qui l'Obbissance est un métier bien rude.

#### PRUSIAS.

Dis tout, Araspe, dis que le nom de sujet. Réduit toute leur gloire en un rang trop abject '; Que, Jièn que leur naissance au trône les destine, Si son ordre est trop lent, Jeur grand cœru s'en mutine '; Qu'un père gande trop un bien qui leur est du, Et qui perd de son pris étant trop attendu; Qu'on voit nattre de là mille sourdes pratiques Dans le gros de son peuple, et dans ses domestiques 's Et que si l'on ar a jusqu'à trancher le cours De son règne ennuyeux, et de ses trisles jours, Du moins une insolente et fausse obéissance, Lu laissant un vain titre, usurpe sa puissance.

#### ARASPE.

C'est ce que de tout autre il faudrait redouter, Seigneur, et qu'en tout autre il faudrait arrêter. Mais ce n'est pas pour vous un avis nécessaire; Le prince est vertueux, et vous êtes bon père. PRUSIAS.

# Si je n'étais bon père, il serait criminel 4:

- Qu'est-ce que le rang d'une ginire 20 ne réulit pas en, no réduit n. Presque tout le style de cétte pièce cei vicieux: la râton en est que l'auteur emploie le ton de la conversation familière, dans inquête on se périnet beauceup d'impropriétés, si souvent des solicismes et des bubarismes. Le style de la conversation peut être domi dans une comédie hérolque, mais il fant que ce soit la conversation des Conve, des la Rochefounalit, des Rets, des Fascal, des Arnaulit (V).
- a L'orde de qui? de la naissanec? Ceia ne fait point de sens; et mutine n'est ni assez fort ni assez reievé. (V.)
- 3 Ges expressions n'appartiennent qu'au style familier de la comédie.
  (V).
- Étip retrouve un peu Cornellie dans sette tirade, 'quoque la même pensée y soit répétée et retournée en plusieurs Agous; ce qui était un vice commun en ce temps-la. Mais à quol bon tous ces discours? Que vui Fruissa? Rien, 'qu'elle résolution prend-la vare Araspe? Acounc. Cette scène parait peu nécessire, alnai, que celle d'Arainoé et de sa confidente. En général, toute scène entre un personnage principal si

Il doit son innocence à l'amour paternel;
C'est lui seul qui l'excuse, et qui le justific,
On lui seul qui me trompe, et qui me sicrific
Car je dois craindre enfin que sa haute vertu
Contre l'ambition n'ait en vain combattu,
Qu'il ne force en son cour la mature à se taire.
Qui le lasse d'un or jeut te lasser d'un prère;
Mille exemples sanglants nous peuvent l'enseigner:
Il n'est rien qui ne odé à l'ardeur de régner;
Et, depuis qu' une fois elle nous inquiete,
La nature ces aveugle, et la vertu muette.

Te le dirai-je, Araspe? il m'a trop bien servi : Augmentant mon pouvoir, il me l'a tout ravi : Il n'est plus mon sujet qu'autant qu'il le veut être ; Et qui me fait régner en effet est mon maître. Pour paraître à mes yeux son mérite est trop grand : On n'aime point à voir ceux à qui l'on doit tant. Tout ce qu'il a fait parle au moment qu'il m'approche; Et sa seule présence est un secret reproche : Elle me dit toujours qu'il m'a fait trois fois roi One je tiens plus de lui qu'il ne tiendra de moi, Et que, si je lui laisse un jour une couronne. Ma tête en porte trois que sa valeur me donne. J'en rougis dans mon âme; et ma confusion, Oni renouvelle et croit à chaque occasion . Sans cesse offre à mes yeux cette vue importune . One qui m'en donne trois peut bien m'en ôter une; Qu'il n'a qu'à l'entreprendre, et peut tout ce qu'il veut. Juge, Araspe, où j'en suis s'il veut tout ce qu'il peut.

Pour tout autre que înt je sais comme s'explique. La rêgle de la vraie et saine politique. Aussibt qu'un sujet s'est rendu trop puissant, Encor qu'il soit sans crime, il n'est pas innocent ; on n'attend point alors qu'il s'ose tout permettre; C'est un crime d'État que d'en pouvoir commettre; Et qui sait bien rêgner l'empêche prodeminent. De mériter un juste et plus grand chattiment,

un consident est fraide, à moint que ce personnage n'ait un secrit important à confier, un grand dessein à faire réussir, une passion fucleuse à développer. (V.) Et prévient, par un ordre à tous deux salutaire, Ou les maux qu'il prépare, ou ceux qu'il pourrait faire. Mais, seigneur, pour le prince, il a trop de vertu; Je vous l'ai déjà dit.

#### PRUSIAS.

Et m'en répondras-tu? Me seras-tu garant de ce qu'il pourra faire Pour venger Annibal, ou pour perdre son frère? Et le prends-tu pour homme à voir d'un œil égal Et l'amour de son frère, et la mort d'Annibal? Non, ne nous flattons point, il court à sa vengeance ; Il en a le prétexte, il en a la puissance: Il est l'astre naissant qu'adorent mes États; Il est le dieu du peuple, et celui des soldats. Súr de ceux-ci, sans doute il vient soulever l'antre. Fondre avec son pouvoir sur le reste du nôtre ' : Mais ce peu qui m'en reste, encor que languissant, N'est pas peut-être encor tout à fait impuissant. Je veux bien toutefois agir avec adresse, Joindre beaucoup d'honneur à bien peu de rudesse : Le chasser avec gloire, et mêler doucement Le prix de son mérite à mon ressentiment : Mais, s'il ne m'obéit, ou s'il ose s'en plaindre, Quoi qu'il ait fait pour moi , quoi que j'en voic à craindre Dûssé-ie voir par là tout l'État hasardé...

If vient.

# SCENE II.

PRUSIAS, NICOMEDE, ARASPI

PRUSIAS.

Vous voilà, prince! et qui vous a mandé!

NICOMÈDE.

La seule ambition de pouvoir en personne

Expressions vicieuses: on ne peut dire l'autre que quand on l'oppose à l'un; le nôtre ne se peut dire à la place du mien, à moins qu'on n'ait déjà parlé au pluriel. Je le répête encore, rien n'est si difficile et si rare que de blen éarire. (V.)

Tout cela est d'un style confus, obscur. Le reste du nôtre qui n'est pas tout à fait impuissant, et bien peu de rudesse, et le prix d'un mérite mêle doucement à un ressentiment! Mettre à vos pieds, seigneur, encore une couronne, De jouir de l'homeure de vos enbrassements, El d'être le témoin de vos contentements. Après la Cappadoce heureusement unide Aux royaumes du Pont et de la Bilhynie, Je viens remercier et mon père et mon roi D'avoir eu la bont de s'y servir de moi , D'avoir choisi mon bras pour une telle gloire, El fait tomber sur moi l'homeur de sa victoire.

#### PRUSIAS.

Yous pouviez vous passer de mes embrassements, Me faire par écrit de tels remerciements; Et vous ne deviez pas enveloipper d'un crime Ce que votre victoire ajoute à votre estime . Abandonner mon camp eu est un capital, Inexcusable en tous, et plus au général; Et tout autre que vous, malgré cette conquele, Revenant sans mon ordre, est payé de sa éte. NOCOMED.

J'ai falli, je l'avoue, et mon œur imprudent A trop cru les transports d'un désir trop ardent : L'amour que j'ai pour vous a commis cette offeuse ; Lui seul à mon devoir fait cette violence. Si le bien de vous voir m'était moins précieux , Je serais innocent, mais si loin de vos yeux , Que j'aime mieux, seigueur, on perdre un peu d'estime ; Et qu'un bonbeur si grand me coûte un petit crime ? , Qui ne craindra jamais la plus sévère bol, Si l'amour juge en vous ce qu'in à fait en moi.

La plus mauvaise excuse est assez pour un père, Et sous le nom d'un fils toute faute est légère. Je ne veux voir en vous que mon unique appui : Recevez tout l'honneur qu'on vous doit aujourd'hui

L'ambassadeur romain me demande audience:

Ajoute a votre estime n'est pas français en ce sens: l'estime où nous sommes n'est pas notre estime; on ne peut dire votre estime comme on dit votre gloire, votre vertu, (V.)

<sup>&</sup>lt;sup>a</sup> Nicomède parle lei ironiquement à son père, comme il a parié à son frère; car, par desir trop ardent; il entend le désir qu'il avait de voir sa maîtresse.

il verra ce qu'en vous je prends de confiance; Vous l'écouterez, prince, et répondrez pour moi. Vous êtes aussi bien le véritable roi : Je n'en suis plus que l'ombre, et l'âge ne m'en laisse Qu'un vain titre d'honneur qu'on rend à ma vieillesse; Je n'ai plus que deux jours peut-être à le garder : L'intérêt de l'État vous doit seul regarder. Prenez-en aujourd'hui la marque la plus haute : " Mais gardez-vous aussi d'oublier votre faute; Et, comme elle fait brèche au pouvoir souverain, Pour la bien réparer, retournez dès demain, Remettez en éclat la puissance absolue : Attendez-la de moi comme je l'ai recue. Inviolable, entière; et n'autorisez pas De plus méchants que vous à la mettre plus has. Le peuple qui vous voit, la cour qui vous contemple, Vous désobéiraient sur votre propre exemple : Donnez-leur-en un autre, et montrez à leurs yeux Que nos premiers sujets obéissent le mienx.

NICOMÈDE.

J'obéirai, seigneur, et plus tôt qu'on ne pense; Mais je demande un prix de mon obéissance. La reine d'Arménie est due à ses États,

Lt j'en vois les chemins ouverts par nos combats. Il est temps qu'en son ciel cet astre aille reluire : De grace, accordez-moi l'honneur de l'v conduire.

PRUSIA

Il n'appartient qu'à vous , et cet illustre emploi Demande un roi lui-même , ou l'héritier d'un roi Mais pour la renvoyer jusqu'en son Arménie Vous savez qu'il y faut quelque cérémonie ' Tandis que je ferai préparer son départ , Vous irez dans mon camp l'attendre de ma part.

NICOMÈDE. Elle est prête à partir sans plus grand équipage.

PRUSIAS.

Je n'ai garde à son rang de faire un tel outrage.

Je n'ai garde à son rang de faire un tel outrage. Mais l'ambassadeur entre , il le faut écouter ; Puis nous verrons quel ordre on y doit apporter.

 Prusias veut aussi railler. Cette pièce est trop pieine de railleries et d'ironies. (V.)

## SCÈNE III.

## PRUSIAS, NICOMÈDE, FLAMINIUS, ARASPE.

#### FLAMINIUS.

Sur le point de partir, Rome, seigneur, me mande Que je vous fasse encor pour elle une demande.

Elle a nourri vingt ans un prince votre fils; El vous pouvez juger des soins qu'elle en a risqu'il font briller en lui le sang de vos monarques. Surtout il est instruit en l'art de bien régner : C'est à vous de le croire, et de le témoigner. S' vous faites état de cette nourriture ', Donnez ordre qu'il règne : elle vous en conjure; Et vous offenseriez l'estime qu'elle en fait, Si vous laites returne de mourir en sujet. Faites donc aujourd'hui que je lui puissodire Où vous tui de tinez un souverain empire.

Les soins qu'ont pris de lui le peuple ét le séuat Ne trouveront eu moi janais un père ingrat : Je crois que pour régner il en a les mérites, Et n'en veux point douter après ce que vous dites; Mais vous voyez, seiguent, le prince son ainé, Dont le bras généreux trois fois m'a couronné; Il ne fait que sortir encor d'une victoire; Et pour fant de hauts faits je lui dois quelque gloire Souffrez qu'il alt l'honneur de répondre pour moi à.

Nourriture est lei pour éducation; et, dans ec sens, il ne se dit plus : c'est peut-être une perte pour notre langue. Faire état est aussiaboli. (v.).

\*Le vol Prutias, qui a'est dejà pas trop respectable, est petu-dèrracorce pius avil dans cette scène, où Niemode fui donne, en préconce de l'ambassadeur de Rome, des conseils qui ressemblent souvent à des. reproches. Il est même assez étonomit que coma sissant là facté de son fils, et sachant combien ce disciple d'Amabal hait, les Romains, il le charge de répondre à l'ambassadeur de Rome, quil l'este la trole gradlarière de ménager. Prusisa u'à nulle raison de répondre à l'ambassadeur par une autre bondre, et il éterpose visiblement à voir l'ambassadeur outraje par Nicondée. Il a commencé par dire à son fils : Pous des criminal d'êtat, vous mérires d'être paut de mort, et il field lysades réminal d'êtat, vous mérires d'être paut de mort, et il field lysaNICOMÈDE.

PRUSIAS.

Seigneur, c'est à vous seul de faire Aftale roi.

C'est votre intérêt seul que sa demande touche.

Le votre toutefois m'ouvrira seul la bouche.
De quoi se mêle Rome, et d'où prend le sénat,
Vous vivant, vous régnant, ce droit sur votre État?
Vivez, régnez, seigneur, jusqu'à la sépulture,
Et laissez faire après, ou Rome, ou la nature.

Pour de pareils amis il faut se faire effort. NICOMEDE.

Qui partage vos biens aspire à votre mort; Et de pareils anns, en bonne politique...

Ah! ne me brouillez point avec la république; Portez plus de respect à de tels alliés. NICOMÈDE.

Je ne puis voir sous eux les rois humiliés; Et, quel que soit ce fils que Rome vous renvoie, Seigneur, je lui rendrais son présent avec joie. S'il est si bien instruit en l'art de commander, C'est un rare trésor qu'elle devrait garder, Et conserver chez soi sa chère nourriture, Ou pour le consulat ou pour la dictature. FLAMINGS, à Praisia.

Seigneur, dans ce discours qui nous traite si mal, Vous voyez un effet des leçons d'Annibal; Ce perfide enuemi de la grandeur romaine N'en a mis en son oœur que mépris et que haine.

ui dire: Algondez pour moià l'ambassadeur de Rome en ma presence; faitas le pernonagude en (..., nodatique si peria cieut da subalterne. Prusas joue un role avilisant; mais celoi de Nicoméde exinoble et imposant. Ces pernomages paisent tojoipors à la multitude, C'est tojours un problème à résoudre, si les caractères has et faibles peuvent figure d'ann une tragéde. Le parterie s'étére contre cut à une première représentation : on aime à faite (ombre sur l'auteur le mepris que lui-même inspire pour le pernomage; les critiques se déchalamt : rependant ces caractères sont dans la nature; Maxime dans Crinna, fètic dam Folyerecte.

#### NICOMÈDE.

Non, mais il m'a surtout laissé ferme en ce point, D'estimer beaucoup Rome, et ne la craindre point On me croit son disciple, et je le tiens à gloire; Et quand Flaminius attaque sa mémoire, Il doit savoir qu'un jour il me fera raison D'avoir réduit mon maltre au secours du poison , Et n'oublier jamais qu'autrefois ce grand hommie Commence ap son phre à triompher de Rome.

PLAMINIUS.
Ali! c'est trop m'outrager!

NICOMEDE.

N'outragez plus les morts.
PRUSIAS.

Et vous, ne cherchez point à former de discords; Parlez et nettement sur ce qu'il me propose.

Eh bien I s'il est besoin de répondre autre chose, Attale doit régner, Rome l'a résolu; Et, puisqu'elle a partout un pouvoir absolu, C'est aux rois d'obéir alors qu'elle commande.

Attale a le cœur grand, l'esprit grand, l'âme grande, Et toutes les grandeurs dont se fait un grand roi. Mais c'est trop que d'en croire un Romain sur sa foi, Par quelque grand effet voyons s'il en est digne, S'il a cette vertu, cette valeur insigne : Donnez-lui votre armée, et voyons ces grands comps; Ou'il en fasse nour lui ce que i'ai fait pour vous '; Qu'il règne avec éclat sur sa propre conquête, Et que de sa victoire il couronne sa tête. Je lui prête mon bras, et veux dès maintenant, S'il daigne s'en servir, être son lieutenant. L'exemple des Romains m'autorise à le faire ; Le fameux Scipion le fut bien de son frère; Et lorsque Antiochus fut par eux détrôné, Sous les lois du plus jeune on vit marcher l'aîné. Les bords de l'Hellespont, ceux de la mer Égée, Le reste de l'Asie à nos côtés rangée,

<sup>&#</sup>x27; Ne se rapporte-t-il pas beauconp plus naturellement à donnes-lui votre armée, qui n'est qu'à un vers de distance? (V.)

Offrent une matière à son ambition...

Rome prend tout ce reste en sa protection; Et vous n'y pouvez plus étendre vos conquêtes Sans attirer sur vous d'effroyables tempêtes. NOMEDE.

J'ignore sur ce point les volontés du roi : Mais peut-être qu'un jour je dépendrai de moi ;

Et nous verrons alors l'effet de ces menaces. Vous pouvez cependant faire-munir ces places, Préparer un obstacle a mes nouveaux desseins, Disposer de bonne heure un secours de Romains; Et si Flaminius en est le capitaine,

Nous pourrons lui trouver un lac de Trasimène.
PRUSIAS.

Prince, vous abusez trop tôt de ma bonté : Le rang d'ambassadeur doit être respecté; Et l'honneur souverain qu'ici je vous défère...

## NICOMÈDE.

Ou laissez-moi parler, sire, ou faites-moi taire. Je ne sais point répondre autrement pour un roi A qui dessus son trône on veut faire la loi.

#### PRUSIAS.

Vous m'offensez moi-même en parlant de la sorle; Et vous devez dompter l'ardeur qui vous emporte.

Quoi ! je verrai, seigneur, qu'on borne vos Étals, Qu'au millieu de ma course on m'arrête le bras, Que de vous menacer on a même l'audace, Et je ne rendrai point menace pour menace ! Et je remercierai qui me dit hautement Qu'il ne m'est plus permis de vaincre impunément ! PRUSHAS, à l'Immiolu.

Seigneur, vous pardonnez aux chaleurs de son âge; Le temps et la raison pourront le rendre sage.

La raison et le temps m'ouvrent assez les yeux, Et l'âge ne fera que me les ouvrir mieux.

Si j'avais jusqu'ici vécu comme ce frère; Avec une vertu qui fût imaginaire (Car je l'appelle ainsi quand elle est sans effets; Et l'admiration de tant d'hommes parfaits Dont il a vu dans Rome éclater le mérite . N'est pas grande vertu si l'ou ne les imite) : Si j'avais donc vécu dans ce même repos Qu'il a vécu dans Rome auprès de ses héros, Elle me laisserait la Bithynie entière. Telle que de tous temps l'atné la tient d'un père, Et s'empresserait moins à le faire régner, Si vos armes sous moi n'avaient su rien gagner : Mais parce qu'elle voit avec la Bithynie Par trois sceptres conquis trop de puissance unie, Il faut la diviser; et. dans ce beau projet. Ce prince est trop bien né pour vivre mon sujet! Puisqu'il peut la servir à me faire descendre '. Il a plus de vertu que n'en eut Alexandre: Et je lui dois quitter, pour le mettre en mon rang 2, Le bien de mes aïeux, ou le prix de mon sang. Grâces aux immortels, l'effort de mon courage Et ma grandeur future ont mis Rome en ombrage : Vous pouvez l'en guérir, seigneur, et promptement; Mais n'exigez d'un fils aucun consentement : Le mattre qui prit soin d'instruire ma jeunesse Ne m'a jamais appris à faire une bassesse. PLAMINIUS.

A ce que je puis voir, vous avez combattu, Prince, par interêt, plutot que par vertu. Les plus rarce exploits que vous ayez pu faire N'ont jeté qu'un dépot sur la tête d'un pere; il n'est que gardien de leur lliatest prix, Et ce n'est que pour vous que vous avez conquis, Fuisque cette grandour à son trône attachée. Sur und autre que vous ne peut être épanchée. Certes, je vous croyais un peu plus généreux : Quand les Romains le sont, ils ne fout rien pour eux. Scipion, dont tantôt vous vandiez le courage;

Covers est inintelligible: à quoi se rapporte ce la servir / au dernier substantif, à la puissance de Nicomède, que Rome veut diviser. Me faire descendre; il faut dire d'où l'on doscenda Et, monté sur le faite. Il aspire à descendre. (V.)

<sup>&</sup>quot;On ne dit point quitter à, on dit quitter pour : je dois quitter pour ini, on je lui dois céder, laisser, abandonner, (V.)

Ne voulait point régner sur les murs de Carthage; Et de tout ce qu'il fit pour l'empire romain Il n'en eut que la gloire et le nom d'Africain. Mais on ne voit qu'à Rome une vertu si pure; Le reste de la terre est d'une autre nature.

Quant aux raisons d'État qui vous font concevoir Que nous craignons en vous l'union du pouvoir, Si vous en consultiez des têtes bien sensées; Elles vous déferaient de ces belles pensées : Par respect pour le roi je ne dis rien de plus, Prenez quelque loisir de rêver là-dessus; Laissez moins de fumée à vos feux militaires ', Et vous pourrez avoir des visions plus claires.

AICOMÈDE. Le temps pourra donner quelque décision Si la pensée est belle, ou si c'est vision. Cependant...

#### FLAMINIUS.

A pousser plus avant la gloire de vos armes,

A pousser plus avant la gloire de vos armes,

Nous ne la bornons point; mais, comme il est permis

Contre qui que ce soit de servir ses amis,

Si vous ne le savez, je veux bien vous l'apprendre,

El vous en dosne avis pour ne vous pas surprendre.

Au reste, soyes sûr que vous posséderet.

Tout ce qu'en voire cour déjà vous dévores;

Le Pont sera pour vous avec la Bilthynie.

Arec la Cappadoce, a vece la Bilthynie.

Ce bien de vos aleux, ce prix de votre sang,

Ne mettront point Attale en votre illustre rang;

Rom ent parage est pour vous un supplice,

Rome na pas dessein de vous faire injustice.

Ce prince régnera sans rien preadre sur vous.

(à Prusias.)

La reine d'Arménie a besoin d'un époux, Seigneur, l'occasion ne peut être plus belle; Elle vit sous vos lois, et vous disposez d'elle.

Voilà le vrai secret de faire Attale roi,

<sup>\*</sup> La Jumée des feux militaires est une figure trop bizarre. Le vers sutvant est du bas comique. (V.)

Comme vous Pavez dit, saus rien prendre sur moi. La pièce est délicate , et ceux qui l'ont tissue

A de si longs détours font une digne issue. Je n'v réponds qu'un mot, étant sans intérêt.

Traitez cette princesse en reine comme elle est 2 : Ne touchez point en elle aux droits du diadème ; On pour les maintenir je périrai moi-même. Je vous en donne avis, et que jamais les rois. Pour vivre en pos États, ne vivent sous nos lois; Ou'elle seule en ces lieux d'elle-même dispose.

N'avez-vous , Nicomède , à lui dire autre chose 3 à NICOMÈDE.

PRUSIAS.

Non, seigneur, si ce n'est que la reine, après tout, Sachant ce que je puis, me pousse trop à bout . . PRUSIAS.

Contre elle, dans ma cour, que peut votre insolence? NICOMÈDE.

Rien du tout, que garder ou rompre le silence. Une seconde fois avisez, s'il yous platt, A traitor Laodice en reine comme elle est; C'est moi qui vous en prie.

### SCENE IV.

## PRUSIAS, FLAMINIUS, ARASPE.

FLAMINIUS. Eh quoi! toujours obstacle? PRUSIAS.

De la part d'un amant ce n'est pas grand miracle 5.

Le mot de pièce ne dit point là ce que l'auteur a prétendu dire e'est d'ailleurs une expression populaire lorsqu'elle signific 'intrigur. (V.)

2 Il faut comme elle l'est, pour l'exactitude : mais comme elle l'est scraft encore plus mauvais. (V.) 3 Cette interrogation de Prusias , qui n'a rien dit pendant le cours de

cette scène, n'a-t-elle pas quelque chose de comique? (V.) 4 Cette expression eat encore comique, ou du moins familière ; Racine s'en est servi dans Bajazet : .

. . . . . . . . . . Poussons a bout l'ingrat.

Mais le mot ingrat, qui finit la phrase, la reiève. Ce sont de petiles nuances qui distinguent souvent le bon du mauvais. (V.) 5 Toujours obstacle n'est pas français, et grand miracle n'est pas

noble. (V.)

Cet orgueilleux es prit , enflé de ses succès ; Pense bien de son cour nous empécher l'accès ; Mais il faut que chacun suive sa destinée. L'amour entre les rois ne fait pas l'hyménée ; Et les raisons d'État , plus fortes que ses nœuds , Trouvent bien les moyens d'en étaindre les feux:

Comme elle a de l'amour, elle aura du caprice

Non, non, je vojis réponds, seigneur, de Laodice:
Mais enfin elle est reine, et cette qualité
Semble exiger de nous quelque civilité.
J'ai sur elle après tout une puissance entière,
Mais J'aime à la cacher sous le nom de prière.
Rendons-lui done visite; et, comme ambassadeur,
Proposez cet hymen vous-même à sa grandeur.
Je seconderai Rome, et veux vous introduire.
Puisqu'elle est en nos mains, l'amour ne vous peut nuire.
Allons de sa réponse à votre compliment

# ACTE TROISIÈME.

# SCÈNE PREMIÈRE.

# PRUSIAS, FLAMINIUS, LAODICE.

#### PRUSIAS.

Reine, puisque ce titre a pour vous tant de charmes. Sa perte vous devrait donner quelques alarmes <sup>4</sup>: Qui tranche trop du roi ne règne pas longtemps.

LAODICE.

J'observerai , seigneur , ces avis importants ;

<sup>·</sup> Et ce vers et l'idée qu'il présente appartiennent absolument à la comédie. (V.)

Il semble qu'il appelle lei la reine Laodice sa grandeur, comme on dit sa majesté, son altesse. (V.)

<sup>3</sup> L'auteur veut dire, puisque Laodice est en nos mains. (V.).
4 L'auteur veut dire, pous devriez craindre de le perdre.

Et, si jamais je règne, on verra la pratique D'une si salutaire et noble politique.

PRUSIAS.

Vous vous mettez fort mal au chemin de régner. LAODICE.

Seigneur, si je m'égare, on peut me l'enseigner. PRUSIAS.

Vous méprisez trop Rome, et vous devriez faire Plus d'estime d'un roi qui vous tient lieu de père.

Vous verriez qu'à tous deux je rends ce que je doi, Si vous vouliez mieux voir ce que c'est qu'être roi,

Recevoir ambassade en qualité de reine, Ce serait à vos veux faire la souveraine, Entreprendre sur vous, et dedans votre État Sur votre autorité commettre un attentat :-Je la refuse donc, seigneur, et me dénie L'honneur qui ne m'est dù que dans mon Arménie. C'est là que sur mon trône avec plus de splendeur Je puis honorer Rome en son ambassadeur, Faire réponse en reine, et comme le mérite Et de qui l'on me parle; et qui m'en sollicite. Ici c'est un métier que je n'entends pas bien 1 :-Car hors de l'Arménie enfin ie ne suis rien : Et ce grand nom de reine ailleurs ne m'autorise Ou'à n'y voir point de trône à qui je sois soumise, A vivre indépendante, et n'avoir en tous lieux Pour souverains que moi, la raison, et les dieux.

Ces dieux vos souverains; et le roi votre père, De leur pouvoir sur vous m'ont fait dépositaire; Et vous pourrez peut-être apprendre une autre fois Ce que c'est en tous lieux que la raison des rois. Pour en faire l'épreuve allons en Arménie;

Le mot métier ne peut être admis qu'avec une expression qui le fortifie, comme le métier des armes. Il est heureusement employé par flacine dans le sens le plus bas; Athalie dit à Joas:

Laissez-là cet babit, quittez ce vil métror.

On ne peut exprimer plus fortement le mépris de cette reine pour le sacerdoce des Julis. (V.) Je vais vous y remettre en bonne compagnie '; Partons; ct dès demain, puisque vous le vouler, Préparez-vous à voir vos pays désolés; Préparez-vous à voir par toute votre terre Ce qu'ont de plus affreux les fureurs de la guerre, Des montagnes de morts, des rivières de sang.

Je perdrai mes États, et garderai mon rang; Et ces vastes malheurs où mon orgueil me jette Me feront votre esclave, et non votre sujette: Ma vie est en vos mains, mais non ma dignité.

PRUSIAS.:

Nous ferons bien changer ce courage indompté; Et quand vos yeux, frappés de toutes ces misères . Verront Attale assis au trône de vos pères , Alors, peut-être, alors vous le prierez en vain Que pour y remonter il vous donne la main.

LAODICE. Si iamais iusque-là votre guerre m'engage...

Si jainas jusque-la votre guerre in etiagae, .
Je serai bien clangée et d'âme et de courage.
Mais peut-être, seigneur, vous n'irez pas si loin :
Les dieux de ma fortune auront un peu de soin ;
lls vous inspireront, ou trouveront un homme Contre tant de héros que vous prêtera Rome.

Sur un présomptueux vous fondez votre appui :

Mais il court à sa perte, et vous traîne avec lui-Pensez-y bien, madame, et faites-vous justice; Choisissez d'être reine, ou d'être Laodice; Et, pour dernier avis que vous aurez de moi, Si vons voulez régner, faites Attale roi. Adien.

## SCENE II.

## FLAMINIUS, LAODICE.

# FLAMINIUS. Madame, enfin une vertu parfaite...

' C'est-à-dire accompagnée d'une armée : mais cette expression, pour voutoir être ironique, ne devient-elle pas comique ? ( V.)

Suivez le roi, seigneur, votre ambassade est faite; Et je vous dis encor, pour ne vous point flatter, Qu'ici je ne la dois ni la veux écouter.

#### PLANINIUS.

Et je vous parle aussi, dans ce péril extrême, Moins en ambassadeur qu'en homme qui vous aime, Et qui, touché dn sort que vous vous préparez, Tâche à rompre le cours des maux où vous courez.

J'ose donc comme ami vous dire en confidence Qu'une vertu parfaite a besoin de proudence, Et doit considérer, pour son propre intérét, Et les temps où l'on vit, et les lieux où l'on est. La grandeur de courage en une âme royale N'est sans cette vertu qu'une vertu brutale, Que son mérite aveugle, et qu'un faux jour d'honneur Jette en un tel divorce avec le vrai bonheur, Qu'elle-même se livre à ce qu'elle doit cràindre, Ne se fait admicer que pour se faire plaidere, Que pour nous pouvoir dire, après un grand soupir, "J'avais droit de réguer, et n'ai sa m'en servir. Vous irritez un roi dant vous voyez l'armée Nombreuse, obéissante, à valnere accoutumée;

Je ne sais si l'honneur eut jamais un faux jour, Seigneur; mais le veux bien vous répondre en amie.

Ma prodence n'est pas tout à fait endormie; Et, sans examiner par quel destin jaloux; La grandeur de courage est si mal avec vous, Jo veux vous faire voir que celle que j'étale N'est pas tant qu'il vous semble une vertu brutale; Que, si j'ai droit au trône, elle s'en veut servir. Et sait bien repousser qui me le veut ravir,

Je vois sur la frontière une puissante armée, Comme vous l'avez dit, à vaincre accoulumée; Mais par quelle conduite, et sous quel général? Le roi, a'il a'en fait fort \*, pourrait s'en trouver mai;

<sup>&#</sup>x27;Sefaire fort de quelque chose ne peut être employé pour s'en pre taloir ; il signifie, j'en réponds, je prends sur moi l'entreprise, je me

Et, s'il voulait passer de son pays au nôtre, Je lui conseillerais de s'assurer d'une autre. Mais je vis dans se cour, je suis dans ess États, Et j'ai peu de raison de ne le craindre pas. Seigneur, dans as cour même, et hors de l'Arménie, La vertu trouve appui contre la tyrannie. Tout son peuple a des yeux pour voir quel attentat Font sur le bien public les maximes d'État : il connait Nicomède, il counait sa marâtre, il en sait, il en voit la haine opiniatre; il voit la servitude où le roi s'est soumis , Et connaît d'autant mieux les dangereux smis'. Pour moi, que vous croyez au bord du précipice,

Bien loin de mépriser Attale par caprice, J'évite les mépris qu'il recerrait de moi S'il tenaît de ma main la qualité de roi. Je le régarderais comme une âme commune, Comme un loume mieux no pour une autre fortune, Plus mon sujet qu'époux; et le nœud conjugal Ne le tirerait pas de ce rang inégal. Mon peuple à mon exemple en ferait peu d'estime. Ce serait trop, seigneur, pour un cœur magnanine : Mon refus lu flat grâce, et, malgré ses désirs, J'épargne à sa vertu d'éternels déplaisies.

Si vous me dites vrai, vous êtes ici reine 2 :

fiatte d'y réussir. Se faire fort ne peut être employé qu'en prese. Pinsieurs étrangers se sont imaginé que nous n'avions qu'un langage pour la prose et pour la poésie ; ils se sont bien trompés. (V.)

\*Ces vers sont ingénieusement placés pour préparer la révolte qui d'un coap sa cinquième acte : reste à savoir s'ûls la préparent assez, et s'îls sufficient pour la rendre vraisemblable. Mais sun attenta assez, et s'îls sufficient pour la rendre vraisemblable. Mais sun attenta des des mazimess d'état s'port sur le bien public forme une phrase trop incorrecte, trop irrégulière, et ce n'est pas parier sa lansure. (V.)

• Con malberrenses contestations, ces froldes discussions politiques, qui so mêment à trein, qui rôut rien de tragique, rien d'interessant, sont adjourc'hui bannies du thédète. Finantique et laodice ue partent ici que pour parier. Quelle difference entre Aconat dans Balazet e Finantique d'aconat se trouve entre Bajazet et Ronanc, qui've et réunie, entre lous nes et Atablée, entre Atablet et Bajazet consoite la parte courendiement, proudement, à touch et un des consoites de la parte courendiement, productionent, à touch et un de la laugue que les era admirables i mais dans Micoméde évoit est betti.

Sur l'armée et la cour je yous vois souveraine : Le roi n'est qu'une idée ', et n'a de son pouvoir Que ce que par pitié vous lui laissez avoir. Quoi! même vous allez jusques à faire grâce! Après cela, madame; excusez mon audace: Souffrez que Rome enfin vous parle par ma voix ; Recevoir ambassade est encor de vos droits ; Ou, si ce nom vous choque ailleurs qu'en Arménie, Comme simple Romain souffrez que je vous die Qu'être allié de Rome, et s'en faire un appui. C'est l'unique moyen de régner aujourd'hui: Que c'est par là qu'on tient ses voisins en contrainte, Ses peuples en repos, ses ennemis en crainte: Qu'un prince est dans son trône à jamais affermi Quand il est honoré du nom de son ami; Qu'Attale avec ce titre est plus roi , plus monarque Que tous ceux dont le front ose en porter la marque : Et qu'enfin...

#### LAODICE.

Il suffit; je vois bien ce que c'est 2 : Tous les rois ne sont rois qu'autant comme il vous platt : Mais si de leurs États Rome à son gré dispose, Certes pour son Attale elle fait peu de chose : Et qui tient en sa main tant de quoi lui donner A mendier pour lui devrait moins s'obstiner. Pour un prince si cher sa réserve m'étonne : Que ne me l'offre-t-elle avec une couronne? C'est trop m'importuner en faveur d'un suiet . Moi qui tiendrais un roi pour un indigne objet, S'il venait par votre ordre, et si votre alliance Souillait entre ses mains la suprême puissance. Ce sont des sentiments que je ne puis trahir ; Je ne veux point de rois qui sachent obéir : Et. puisque vous voyez mon âme tout entière, Seigneur, ne perdez plus menace ni prière.

presque tout est grossier; la diction est si vicieuse qu'elle déparcrail le fond le plus intéressant.  $(V_{\star})$ 

Corneliie a dit très-heureusement, dans Sertorius :

De pareils lieutenants n'ont de chefs qu'en idée :

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup> Ceia est du style comique : c'est en général celui de la pièce. (Y.)

<sup>3</sup> Il faut autant que.

#### FLAMINIUS.

Puis-je ne pas vons plaindre en cet aveuglement? Madame, encore un coup, pensez-y mêrrement, Songez mieux ce qu'est Rome et ce qu'elle pent faire; Et, si vons vons aimez, craignez de lui déplaire. Carthage étant détruite, Antiochus défait, Rien de nos volontés no peut troubler l'effet : Tout fléchit sur la terre, et tout tremble sur l'onde; Et Rome est aujourd'hui la maltresse du monde.

LAODICE.

FLAMINIUS.

Ce jour est encor loin, Madame, et quelques-uns vous diront, au besoin, Quels dieux du haut en bas reuversent les profancs 2; Et que, même au sortir de Trébie et de Cannes; Son ombre épouvants votre grand Annibal. Mais le voici e bras à Rome si fatal.

¹ Cette expression, placée lel l'roniquement, dégénére peut-être trep et comique. Ce n'est pas la une bonne traduction de cet admirable passage d'Horace: Et einacta terrarum subacta, prater utrocem anismum catonix, loutez que tout trembie sur l'onde est ce qu'on appelle one cheville, malheureusement amenée par la rime, comme on l'a déjà remarqué tant de fois. (V.)

Cornelle parte éviéremment des étens à qui le Capitole était dédie, de ces éleux protecteurs qui le édéndirent contre les Gaulois lorsque ces barbares se croyaient déjà maîtres de Rome. Par une figure barêle, et qui tient nême de nabilme, il suppose qu'agrés les journées unibeneueux de l'rébe et de Cames, l'ombre sente de ce Capitole, il révée de l'était de

#### SCÈNE III.

## NICOMEDE, LAODICE, FLAMINIUS.

### NICOMÈDE.

Ou Rome à ses agents donne un pouvoir bien large, Ou vous êtes bien long à faire votre charge '.

## FLAMINIUS.

Je sais quel est mon ordre; et, si j'en sors ou non, C'est à d'autres qu'à vous que j'en rendrai raison. NICOMEDE.

Allez-y donc, de grâce, et laissez à ma flamme Le bonheur à son tour d'entretenir madame : Yous avez dans son cœur fait de si grands progrès. Et vos discours pour elle ont de si grands attraits, Que sans de grands efforts je n'y pourrai détrnire Ce que votre harangue y voulait introduire.

Les malheurs où la plonge une indigne amitié

Me faisaient lui donner un conseil par pitié. NICOMÈDE.

Lui donner de la sorte un conseil charitable, C'est être ambassadeur et tendre et pitoyable 3. Vous a t-il conseillé beaucoup de lachetés .

Madame?

### FLAMINIUS. ..

Ali! c'en est trop ; et vous vous emportez. NICOMÈDE.

Je m'emporte?

#### FLAMINIUS. Sachez qu'il n'est point de contrée

· Ces deux vers ont été corrigés par les comédiens. Ce n'est plus ici une ironie qui peut quelquefois être ennoblie; e'est une plaisanterie absolument indigne de la tragédie et de la comédie. (V.)

Cela est du comique le pius négligé. (V.)

3 Le mot pitoyable signifiait alors compatissant, aussi bien que digne de pitié. (V.)

4 Une grande partie de cette pièce est du style buriesque ; mais il y a de temps en temps un air de grandeur qui impose, et surtout qui intéresse pour Nicomède; ce qui est un très-grand point. Au reste, jusqu'ici ia piupart des seenes ne sont que des conversations assez étrangères à l'intrigue. En générai , toute scène doit être une espèce d'action qui fait voir à l'esprit queique chose de nonveau et d'intéressant (V.) Où d'un ambassadeur la dignité sacrée ... NICOMÈDE.

Ne nous vantez plus tant son rang et sa spiendeur : Qui fait le conseiller n'est plus ambassadeur , Il excède sa charge , et lui-même y renonce. Mais dites-moi , madame , a-t-il eu sa réponse?

Oui, seigneur.

NICOMEDE.

Sachez donc que je ne vous prends plus Que pour l'agent d'Attale, et pour Flaminius; Et, si vous me fâchier, j'ajouterais peut-être Que pour l'empoisonneur d'Annibal, de mon maître. Voilà tous les honneurs que vous aurez de moi : S'ils ne vous satisfont, allex vous plandre au roi. FLAMINUS.

Il me fera justice, encor qu'il soit bon père ; Ou Rome à son refus se la saura bien faire.

Aliez de l'un et l'autre embrasser les genoux.

FLAMINIUS.

Les effets répondront; prince, pensez à vous,

## SCÈNE IV.

NICOMÈDE, LAODICE.

# NICOMÈDE.

Cet avis est plus propre à donner à la reine. Ma générosité còde enfin à sa haine : Je l'épargnais assez pour ne découvrir pas Les infames projets de ses assassinats ; Mais enfin on m'y force, et tout son crime éclate. J'ai fait entendre au roi Zénon et Métrobate ; Et, comme leur rapport a de quoi l'étonner , Lui-même il prend le soin de les examiner.

Je ne sais pas, seigneur, quelle en sera la suite; Mais je ne comprends point toute cotte conduite, Ni comme à cet éclat la reine vous contraint. Plus elle vous doit craindre, et moins elle vous craint; Et plus vous la pouvez accabler d'infamie, Plus elle vous attaque en mortelle ennemie.

NICOMÈDE. Elle prévient ma plainte, et cherche adroitement

A la faire passer pour un ressentiment; Et ce masque trompeur de fausse hardiesse Nous déguise sa crainte, et couvre sa faiblesse.

Les mystères de cour souvent sont si cachés,
Ouc les plus clairvoyants y sont bien empêchés '.

Lorsque vous n'étiez point ici pour me défendre, le n'avis contre Atlale aucun combat à rendre; Rome ne songeait point à troubler notre amour : Bien plus, on ne vous souffre ici que ce seul jour; Et dans ce même jour Rome, en votre présence, Avec chaleur pour lui presse mon alliance. Pour moi, je ne vois goutte en ce raisonnement ? Qui n'attend point le temps de votre éloignement, Et j'ai devant les yeux toujours quelque muage Qui m'offusque la vue, et m'y jette un ombrage. Le roi chérit as femme, il craint Rome; et, pour vous, S'îl ne voit vos lauts faits d'un cil un peu jaloux, Du moins, a' dire tout, je ne saurias vous tairs.

Le mot claircoyants est aujourd'hul banni du style noble : on ne dit pa non plus dire empéché à quelque chose; che est à peine souffert dans le comique. Rien n'est plus utile que de comparer : opposons à ces vers ceux que Jonie dit à Britannieus, et qui expriment un sentiuent à peu prés semblable, quojoue dans une circonstance différente;

Je ne consais Néron et la éour que d'un jour; Mais, a lje l'one dire, hésas I dans cette cour Combien tout ce qu'on dit est loin de cé qu'on pense; Que la bouche et le cœur sont peu d'iotelligence? Avec combien de joie on y trails as foi! Quei séjour étragger et pour vous et pour moi!

Voille et tyle de la nature; ce sont la des vers : c'est ainst qu'on doit tout décerte. C'est une dispate bien intuite, bien préfire, que selle qui durrait de la fonction de la fonction

<sup>\*</sup> Expression populaire et basse. (V.)

Qu'il est trop bon mari pour être assez bon père '.
Voyez quel coutre-temps Attale prend ici '!
Qu'i Tappelle avec nous? quel projet? quel souci?
le conçois mal, seigneur, ce qu'il faut que j'en pense;
Mais j'en romprai le coup, s'il y faut ma présence.
Je vous quitte.

### SCENE V.

### NICOMÈDE, ATTALE, LAODICE.

#### ATTALE.

Madame, un si doux entretien N'est plus charmant pour vous quand j'y mêle le mien LAODICE.

Votre importunité, que j'ose dire extrème, Me peut entreteuir en un autre moi-même : Il connaît tout mon cœur, et répondra pour moi, Comme à Flaminius il a fait pour le roi.

# SCÈNE VI.

# NICOMÈDE, ATTALE.

# ATTALE.

Puisque c'est la chasser, seigneur, je me retire NICOMÈDE.

Non, non; j'ai quelque chose aussi bien à vous dire, Prince. J'avaia mis has, avec le nom d'alné, L'avantage du trône où je suis destiné; Et, voulant seul ici défendre ce que p'aime, Je vous avais prié de l'attaquer de même, Et de ne meller point surtout dans vos desseins Ni le secours du roi, ne clui des Romains. Mais, ou vous n'avec nas la mémoire fort bonne;

- Carryle

On he s'exprimeralt pas autrement dans une comedie. Jusqu'iel ou ne voit qu'une petite latrique et de petites japonies. Ce qui est encore bien pius du ressort de la comédie, c'est cet Attale qui vient n'ayant rien à dire, et à qui Laodies dit qu'il est un importum. (V).
1 On ne dit point prendre un confre-temps; ct, quand on le dicait. Il ne faudrait pas se servir de ces tours trop familiera. (V).

Ou vous n'y mettez rien de ce qu'on vous ordonne '.

Seigneur, vous me forcez à m'en souvenir mal, Quand vous n'achevez pas de rendre tout égal. Vous vous défaites bien de quelques droits d'ainesse : Mais vous défaites-vous du cœur de la princesse, De toutes les vertus qui vous en font aimer. Des hautes qualités qui savent tout charmer. De trois sceptres conquis, du gain de six batailles, Des glorieux assauts de plus de cent murailles? Avec de tels seconds rien n'est pour vous douteux. Rendez donc la princesse égale entre nous deux 2 : Ne lui laissez plus voir ce long amas 3 de gloire Ou'à pleines maius sur vons a versé la victoire : Et faites qu'elle puisse oublier une fois Et vos rares vertus et vos fameux exploits; Ou contre son amour, contre votre vaillance; Souffrez Rome et le roi dedans l'autre balance : · Le peu qu'ils ont gagné vous fait assez juger Qu'ils n'y mettront jamais qu'un contre-poids léger. NICOMEDE.

C'est n'avoir pas perdu tout votre temps à Rome, Que vous savoir ainsi défendre en galant homme : Vous avez de l'esprit, si vous n'avez du cœur 4.

'Cos deux vers, ainsi que le dernier de celte seêne, soit une tronie ambre qui peta-tier avilit troj e caractère d'Allale, que Corneille ecpendant veut rendre indéressant. Il parait d'onnant que Nicoméde neile de la grandeur d'âme à liquirer tout le monde, et qu'Allale, qui contiere de la point part et peta per a la companie de la point l'autre tout le monde, et qu'Allale, ait la emplaisance de la solutifir. Plas on examine cette pete, plus on trouve qu'il faisit l'initialer comédie, ainsi que Don Sunche, d'A-72908;

\* Il fallait , rendez le combat égal. (V.)

3 Boileau a dit après Corneille :

Mais, fussier-vous issu d'Hercule en droite ligne, Si vous ne faites voir qu'une bassesse indigne, Ce long amas d'aienz que vous diffamez tous

Sont autant de témoins qui parlent contre vous, Sat. V. v. 27.

4 Il ne delt pas traiter son frère de poltron, puisque et frère va Laire une action très-belle, et que cet outrage inéme devrait l'empêcher de la faire, (V.)

### SCENE VII

### ARSINOÉ, NICOMÈDE, ATTALE, ARASPE.

ARASPE. Seigneur, le roi vous mande.

NICOBÈDE.

Il me mande?

ABASPE.

Oui, seigneur,

ARSINOÉ. Prince, la calomnie est aisée à détruire.

NICONÈDE.

J'ignore à quel suiet vous m'en venez instruiro. Moi qui ne donte point de cette vérité, Madame.

ARSINOÉ.

Si jamais vous n'en aviez douté, Prince, vous n'auriez pas, sons l'espoir qui vons flatte, Amené de si loin Zénon et Métrobate.

Je ni obstinais, madame, à tout dissimnler; Mais vous m'avez forcé de les faire parler.

NICOMEDE. ABSINOÉ.

La vérité les force, et mieux que vos largesses. Ces hommes du commun tiennent mal leurs promosses Tous deux en ont plus dit qu'ils n'avaient résolu. NICOMEDE.

J'en suis fâché pour vous, mais vous l'avez voulu ARSINOÉ.

Je le veux bien encore, et je n'en suis fachée Que d'avoir vu par là votré vertu tachée. Et qu'il faille ajouter à vos titres d'honneur La noble qualité de manyais suborneur.

Je les ai subornés contre vons à ce compte? · ARSINOÉ.

J'en ai le déplaisir, vous en aurez la honte. NICONÈDE.

Et vous pensez par la leur ôter tout crédit? ARSINOÉ.

Non , seigneur ; je me tiens à ce qu'ils en out dit.

#### NICOMEDE.

Qu'ont-ils dit qui vons plaise, et que vous vonliez croire?

Deux mots de vérité qui vous combleut de gloire.

Pent-on savoir de vous ces deux mots importants?

Seigneur, le roi s'ennnie; et vous tardez longtemps.

Vous les saurez de lui . c'est trop le faire attendre.

Je commence, madame, enfin à vous entendre : Son amour conjugal, chassant le paternel, Vous fera l'innocente, et moi le criminel. Mais...

#### ARSINOÉ.

Achevez, seignenr: co mais, que veut-il dire?

Deux mots de vérité qui font que je respire.

Pent-on savoir de vous ces deux mots importants?

Vous les saurez du roi ; je tarde trop longtemps.

### SCENE VIII.

ARSINOÉ, ATTALE.

### ARSINOÉ.

Nous triomphons, Attale; et ce grand Niconneide voit quelle digne issue à ses fourhes succède . Les deux accusateurs que lui-même a produits, que pour l'assassiner je dois avoir sédults, Pour me calomnier suborpués par lui-même, N'out su bien soutenir un si noir stratageme : Tous d'etx m'ant accusée, et lous deux avoué.

Cette fauste accusation, inétigaée par Arsiané, n'est pas saus quejue habilété; mais elle est saus nolesse et saus régique. Durquoi les, petits moyens déplaisen-tils, tandis que les grands crimes font tant d'effet à éea que les sun siasspirent la terreur, les autres le mépris; c'est par la inéme raison qu'on aime à entendre parler d'un grand conquérait plitté qui d'un poleur ordinaire.

L'infame et lâche tour qu'un prince m'a joué.. Qu'en présence des rois les vérités sont fortes ! Que pour sortir d'un cœur elles trouvent de portes ! Qu'on en voit le mensonge aisément confondu ! Tous deux voulaient me perdre, et tous deux l'out perdu. ATTALE.

Je suis ravi de voir qu'une telle imposture Ait laissé votre gloire et plus grande et plus pure ; Mais ponr l'examiner, et bien voir ce que c'est, Si vous pouviez vous mettre un peu hors d'intérêt, Vous ne pourriez jamais, sans un peu de scrupule, Avoir pour deux méchants une âme si crédule. Ces perfides tous deux se sont dits anjourd'hui Et subornés par vous, et subornés par lui : Contre tant de vertus, contre tant de victoires, Doit-on quelque croyance à des ames si noires? Qui se confesse trattre est indigne de foi.

Vous êtes généreux, Attale, et je le voi , Même de vos rivaux la gloire vous est chère.

ABSINOÉ. ATTALE.

Si je suis son rival, je suis aussi son frère; Nous ne sommes qu'un sang, et ce sang dans mon cœur A peine à le passer pour calomniateur '.

ARSINOÉ.

Et vous en avez moins à me croire assassine. Moi, dont la perte est sure à moins que sa ruine? ATTALE.

Si contre lui j'ai peine à croire ces témoins. Quand ils vous accusaient je les croyais bien moins. Votre vertu, madame, est au-dessus du crime. Souffrez donc que pour lui je garde un pen d'estime La sienne dans la cour lui fait mille jaloux , Dont quelqu'un a voulu le perdre auprès de vous ; Et ce lâche attentat n'est qu'un trait de l'envie Qui s'efforce à noircir une si belle vie.

Pour moi (si par soi-même on peut juger d'autrui). Ce que je sens en moi , je le présume en lui.

<sup>1</sup> A peine à le passer n'est pas français ; on , dit dans le confique , je le passe pour honnéte homme. (V.)

Contre un si grand rivel ['agis à force ouverle, Sans blesser son honneur, sans pratiquer sa perte. J'emprunte du secours, et le fais hautement; Je crois qu'il n'agit pas moins généreusement, Qu'il n'a que les desseins obs gloire l'invite, Et n'oppose à mes vœux que son propre méritehance.

Vous êtes peu du monde , et savez mal la cour.

Est-ce autrement qu'en prince on doit traiter l'amour?

Vous le traitez, mon fils, et parlez en jeune homme.

ATTALE.

Madame, je n'ai vu que des vertus à Rome.

Le temps vous apprendra, par de nouveaux emplois, Quelles vertus il faut à la suite des rois. Cependant, si le prince est encor votre frère, Souvenez-vous aussi que je suis votre mère; Et, malgré les soupons que vous avez conçus, Venez savoir du roi ce qu'il croit là-dessus,

# ACTE QUATRIÈME.

### SCENE PREMIÈRE .

PRUSIAS, ARSINOÉ, ARASPE.

PRUSIAS.'
Faites venir le prince . Araspe.

(Araspe rentre.) Et vous, madame,

Arsinoè Joue préciséement le rôte de la femme du Maladé minginaire, et Prastas cétal ûn Maladé, qui croît sa femme. Très-souvent des seches tragéques out le même fond que des scènes de contédic 1 cète alors qu'il faut faire los plus grands elforts pour fortifier par le style fa fabbissed ou spel. On a peut cacher cultièrement de déraut, mais on l'orne, on l'embellit par le charme de la poésie : ainsi dan: Mithridate, dans Britannies; etc. (V) Recheze des soupirs dont Yous me percer l'aime. Quel besoin d'accabler mon cour de vos douleurs ; Quand yous y pouvez tout sans le secours des pleurs ? Quel besoin que ces pleurs grennent yotre défense ? Douté-je de son crime ou de votre innocemes ? Et reconnaisseur-ous que tout ce qu'îl m'a dit Par quelque impression ébranle mon esprit ?

ABSINOÉ.

Ahl seigneur, est-il rien qui répàre l'injune que fait à l'inoceneo un moment d'imposture? Et peut-on voir mensouge assez tôt avorté Pour rendre à la vertu toute sa pureté? Il en reste toujours quelque indigne mémoire Qui porte une souillure à la plus haute gloire. Combien en voire cour est-il d'aréugles partisans ; Combien le prince a-t-il d'aréugles partisans ; Qui, sachant une fois qu'on ma calomnide , Croiront que votre amour m'a seul justifiée? Et si la moindre tache en demeure à môn nom , Si le moindre du peuple en conserve un soupçou , Suis je digne de vous et de telles alarmes Touchent-elles trop peu pour meriter mes larmes ?

PRUSIAS

Ahl c'est trop de scrupule, et trop mal présumer D'un mari qui vous aime, et qui vous doit aimer. La gloire est plus solide après la calomnie, Et brille d'autant mieux qu'elle s'en vit ternie. Mais voici Nicomède, et le veux qu'aujourd'hui...

# SCÈNE II.

PRUSIAS, ARSINOÉ, NICOMEDE, ARASPE, GARDES.

ARSINOÉ.

Grâce, grâce, seigneur, à notre unique appui! Grâce à tant de lauriers en sa main si fertiles! Grâce à ce conquérant, à ce preneur de villes! Grâce...

NICOMÈDE.

De quoi, madame? est-ce d'avoir conquis Trois sceptres, que ma perte expose à votre fils? D'avoir porté si loin vos armes dans l'Asic, Que mêue votre Rome en a pris Jalousle?
D'avoir trop soutenu la majesté des rols?
Trop rempil votre cour du bruit de mes exploits?
Trop du grand Annibal pratiqué les maximes?
S'Il Rudt grâce pour moi, choissez de mes crimes, Les voils tous, madame; et si vous y joignez
D'avoir cru des méchants par quelque autre gagnés, D'avoir une âme ouverte, une franchise entière,
Qui, dans leur artifice; a manqué de lumière,
C'est gloire et non pas crime à qui ne voit le foir
Qu'àu milieu d'une armée, et loin de votre cour,
Qu'àu milieu d'une armée, et loin de votre cour,
Qu'àu milieu d'une armée, et loin de votre cour,
Qu'àu milieu d'une armée, et loin de votre cour,
Et, vivant sans remords, marche sans défiance.

Je m'en dédis, selgneur : il n'est point criminel. S'il m'a voulu noircir d'un opprobre éternel. Il n'a fait qu'obéir à la haine ordinaire Ou'imprime à ses pareils le nom de belle-mère. De cette aversion son cœur préoccupé M'impute tous les traits dont il se sent frappé. Que son mattre Annibal, malgré la foi publique, S'abandonne aux fureurs d'une terreur panique : Que ce vieillard confie et gloire et liberté Plutôt au désespoir qu'à l'hospitalité; Ces terreurs, ces fureurs, sont de mon artifice. Quelque appas que lui-même il trouve en Laodice. C'est moi qui fais qu'Attale a des yeux comme lui; C'est moi qui force Rome à lui servir d'appui : De cette seule main part tout ce qui le blesse : Et pour venger ce maître et sauver sa maîtresse, S'il a tâché, seigneur, de m'éloigner de vous, Tout est trop excusable en un amant jaloux. Ce faible et vain effort ne touche point mon âme. Je sais que tout mon crime est d'être votre femme : Que ce nom seul l'oblige à me persécuter : Car enfin hors de là que peut-il m'imputer 1? Ma voix, depuis dix ans qu'il commande une armée, A-t-elle refusé d'enfler sa renommée! Et lorsqu'il l'a fallu puissamment secourir,

<sup>·</sup> Cela vent dire, qui ne s'entend ou'avec la vertu (V.)

Que la moindre lougueur l'aurait laissé périr, Quel antre a mieux pressé les secons hécessaires ? Qui l'a mieux dégagé de ses destins contraires ? A-t-il eu près de vous un plus soigneux agent Pour hâter les renforts et d'hommes et d'argent? Vous le savez, seigneur, et pour reconnaissance, Après l'avoir servi de toute ma puissance, J'e vois qu'il a voulu me perdre auprès de vous : Mais tout est excusable en un amant jaloux ; Je vois qu'il à d'ut.

### PRUSIAS. Ingrat, que peux-tu dire?

grat, que peux-tu dire?

Que la reine a pour moi des bontés que j'admire. Je ne vous diral point que ces puissants secours Doit elle a conservé mon honneur et mes jours, Et qu'avec tant de pompe à vos yeux elle étale. Parvaillaient par ma maia la grandeur d'Attale; Que par mon pròpre bras elle amassait pour lui, Et préparait dès lors ce qu'on voit aujourd'hui. Et préparait dès lors ce qu'on voit aujourd'hui. Par quelques sentiments qu'elle a ye été poussée, J'en laisse le ciel juge, il connaît sa pensée; Il sait pour mon salut comme elle a fait des veux ; Il lui rendra justice , et peut-être à tous deux.

Cependant, puisque enfin l'apparence est si belle, Elle a parlé pour moi, je dois parler pour elle, Et pour son intérêt vous faire souvenir Que vous laissez longtemps deux méchants à punir. Envoyez Métrobate et Zénon au supplice. Sa gloire attend de vous ce digne sa crifice : Tous deux l'ont accusée; et s'ils s'en sont dédits Pour la faire innocente et charger votre fils. Ils n'ont rien fait pour eux, et leur mort est trop juste Après s'être joués d'une personne auguste. L'offense une fois faite à ceux de notre rang Ne se répare point que par des flots de sang : On n'en fut jamais quitte ainsi pour s'en dédire. Il faut sous les tourments que l'imposture expire; Ou your exposeriez tout votre sang royal A la légèreté d'un esprit déloyal. L'exemple est dangereux et hasarde nos vies,

S'il met en sûreté de telles calomnies \*.

Ansinos.

Quoi! seigneur, les ponir de la sincérité
Qui soudain dans leur bouche a mis la vérité
Qui vous a contre moi sa fourbe découverte,
Qui vous a rend votre femme et m'arrache à ma perte,
Qui vous a retenu d'en prononcer l'arrêt;
Et couvrir tout cela de mon seul intérêt!
C'est être trop adroit, prince, et trop bien l'entendre 3.

Laisse là Métrohate, et songe à te défendre. Purge-toi d'un forfait si honteux et si bas.

M'en purger! moi, seigneur! vous ne le croyez pas <sup>3</sup>! Vous ne savez que trop qu'un homme de ma sorte, Quand il se rend coupable, un peu plus baut se porte, Qu'il lui faut un grand crime à tenter son devoir <sup>4</sup>, Où sa gloire se sauve à l'ombre du pouvoir.

Soulever votre peuple, et jeter votre armée: Dedans les intérêts d'une reine opprimée; Venir, le bras levé, la tirer de vos mains, Malgré l'amour d'Attale et l'effort des Romains, Et fondre en vos pays contre leur tyrannie Avec tous vos soludats et loute l'Arménie:

L'expression propre était, s'il laisse de telles calomnées impunées. On ne met point la calomnic en sûreté, on l'enhardit par l'impunité

Ce ton bourgeois rend encore le rôle d'Arsinoé plus bas et plus petit. L'accusation d'un assassinat devait au moias jeter du tragique dans la pièce; mais il y produit à peine un faible intérêt de curiosité.

<sup>3</sup> Ce vers est beau, noble, convenable au caractère et à la situation; il fait voir tous les défauts précédents. (V.)—Ce vers est al beau, que Voltaire s'en est ressouvenu dans OEdipe, en faisant dire à Jocaste par Philotète:

Qui? moi, de tels forfaits! moi, des assassinats! Et que de votre époux... Vous ne le croyes pas! (P.)

<sup>4</sup> Un homme de sa sorte, qui un peu pius haut se porte, et à qui il faut un grand crime à tenter son devoir, n'a pas un style digue de ce beau vers :

M'en purger! moi , seignear! vous ne le croyes fas,

il y a de la grandeur dans ce que dit Nicomède mais il faut que la
grandeur et la pureté du style y répondent. (V.)

CORREILE. — T. II. 26

C'est ce que pourrait faire un homme tel que nioi, S'il pouvait se résoudre à vous manquer de foi. La fourbe n'est le jeu que des petites âmes, Et c'est là proprement le partage des fommes.

Et c'est la proprement le partage des femmes.

Punissez donc, seigneur, Métrobate et Lénon;

Pour la reine, ou pour moi, failes-rous-en raison.

A ce dernier moment la consclence presse;

Pour rendre compte aux dieux tout respect humain cesse;

Et ces esprits légers, approchant des abois 3,

Fourraient bien se dédire une seconde fois.

Seigneur...

# ARSINOÉ.

Pariez, madame, et dites quelle cause A leur juste supplice obstinément s'oppose; Ou laissez-nous penser qu'aux portes du trépas Ils auraient des remords qui ne vous plairaient pas.

ARSINOS.

Vous voyez à quel point sa haine m'est cruelle;
Quand je le justifie, il me fait criminelle:
Mais sans doute, seigneur, ma présence l'aigrit,
Et mon éloignement remettra son esprit;

Et mon éloignement remettra son esprit : Il rendra quelque calme à son cœur magnanime , Et lui pourra sans doute épargaer plus d'un crime. Je ne demande point que par compassion Vous assuriez un sceptre à ma protection 3,

Yous assurez us septire à ma protection 3, Ni que, pour garantir la personne d'Attale, Yous partagiez entre eux la puissance royale : Si vos amis de Rome en ont pris quelque soin, C'etait sans mon aveu , je n'en ai pas besoin. Je n'aime point si mal que de ne vous pas suivre , silót qu'entre mes bras vous escerez de vivre; Et sur votre tombeau mes premières douleurs Verseront tout ensemble et mon sang et mes pleurs.

40

Cea idées sont belles et justes. (V.)
 Cette expression des abois, qui par elle-même n'est pas noble, n'est plus d'usage aujourd'hul.

<sup>3</sup> Le sens n'est pas assez clair; elle veut dire, que ma protection assure le sceptre à mon fils. (V.)

<sup>4</sup> Cela n'est pas français; il fallait, je vous aime trop pour ne rous pas suivre : ou plutot il ne fallait pas exprimer ce sentiment, qui est admirable quandill est vral, ridicule quand il est faux. (V.)

PRUSIAS.

Ah! madame!

ARSINOÉ.

Oui, seigneur, cette heure infortunée Par vos derniers soupirs clora ma destinée; Et, puisque ainsi jamais il ne sera mon roi, Qu'ai-je à craindre de lui? que peut-il contre moi? Tout ce que je demande en faveur de ce gage, De ce fils qui déjà lui donne tant d'ombrage. C'est que chez les Romains il retourne achever Des jours que dans leur sein vous fites élever : Ou'il retourne y trainer, sans péril et sans gloire, De votre amour pour moi l'impuissante mémoire. Ce grand prince vous sert, et vous servira mieux Quand il n'aura plus rien qui lui blesse les yeux : Et n'appréhendez point Rome, ni sa vengeance ; Contre tout son pouvoir il a trop de vaillance : Il sait tous les secrets du fameux Annibal. De ce héros à Rome en tous lieux si fatal. Que l'Asie et l'Afrique admirent l'avantage Ou'en tire Antiochus, et qu'en recut Carthage.

Je me retire donc, afin qu'en liberté Les tendresses du sang pressent votre bonté; Et je ne veux plus voir ni qu'en votre présence Un prince que j'estime indignement m'offense, Ni que je sois forcée à vous mettre en courroux. Contre un fils si vaillant et si digne de vous.

### SCENE III.

PRUSIAS, NICOMÈDE, ARASPE.

PRUSIAS.

Nicomède, en deux mots, ce désordre me fâche. Quoi qu'on l'ose imputer, je ne te crois point lâche. Mais doanons quelque chose à Rome qui se plaint, Et lâchons d'assurer la reine qui te craint.

Le mot fácher est bien bourgeois. Ce vers comique et trivial jette du ridicule sur le caractère de Prusias, et fait trop apercevoir au apocateur que toute l'intrigue de cette tragédie n'est qu'une tracasserie.

Le mot d'assurer n'est pas français ici, il faut de rassurer ; en

J'ai tendresse pour toi, J'ai passion pour elle; Et je ne Yeux pas voir cette haine éternelle, Ni qué des sentiments que j'alme à voir durer Ne règnent dans mon cour que pour le déchirer. J'y veux mettre d'accord l'amour et la nature Etre père et mari dans cette conjoncture...

Seigneur, voulez-vous bien vous en fier à moi? Ne soyez l'un ni l'autre.

> PRUSIAS. Et que dois-je être? NICOMÈDE.

> > ...

Reprenez hautement ce noble caractère.
Un vértiable roi n'est ni mar in père;
Il regarde son trone, et rien de plus. Régnez;
Rome vous craindra plus que vous ne la craignez .
Malgré cette puissance et si vaste et si grande,
Vous pouvez déja voir comme elle m'appréhende,
Combien en me perdant elle espère gagner .
Parce qu'elle prévoit que pussurai régner.

Je règne donc , ingrat , puisque tu me l'ordonnes ;

Choisis, ou Laodice, ou mes quatre couronnes:
Ton roi fait ce partage entre ton frère et toi;
Je ne suis plus ton père, obéis à ton roi.
NICOMÈDE.

Si vous étiez aussi le roi de Laodice, Pour l'offrir à mon choix avec quelque justice,

assure une vérité; on rassure une âme intimidée. (Y.) — Nous avona déjà opposé à ceite décision de Voltaire un exemple tiré de Racine. Esther nous en offre un second :

O bonté qui m'assure autant gu'elle m'honore ! (F

\*\*Ce moreau subline, yelé dans cette comédie, fait voir combien le retrete set pêti. Il n'y a peut-être rien de pius beau dans les méliteures pieces de Cornellie. Ce vrai subline fait sentir combien l'ampoulé doit dépaire aux esprits bles faits. Il 197 à pas un mot dans ces quâtre vers qui ne soit simple et noble; rien de trop ai de trop peu; l'îdée est grande, vraie, blem piaces, blen caprimées. Le ne conains pioul dans les anciens de passage qui l'emporte sur ceiut-ci. Il failait que tout la pièce-âtt sur ceto herforque. Le ne venu pas dire que tout doire tendre au subline, car alors Il n'y en aurait point; mais tout doit être noble. Nicoméde insulte lei an peu son prier, nais frontais et un dreit. Chi missis les métric. Chi missis les métric. Chi mais les métres de l'actives de l'active de l'a

Je vous demanderais le loisir d'y penser : Mais enfin pour vous plaire, et ne pas l'offenser, J'obéirai, seigneur, sans répliques frivoles, A vos intentions, et non à vos paroles.

A ce frère si cher transportez tous mes droits, Et laissez Laodice en liberté du choix. Vollà quel est le mien.

#### PRUSIAS.

Quelle hassesse d'âme! Quelle fureur t'aveugle en faveur d'une femme! Tu la préfères, lâche! à ces prix glorieux Que ta valeur unit au bien de tes aieux! Après cette infamie es-tu digne de vivre!?

NICOMEDE.

Je crois que votre exemple est glorieux à suivre :

Ne préférez-vous pas une femme à ce fils

Par qui tous ces États aux vôtres sont unis?

PRUSIAS.

Me vois-tu renoncer pour elle au diadème?

Me voyez-vous pour l'autre y remoner mot-même? Que cód-je à mon frère en cédant vos Étals? Às je droit d'y prétender avant vorte trépas? Pardonnez-moi ce mot, il est fâcheux à dire : Mais un monarque enfin comme un autre homme expire '; Et vos peuples alors, a yant besoin d'un roi, Voudrout choisir peut-être entre ce prince et moi. Seigneur, nous n'avons pas is grande ressemblance, Qu'il faille de bons yeus pour y voir différence; Et ce vieux d'ord d'almesse est souvent si puissant, Que pour remplir un trone il rappelle un absent. Que jour remplir un trone il rappelle un les votres,

Sous le joug de vos lois j'en ai bien rangé d'autres :

Prusias ne doit point traiter son fils de lâche, ni lui dire qu'il est indigne de viere après cette infamie: il doit avoir assez d'esprit pour entendre ce que lui dit son fils, et que ce prince lui explique hientô; après. (V.)

<sup>2</sup> Quoique ce vers soit un peu prosalque, il est si vral, si ferme, si asturel, si convenable au caractère de Nicomède, qu'il doit plaire beaucoup, ainsi que le roste de la tirade. On aime ces vérités dures et fières, surtout quand elles sont dans la bouche d'un personnage qui les relève encore par sa situațion. (V.)

Et, dussent vos Romains en être encor jaloux, Je ferai bien pour moi ce que j'ai fait pour vons.

J'v donnerai bon ordre.

NICOMÈDE. Oui, si leur artifice

De votre sang par vous se fait un sacrifice; Autrement vos Etats à ce prince livrés Ne seront en ses mains qu'autant que vous vivrez. Ce n'est point en secret que je vons le déclare; Je le dis à lui-meme, afin qu'il s'y prépare : Le voilà qui m'entend.

Va , sans verser mon sang ,

Je saurai bien, ingrat, l'assurer en ce rang; Et demain...

# SCÈNE IV.

PRUSIAS, NICOMÈDE, ATTALE, FLAMINIUS, ARASPE.

# FLAMINIUS.

Si pour moi vous êtes en colère,

Seigneur, je n'ai reçu qu'une offense légère : Le sénat en effet pourra s'en indigner ; Mais j'ai quelques amis qui sauront le gagner. PRUSIAS.

Je lui ferai raison; et dès demain Attale Recevra de ma main la puissance royale: Je le fais roi de Pont, et mon seul héritier. Et quant à ce rebelle, à ce courage fier, Rome entre vons et lui jugera de l'outrage: Je veux qu'an lieu d'Attale il lui serve d'otage; Et, pour l'y mieux conduire, il vous sera donné, Sittiq qu'il aura va son frère couronné!

l'Pourquoi cette ides sondaine d'envoyer Nicomède à Rome? elle parait biarre. Finninius ne l'a point demandé, in èm a jamais été question. Prusias est un peu comme les vieillards de comédie, qui prencant des récolutions surtées, quand on leur a reproché d'être trup faibles. Il est bien lache, dans sa colère, de remettre son sis sine entre les mains de l'Bamnius, son entemi (V.)

#### NICOMEDE.

FLAMINIUS.

Vous m'enverrez à Rome!

On t'v fera justice

Va, va lui demander ta chère Laodice.

Nicomène.
J'irai, j'irai, seigneur, vous le voulez ainsi;
Et j'y serai plus roi que vous n'êtes ici.

Rome sait vos hauts faits, et déjà vous adore . NICOMEDE.

Tout beau, Flaminius! je n'y suis pas encore: La route en est mal sure, à tout considérer: Et qui m'y conduira pourrait bien s'égarer.

Qu'on le remène , Araspe ; et redoublez sa garde.

(à Attale.)

Toi, rends graces à Rome, et sans cesse regarde
Que, comme son pouvoir est la source du tien,
En perdant son appui tu ne seras plus rien.

Vous, seigneur, excusez si, me trouvant en peine De quelques déplaisirs que m'a fait voir la reine, Je vais l'en consoler, et vous laisse avec lui. Attale, encore un coup, rends grâce à ton appui.

### SCÈNE V.

#### FLAMINIUS, ATTALE.

Seigneur, que vous dirai-je après des avantages
Qui sont même trop grands pour les plus grands courages
Yous na vez point de borne, et votre affection
Passe votre promesse et mon ambilion.
Je l'avuerai pourtant, le trône de mon père
Ne fait pas le bonheur que plus je considère:
Ce qui touche mon cœur, ce qui charme mes seus,
C'est Laoides acquise à mes veux innocents.
La qualité de roi qui me rend digne d'elle...
La qualité de roi qui me rend digne d'elle...

Ne rendra pas son cœur à ves vœux moins rebelle.

Autre ironic, aussi froide que le mot vous adore vol déplace. (V.)

#### ATTALE

Seigneur, l'occasion fait un œur différent : D'ailleurs, c'est l'ordre exprès de son père mourant ; Et par son propre aveu la reine d'Arménie Est due à l'héritier du roi de Bithynie.

#### PLAMINIUS.

Ce n'est pas loi pour elle; et, reine comme elle est, Cet ordre, à bien parler, n'est que ce qui lui platt. Aimerait-elle en vous l'éclat d'an diadème Qu'on vous donne aux dépens d'un grand prince qu'elle aime; En vous qui la privez d'un si cher profecteur; En vous qui de sa chute étes l'unique auteur?

ATTALE.

Ce prince hors d'icl', seigneur, que fera-t-elle?

Qui contre Rome et nous soutiendra sa querelle?

Car j'ose me promettre encor votre secours.

#### TI AMINITIS

Les choses quelquefois prennent un autre cours; Pour ne vous point flatter, je n'en veux pas répondre.

Ce serait bien , seigneur , de tout point me confondre , Et je serais moins roi qu'un objet de pitié , Si le bandeau royal m'otait votre amitié. Mais je m'alarme trop , et Rome est plus égale : . N'en avez - vous pas l'Order.

#### \*\*\* \* \*\*\*\*\*\*\*

Oui , pour le prince Attale, Pour un homme enson sein nourri des le bérceau :

Mais pour le roi de Pont il faut ordre nouveast.

Il faut ordre nouveau! Quoi! se pourrait-il faire Qu'à l'œuvre de ses mains Rome devint contraire; Que ma grandeur naissante y fit quelque jaloux? FLAMINUS.

Que présumez-vous, prince? et que me dites-vous?

Vous-même dites-moi comme il faut que j'explique Cette inégalité de votre république.

#### FLAMINIUS.

Je vais vous l'expliquer, et veux bien vous guérir D'une erreur dangereuse où vous semblez courir. Rome, qui vous servait auprès de Laodice, Pour vous donner son trône etc listi une injustice; Son amité pour vous lui faisati cette loi : Mais par d'autres moyens elle vous a fait roi; Et le soin de sa gloire à présent la dispense De se porter pour vous à cette violence. Laissez donc cette raine en pellen liberté, Et tournea vos désirs de quelque autre côté. Rome de votre hymen prendre soin elle-même.

Mais s'il arrive enfin que Laodice m'aime?

Ce serait mettre encor Rome dans le hasard Que l'on crôt artifice ou force de sa part '; Cet hymen jetterait une ombre sur sa gloire. Prince, n'y pensez plus, si vous m'en pouvez croire. Ou, si de mes conseils vous faites peu d'état, N'y pensez plus du moins saus l'aveu du sénat.

ATTALE.

A voir quelle froideur à tant d'amour succède, Rome ne m'aime pas ; elle hait Nicomède <sup>2</sup> : Et lorsqu'à mes désirs elle a feint d'applaudir, Elle a voulu le perdre, et non pas m'agrandir.

Pour ne vous faire pas de réponse trop rude Sur ce beau coup d'essai de votre ingratitude, Suivez votre caprice, offensez vos amis; Vous étes souverain, et tout vous est permis : Mais puisque enfin ce jour vous doit faire connattre Que Rome vous a fait ce que vous allez être, Que, perdant son appui, yous ne serez plus rien, Due le roi vous 18 dit. souverez-vous-en bien.

La plupart de tous ces vers sont des barbarismes : celui-cl en est un; il veut dire, ce serait exposer le sénat à passer pour un fourbe ou pour un tyran. (V.)

<sup>\*</sup> Ce vers excellent est fait pour servir de maxime à jamais. (V.)

### SCÈNE VI.

#### ATTALE.

Atlale, était-ce ainsi que régnaient les ancétres ?
Ah! ce titre à ce pirix déjà m'est importun ;
S'il nous en fant avoir, du moins n'es ayons qu'un.
S'il nous en fant avoir, du moins n'es ayons qu'un.
Le ciel nous l'à donné trop grand, trop magnanime,
Pour souffrir qu'aux Romains il serve de victime.
Montrons-leur hautement que nous avons des yeax,
Et d'un si rude joug affranchissous ces lieux.
Puisqu'à leurs intérêts tout ce qu'is font s'applique,
Que leur vaine amitié cède à leur politique,
Coyons à notre tour de leur grandeur jaloux,
Et comme is font pour ext faisons aussi pour nous \*.

# ACTE CINQUIÈME.

# SCENE PREMIERE.

ARSINOÉ, ATTALE.

ARSINOÉ.

J'ai prévu ce tumulte, et n'en vois rien à craindre;

¹ Dans ee monologue, qui prépare le dénoûment, on since à voir le prince Atlaire prondre les settiments qui conviennent au sits dur roi, qui va régate hi-même : mush Flaminius lei a luisse trè-prodenment roir que Rome hait Nicomée sans aimer Atlaire, mair si Haminius est un peu impaleoit, Atlaie est un peu improdent d'abandonner tout d'aux comp des prodecteurs tels que les Romales, qui four cievé, qui triement de le couronner; et ecla en favour d'un prince qui la toujours trait avec un mérgiés insistiant qu'ou ne pardonne, jard la toujours tella éven en mérgiés insistiant qu'ou ne pardonne, jard contrait en monologue plait, porce qu'il est unbiel. Il est toujours désgrédaite de roir un prince qui ne prende une résolution noble que parce qu'il a'aperçoit qu'on l'a joué, qu'on l'a megrié ; je ne sais s'il n'ett pas miest valu qu'il est puisée es nobles entiments dans son carachére, à la vue des liches intrigues qu'on fabait, même en sa faveur, coutre son frére. (V.)

<sup>1</sup> Ce vers est encore du style comique. (V.)

Comme un moment l'allume, un moment peut l'éteindre : Et si l'obscurité laisse croftre ce bruit. Le jour dissipera les vapeurs de la nuit. Je me fâche bien moins qu'un peuple se mutine Que de voir que ton cœur dans son amour s'obstine, Et. d'une indigne ardeur lachement embrasé. Ne rend point de mépris à qui t'a méprisé. Venge-toi d'une ingrate, et quitte une cruelle, A présent que le sort t'a mis au-dessus d'elle. Son trône, et non ses veux, avait dû te charmer : Tu vas régner sans elle ; à quel propos l'aimer ? Porte, porte ce cœur à de plus douces chaines, Puisque te voilà roi, l'Asie a d'autres reines, Qui, loin de te donner des rigueurs à souffrir, T'épargneront bientôt la peine de t'offrir. ATTALE.

Mais . madame ...

ARSINOÉ.

Eli bien! soit, je veux qu'elle se rende :
Prévois-tu les malleurs qu'ensuite j'apprélende?
Sitôt que d'Arménie elle Tuar fait roi ,
Elle l'engagera dans sa haine pour moi.
Mais, odieux l'opurra-t-elle y borner sa vengeance?
Pourras-tu dans son lit dormir en assurance?
Et refusera-t-elle à son ressentiment
Le fer ou le poison pour venger son amant?
Qu'est-ce qu'en sa furcur une femme n'essaie?
ATTALE.

Que de fausses raisons pour me cacher la vraie! Rome, qui n'aime pàs à voir un puissant roi, L'a craint en Nicomede, et le craindrait en moi. Je ne dois plus prétendre à l'hymen d'une reine, Si je ne veux déplair à notre souveraine; Et puisque la fâcher ce serait me trahir, Ain qu'elle me souffre, il vant mineux obéir. Je sais par quels moyens as aggesse profoude S'achemine à grands pas à l'empire du monde. Aussitot qu'un Etat devient un peu trop grand, Sa chute doit guérir l'ombrage qu'elle en prend '.

On ne guérit point un ombrage : cette expression est impropre. (V.)

C'est blesser les Romains que faire une conquête, Que mettre trop de bras sous une seule tête '; El leur guerre est trop juste apròs ect attentat Que fait sur leur grandeur un tel crime d'État'. Eux, qui pour gouverner sont les premiers des hommes, Veulent que sous leur ordre on solt ce que nous sommes, Veulent sur tous les rois un si haut ascendant Veu leur empire seul demeure indépendant.

Je les connais, madame, et Jai vu cet ombrage Défruire Antiochus, et renverser Carthage <sup>3</sup>. De peur de choir comme eux, je veux bien m'abalsser, Et cède à des raisons que je ne puis forcer <sup>4</sup>. D'autant plus justement mon impuissance y cède, Que je vois qu'en leurs mains on livre Nicomède. Un si grand ennemi leur répond de ma foi; C'est un lion tout pret à déchaîner sur moi.

ARSINOÉ.

C'est de quoi je voulais vous faire confidence : Mais vous me ravissez d'avoir cette prudence. Le temps pourra changer; cependant prenez soin D'assurer des jaloux dont vous avez besoin <sup>3</sup>.

# SCÈNE II6.

### FLAMINIUS, ARSINOÉ, ATTALE.

#### ARSINOÉ.

Seigneur, c'est remporter une haute victoire Que de rendre un amant capable de me croire: l'ai su le ramener aux termes du devoir, Et sur lui la raison a repris son pouvoir.

- Mettre des bras sous une tête! (V.)
   In attentat qu'un crime d'État fait sur une grandeur, e est
- on attentat qu'un crime à Etat fait sur une grandeur, e est la fois un solécisme et un barbarisme. (V.)
   3 Un ombrage qui a détruit Carthage? (V.)
  - 4 Des raisons qu'on ne peut forcer, c'est un barbarisme. (V.)
- 5 Assurer des jalouz ne s'entend point. Quelque sens qu'on donn à cette phrase, elle est inintelligible. (V.)
- 6 Cette scene parait jeter un peu de ridicule sur la reine. Fiaminius vicini l'avertir, eile et son sils, qu'il n'est pas sage de parier de toute autre chose que d'une sédition qui est a craîndre, et lui cité de vieux camples de l'histoire de Rome; a lieu de s'arderses et au roi, il vient parier à sa femme; c'est fraiter ce roi en vieillard de comédie qui m'est pas le maitre chez lai. (L'international de comédie qui m'est pas le maitre chez lai. (L'international de comédie qui m'est pas le maitre chez lai. (L'international de comédie qui m'est pas le maitre chez lai. (L'international de comédie qui m'est pas le maitre chez lai. (L'international de comédie qui m'est pas le maitre chez lai. (L'international de comédie qui m'est pas le maitre chez lai. (L'international de comédie qui m'est pas le maitre chez lai. (L'international de comédie qui m'est pas le maitre chez lai. (L'international de comédie qui m'est pas le maitre chez lai. (L'international de comédie qui m'est pas le maitre chez lai. (L'international de comédie qui m'est pas le maitre chez lai. (L'international de comédie qui m'est pas le maitre chez lai. (L'international de comédie qui m'est pas le maitre chez lai. (L'international de comédie qui m'est pas le maitre chez lai. (L'international de comédie qui m'est pas le maitre chez lai. (L'international de comédie qui m'est pas la m'es

#### LAMINIUS

Madame, vovez donc si vous serez capable De rendre également ce peuple raisonnable. Le mal croit; il est temps d'agir de votre part, Ou quand vous le voudrez, vous le voudrez trop tard. Ne vous figurez plus que ce soit le confondre Que de le laisser faire, et ne lui point répondre. Rome autrefois a vu de ces émotions. Sans embrasser jamais vos résolutions. Quand il fallait calmer toute une populace, Le sénat n'épargnait promesse ni menace, Et rappelait par là son escadron mutin Et du mont Quirinal et du mont Aventin, Dont il l'aurait vu faire une horrible descente, S'il eut traité longtemps sa furenr d'impuissante, Et l'ent abandonnée à sa confusion, Comme vous semblez faire en cette occasion. ABSTROÉ

Après ce grand exemple en vain on délibère : Ce qu'a fait le sénat montre ce qu'il faut faire ; Et le roi... Mais il vient.

# SCÈNE III.

### PRUSIAS, ARSINOE, FLAMINIUS, ATTALE.

#### PRUSIAS.

Je ne puis plus douter, Seigneur, d'où vient le mal que je vois éclater : Ces mutins ont pour chefs les gens de Laodice.

J'en avais soupçonné déjà son artifice.

Ainsi votre tendresse et vos soins sont payés :

Seigneur, il faut agir; et, si vous m'en croyez...

C'est ici une ironie d'Attale; il a dessein de sauver Nicomète V.)

#### SCÈNE IV.

PRUSIAS, ARSINOÉ, FLAMINIUS, ATTALE, CLÉONE,

#### CLÉONE.

Tout est perdu , madame , à moins d'un prompt remède : Tout le peuple à grands cris demande Nicomède ; Il commence lui-même à se faire raison , Et vient de déchirer Métrobate et Zénon .

#### BSINOÉ.

Il n'est donc plus à craindre, il a pris ses vietimes : Sa fureur sur leur sang va consumer ses crimes ; Elle s'applaudira de cet illustre effet , Et croira Nicomède amplement satisfait.

Si ce désordre était sans chefs et sans conduite, Je voudrais, comme vous, en craindre moins la suite; Le peuple par leur mort pourrait s'étre adout; Mais un dessein formé ne tombe pas ainsi : Il suit toujours son but jusqu'à ce qu'il l'emporte; Le premier sang versé rend sa fureur plus forte; Il l'amorte, il l'acharme, il en éteint l'horreur, Et ne hi laisse en lus ni etiés ni terreur.

# SCÈNE V.

PRUSIAS, FLAMINIUS, ARSINOÉ, ATTALE, CLÉONE, ARASPE.

#### ARASPE.

Seigneur, de tous côtés le peuple vient en foule; De moment en moment votre gardé s'écoule; Et, suivant les discours qu'ici même j'entends, Le prince entre mes mains ne sera pes longtemps; Je n'en puis plus répondre.

### PRUSIAS.

Allons, allons le rendre, Ce précieux objet d'une amitié si tendre. Obéissons, madame, à ce peuple sans foi, Qui, las de m'obéir, en veut faire son roi; Et du laut d'un balcon, pour calmer la tempête, Sur ses nouveaux sujets faisons voier sa tête. ATTALE.

Ah, seigneur!

PRUSIAS. C'est ainsi qu'il lui sera rendu :

A qui le cherche ainsi, c'est ainsi qu'il est du. ATTALE.

Ah! seigneur, c'est tout perdre, et livrer à sa rage Tout ce qui de plus près touche votre courage 1; Et i'ose dire ici que votre maiesté Aura peine elle-même à trouver sûreté.

Il faut donc se résoudre à tout ce qu'il m'ordonne ; Lui rendre Nicomède avecque ma couronne : Je n'ai point d'autre choix ; et, s'il est le plus fort. Je dois à son idole ou mon sceptre ou la mort.

FLAMINIUS.

Seigneur, quand ce dessein aurait quelque justice, Est-ce à vous d'ordonner que ce prince périsse? Quel ponvoir sur ses jours vous demeure permis ? C'est l'otage de Rome, et non plus votre fils 2 : Je dois m'en souvenir quand son père l'oublie. C'est attenter sur nous qu'ordonner de sa vie : J'en dois compte au sénat, et n'y puis consentir. Ma galère est au port toute prête à partir, Le palais y répond par la porte secrète : Si vous le voulez perdre, agréez ma retraite: Souffrez que mon départ fasse connaître à tous Que Rome a des conseils plus justes et plus dous ; Et ne l'exposez pas à ce honteux outrage De voir à ses yeux même immoler son otage.

ARSINOÉ. Me croirez-vous, seigneur, et puis-je m'expliquer? PRUSIAS.

Ah! rien de votre part ne saurait me choquer ; Parlez.

\* Expression vicieuse. (V.)

a Tout ce discours de Flaminius est une conséquence de son caractère artificieux parfaitement soutenn : mais remarquez que jamais des raisonnements politiques ne font un grand effet dans un cinquième acte, où tout doit être action ou sentiment, où la terreur et la pare doivent s'emparer de tous les cœurs. (V.)

ABSINOÉ.

Le ciel m'inspire un dessein dont j'espère Et satisfaire Rome et ne vous pas déplaire. S'il est prêt à partir, il peut en ce moment Enlever avec lui son otage aisément : Cette porte secrète ici nous favorise. Mais . pour faciliter d'autant mieux l'entreprise . Montrez-vous à ce peuple, et, flattant son courroux, Amusez-le du moins à débattre avec vous : Faites-lui perdre temps, tandis qu'en assurance La galère s'éloigne avec son espérance. S'il force le palais, et ne l'v trouve plus. Vous ferez comme lui le surpris, le confus 2; Vous accuserez Rome', et promettrez vengeance Sur quiconque sera de son intelligence. Vous enverrez après, sitôt qu'il sera jour, Et vous lui donnerez l'espoir d'un prompt retour, Ou mille empêchements que vous ferez vous-même Pourront de toutes parts aider au stratagème 3. Quelque aveugle transport qu'il témoigne aujourd'hui, li n'attentera rien tant qu'il craindra pour lui . Tant qu'il présumera son effort inutile. Ici la délivrance en paraît trop facile ; Et s'il l'obtient, seigneur, il faut fuir vous et moi : S'il le voit à sa tête , il en fera son roi ;

Vous le jugez vous-même.

PRUSIAS.

Ah! j'avouerai, madame, Que le ciel a versé ce conseil dans votre âme 4.

Débatire est un verbe réfiéchi qui n'emporte point son action avec îni: il en est ainsi de plaindre, souvenir; on dit, se plaindre, se souvenir, se débatire; mais quand débatire est actif, il faut un contra pour action de partie de la contra contra pour action de partie de la contra contr

sujet, nn objet, un régime; nous avons débatitu ee point, cette opinion fut débatiue. (V.) C'est un vers de comédie; et le conseil d'Arsinoé tient aussi un peu du comique. (V.)

I Le rol et son épouse, qui, dans une situation si préssante, ont rectés i longteump saisibles, se déterminent enfin à prendre un garti : mais "il paraît que le láche conseil que donne Ardnoé est pelit, findique de la tragédie; et ses expressions, faire le surpris, le convex, sitol qu'il sera four, et fuir wous et moi, sont d'un style aussi lâche que le conseil. (N.)

4 C'est in que Prus'as est plus que jamais un vieillard de Mollère,

Seigneur, se peut-il voir rien de mieux concerté?

Il vous assure et vie, et gloire, et liberté; Et vous avez d'ailleurs Laodice en otage : Mais qui perd temps ici perd tout son avantage. PRUSIAS.

Il n'en faut donc plus perdre : allons-y de ce pas.

Ne prenez avec vous qu'Araspe et trois soldats : Peut-être un plus grand nombre aurait quelque infidèle. J'irai cliez Laodice, et m'assurerai d'elle. Atlale du courez vous?

> ATTALE. Je vais de mon côté

De ce peuple mutin amuser la fierté, A votre stratagème en ajouter quelque autre '. ABSINOÉ.

Songez que ce n'est qu'un que mon sort et le vôtre , Que vos seuls intérêts me mettent en danger.

Je vais périr, madame, ou vous en dégager.

ARSINOÉ.
Allez donc. J'aperçois la reine d'Arménie.

### SCÈNE VI.

### ARSINOÉ, LAODICE, CLÉONE,

#### ARSINOÉ.

La cause de nos maux doit-elle être impunie?

Non, madame; et, pour peu qu'elle ait d'ambition, Je vous réponds déjà de sa punition.

Vous qui savez son erime, ordonnez de sa peine.

qui ne sait quel parti prendre, et qui trouve toujours que sa femme :

Le projet que forme sur-le-champ le prince Attale de délivrer son frère est noble, grand, et produit dans la scène un très-bel effet; mais la manière dont il l'annonce aux spectateurs ne tient-elle pas trop de la comédie? (V.)

LAODICE. ABSINOÉ.

Un peu d'abaissement suffit pour une reine : C'est déjà trop de voir son dessein avorté.

Dites, pour châtiment de sa témérité, Qu'il lui faudrait du front tirer le diadème.

LAODICE. Parmi les généreux il n'en va pas de même : Ils savent oublier quand ils ont le dessus, Et ne veulent que voir leurs ennemis confus.

ARRINGÉ. Ainsi qui peut vous croire, aisément se contente.

LAODICE.

Le ciel ne m'a pas fait l'âme plus violente 1. ABSINOÉ.

Soulever des sujets contre leur souverain, Leur mettre à tous le fer et la flamme en la main. Jusque dans le palais pousser leur insolence, Vous appelez cela fort peu de violence. LAODICE.

Nous nous entendons mal, madame; et je le voi, Ce que je dis pour vous , vous l'expliquez pour moi ' Je suis hors de souci pour ce qui me regarde: Et je viens vous chercher pour vous prendre en ma garde, Pour ne hasarder pas en vous la majesté Au manque de respect d'un grand peuple irrité. Faites venir le roi , rappelez votre Attale ; Oue je conserve en eux la dignité royale :

Ce peuple en sa fureur peut les connaître mal. ARSINGÉ.

Peut-on voir un orgueil à votre orgueil égal!

· Voici encore, au cinquième acte, dans le moment où l'action est la plus vive, une scène d'Ironie, mais remplie de beaux vers, Laodice, en qualité de chef de parti, au lieu de venir braver la reine sous le frivole prétexte de la prendre sous sa protection, devrait veilier plus soigneusement à la suite de la révoite, et à la sûreté du prince qu'elle appelle son époux : elle vient inutifement ; elle n'a rien à dire à Arsinoé. Ces deux femmes se bravent sans savoir en quel état sont leurs affaires; mais les seènes de bravade réussissent presque toujours au théâtre. (V.)

\*Ces méprises entre deux reines, ces équivoques semblent bien peu dignes de la tragédie. (V.)

Vous, par qui seule ici tout ce désordre arrive; Vous, qui daus ce palais vous voyez ma captive; Vous, qui me répondrez au prix de votre sang De tout ce qu'un tel crime attente sur mon rang, Vous paire me parlez encore avec la même audace Que si J'avais besoin de vous demander grâce!

Vous obstiner, madame, à me parler ainsí,
C'est ne vouloir pas voir que je commande ici,
Que, quand il me plaira, vous serze ma victime.
Et ne m'imputez point ce grand désordre à crime:
Votre peuple est coupable, et dans tous vos sujels
Ces cris séditieux sont autant de forfaits;
Mais pour moi qui suls reine, et qui, dans nos querelles,
Pour triompher de vous, vons a'inat ces rebelles,
Par le droit de la guerre il fut toujours permis
D'allumer la révolte entre sea ennemls:
M'enlever mon époux, c'est vous faire la mienne.
ASSIGÉ.

Je la suis donc, madame; et quoi qu'il en avienne, Si ce peuple une fois enfonce le palais, C'est fait de votre vie, et je vous le promets.

Vous tiendrèx mal parole, ou bientôt sur ma tombe Tout le sang de vos rois servira d'hécatombe. Mais avez-vous encor parmi votre maison Quelque autre Métrobabe, ou quelque autre Zéno; "Napprénedac-vous point que tous vos domestique. Ne soient déjà gagnés par mes sourdes pratiques? En asvez-vous quelqu'un si prél à se trabir, Si las de voir le jour, que de vous obéir? Je ne veux point régner sur votre Billymie: Ouvrez-moi seulement les chemins d'Arménie; Et, pour voir tout d'un coup vos malhems terminés; Et, pour voir tout d'un coup vos malhems terminés, fendez-moi et écoux un'en vain vous retenez.

ARSINOÉ.
Sur le chemin de Rome il vous faut l'aller prendre;
Flaminius l'y mène, et pourra vous le reudre :
Mais hâtez-vous, de grâce, et faites bieu ramer,

Car déjà sa galère a pris le large en mer 1.

 Ironie ou plutôt plaisanterie indigne de la noblesse tragique, ainsi que toutes celles qu'on a remarquées (V.) LAODICE.

Ah | si je le croyais | ...

ARSINOÉ.
N'en doutez point, madame.

LAODICE.

Fuyez donc les fureurs qui saisissent mon âme : Après le coup fatal de cette indignité , Je n'ai plus ni respect ni générosité.

Mais juntôt demeurez pour me servir d'otage: Jusqu'à ce que ma main de ses fers le dégage. J'iral jusque dans Rome en briser les liens , Avec tous vos sujets , avecque tous les miens ; Aussi bien Anubla nommait une folie De présumer la vainore ailleurs qu'en Italie, le veux qu'elle me voie au œur de ses États-Soutenir ma fureur d'un million de bras ; Et, sous mon désespoir rangeant as tyrannie... ARSIGE.

Vous voulez donc enfin régner en Bithynie? Et, dans cette fureur qui vous trouble aujourd'hui, Le roi pourra souffrir que vous régniez pour lui?

J'y régnerai, madame, et sans lui faire injure. Puisque le roi veut bien n'être roi qu'en peinture ' Que lui doit importer qui donne ici la loi, Et qui règne pour lui des Romains ou de moi? Mais un second otage entre mes mains se jette.

# SCÈNE VII.

ARSINOÉ, LAODICE, ATTALE, CLÉONE.

ARSINOÉ.

Attale, avez-vous su comme ils ont fait retraite?

Ah, madame!

ARSINOÉ.

Parlez

<sup>&#</sup>x27;Elle lui parle comme si elle était maîtresse du palais; elle devrait donc avoir des gardes. (V.)

<sup>\*</sup> Etre rol en peinture : cette expression est du grand nombre de cellos auxquelles on reproche d'être trop familières. (V.)

ATTALE.

Tous les dieux irrités

Dans les derniers malheurs nous out précipités.

Le prince est échappé :

LAODICE.

Ne craignez plus , madaine ; La générosité déjà rentre en mon âme.

ABSINGÉ.

Attale, prenez-vous plaisir à m'alarmer?

Ne vons flattez point fant que de le présumer. Le malheureux Araspe, avec sa faible escorie, L'avait déja conduit à cette flausse porte; L'ambassadeur de Rome était déjà passé, Quand , dans le sein d'Araspe, un poignard enfoucé Le jette aux pleds du prince. Il s'écrie; et sa suite, De peur d'un pareil sort, prend aussitot la fuite. Assivoé.

Et qui dans cette porte a pu le poignarder?

Dix ou douze soldats qui semblaient la garder. Et ce prince...

ARSINOÉ.

Ali, mou fils! qu'il est partout de traitres! Qu'il est peu de sujets fidèles à leurs maîtres! Mais de qui savez-vous un désastre si grand?

Des compagnons d'Araspe, et d'Araspe mourant. Mais écoutez encor ce qui me déscspère.

J'ai couru me ranger auprès du roi mon père ; Il n'en était plus temps : ce monarque étenné A ses frayeurs déjà s'était abandonné , Avait pris un esquif pour tâcher de rejoindre Ce Romain dont l'effroi peut-être n'est pas moindre.

C'est dommage que la belle action d'Attale ne se présente ici que sous l'idée d'un mensonge et d'une supercherie : le prince est dehappé tient encore du comique (V.)

### SCÈNE VIII.

PRUSIAS, FLAMINIUS, ARSINOÉ, LAODICE, ATTALE, CLÉONE.

PRUSIAS.

Non, nou, nous revenons l'un et l'autre en ces lieux Défendre votre gloire, ou mourir à vos yeux \*. ARSINGÉ.

Monrons, mourons, seigneur, et dérobons nos vies A l'absolu pouvoir des fureurs eunemies; N'attendons pas leur ordre, et montrons-nous jaloux De l'honneur qu'ils auraient à disposer de nous <sup>2</sup>. LAODICE.

Ce désespoir, madame, offense un si grand homme Plus que vous n'avez fait en l'envoyant à Rome; Vous devez le connaître; et puisqu'il a ma foi; Vous devez présumer qu'il est digne de moi. Je le désavouerais s'il n'était magnanime, S'il manquait à remplir l'effort de mon estime; S'il ne faisait paraître un œur toujours égal. Mais le voici; voyez si g le connaîs mal.

# SCENE IX.

PRUSIAS, NICOMEDE, ARSINOÉ, LAODICE, FLAMINIUS, ATTALE, CLÉONE.

NICOMÈDE.

Tout est calme, seigneur; un moment de ma vue

· Corneille dit lui-même, dans son Examen, qu'il avait d'abord fais as piece sans faire revenir l'ambassadeur el le roi; qu'il in à fait ce changement que pour plaire au publie, qui aime à voir à la fin d'une pièce tous lex-acteurs rémais : il convient que ce retour avitt encore plus i ca-ractère de Prusias, de même que celui de Flaminius, qui se trouve dans une situation humiliante, pulqu'il semble n'être révenu que pour être témoin du triomphe de son enneul, Cela prouve que le plan de cette trageléte était impartabable (V).

La pensée est très-mal exprimée: il fallalt dire, Ravissons-leur en mourant la gloire d'ordenner de notre sort. (V.)

3 Manquer à remplir l'effort d'une astime! On re volt point cette loule de barbaimes dans les belles schens des Horaces et de Cimna. Par quelle fatalité Cornellie écrivait-il toujours avee plus d'incorrection, a mesure que la langue se perfectionnait son Louis XIP Plus son goût et son style devaient se perfectionner, et plus lis se corrompaient. (V.) A soudain apaisé la populace émue.

Quoi ! me viens-tu braver jusque dans mon palais ,

NICOMÈ DE

C'est un nom que je n'aurai jamais.

Je ne viens point lei montre à votre haine
Un capiff insolent d'avoir brisé sa chaîne;
Je viens en bon sujet vous rendre le repos!
Je viens en bon sujet vous rendre le repos!
De d'autres intérêts troubblaient mai la propòs.
Non que je veuille à Rome imputer quelque crime
Du grand art de respier elle suit la maxime;
Et son ambassadeur ne fait que son devoir,
Quand il veut entre nous partager le ponvoir,
Mais ne permettez pas qu'elle vous y contraigne;
Rendez-moi votro amour, afin qu'elle vous craigne;
Pardonnez à ce peuple un peu trop de chaleur
Qu'à sa compassion a donné mon malleur;
Pardonnez un forfait qu'il a cru nécessaire,

Faites-lui grâce aussi, madame, et permettez, Que jusques au tombeu; j'adore vos boutés. Je sals par quel motif vous m'êtes si contraire: Votre amour maternel veut voir régner mon fière; Et je contribuerai moi-même à ce dessein, Si vous pouvez souffiri qu'il soit roi de ma main. Oui, j'Asie à mon bras offre encor des conquêtes, Et pour l'en couronner mes mains sout toutes prêtes : Commandez seulement, choissesze en quels lieux; Et j'en apporterai la couronne à vos yeux.

Seigneur, faut-il si loin pousser votre victoire,

Nicomède, todjours fier et dédaigneux, heavant todjours son père, sa martire, et les Romains, dévine généreux ; et meine doche; dans le mouent oils veulent le perdre, et où il se trouve leur maitre. Cête grandeur d'ânc réusait todjours; mais il ne do tips aufre qui la dore les house d'Arsinoù e quant an royaume qu'il offre de conquérit au prince Attair. Cette promesse ne parallelle pas trop romainequez d' an periade noise cette promesse ne parallelle pas trop romainequez d' en periade noise cette promesse ne parallelle pas trop romainequez d' en periade noise de la present de la concome de un tiene grand plaisir aux specialeurs; et le présume qu'il que concode du fair faur and pais qua specialeurs; et le présume qu'il que cât fait davantage, ai ce prince côt été dans un danger évident de perdre la vie, CV.

El qu'ayant en vos mains et mes jours et ma gloire, La haute amblition d'un si puissant vainqueur Veuille encor triompher jusque dedans mon cœur? Contre tant de vertu je ne puis le défendre; Il est impatient lui-même de se rendre. Joigene cette conquête à trois sceptres conquis, Et je croirai gagner en voias un second fils.

Je me rends donc aussi, madame; et je veux croire Qu'avoir un fils si grand est ma plus grande gloire'. Mais, parmi les douceurs qu'enfin nous recevons, Faites-nous savoir, prince, à qui nous vons devons.

L'auteur d'un si grand coup m'a caché son visage; Mais il m'a demandé mon diamant pour gage <sup>2</sup>, Et me le doit ici rapporter dès demain.

Le voulez vous, seigneur, reprendre de ma main?

Ah I laissez-moi toijoura à cette digne marque Reconnaître en mon sang un vrai sang de monarque. Ce n'est plus des Romains l'esclave ambitieux, C'est le lihérateur d'un sang si précieux. Mon frère, avec mes fers vous en brisèz bien d'autres, Ceux du roi, de la reine, et les siens et les votres. Mais pourquoi vons cacher en sauvant tout l'État?

Pour voir votre vertu dans son plus haut éclat; Pour la voir seule agir contre notre injustice; Sans la précouper par ce faible service; Et me venger enfin ou sur vous ou sur moi, Si j'eusse mal jugé de tout ce que je voi. Mais, madame...

Si Prusias n'est pas du commencement Jusqu'à la fin un vieillard de comédie, J'ai tort. (V.)

Attale paralt tel bien prudent, et Nicomède bien pen curieux; mais se em oyen niest pas digne de la tragédie, la situation n'en est pas moias belie: il paraît seulement bien injuste et bien odienx qu'Attale aut assassiné un officier d'apris on père, qu'i faistat son devoir. A l'égard du diamant, je ne sais si Boltean, qui bilmait tant l'anneau royal dans Astrate, était conțetu du diamant de Nicomède. (V.)

#### ABSINOÉ.

Il suffit , voilà le stratageme Que vous m'aviez promis pour moi contre moi-même. (à Nicomède.)

Et j'ai l'esprit, seigneur, d'autant plus satisfait, Que mon sang rompt le cours du mal que j'avais fait.

Seigneur, à découvert, toute âme généreuse D'avoir votre amitié doit se tenir heureuse; Mais nous n'en voulons plus avec ces dures lois Qu'elle jette toujours sur la tête des rois : Nous vous la demandons hors de la servitude; Ou le nom d'ennemi nous semblera moins rude. FLANNUS, à Nicoméde.

C'est de quoi le sénat pourra délibérer : Mais cependant pour lul J'ose vous assurer, Prince, qu'à ce défaut vous aurce son estime, Telle que doit l'attendre un cœir si magnanime ; Et qu'il croira se faire un illustre ennemi, S'il ne vous reçoit pas pour généreux ami.

PRUSIAS.

Nous autres, réunis sous de meilleurs auspices,
Préparons à demain de justes sacrifices:
Et demandons aux dieux, nos dignes souverains,
Pour comble de bonheur l'amité des Romains '-

' Nicomède est dans le goût de Don Sanche d'Aragon. Les Espagnols, comme on l'a déjà dit, sont les inventeurs de ce genre, qui est une espèce de comédie hérolique. Ce n'est ni la terreur ni la pitié de la vraie tragédie; ce sont des aventures extraordinaires à des bravades . des sentiments généreux, et une intrigue dont le dénoûment heureux ne coûte ni de sang aux personnages, ni de larmes aux spectateurs. L'art dramatique est une imitation de la nature, comme l'art de peindre. Il y a des sujets de peinture sublimes , il y en a de simples ; la vie commune, la vie champêtre, les paysages, les grotesques même, entrent dans cet art : Raphaël a peint les horreurs de la mort, et les noces de Psyché. C'est ainsi que dans l'art dramatique on à la pasterale; la farce, la comédie, la tragédie, plus ou moins héroique, plus ou moins terrible, pius ou moins attendrissante. Lorsqu'on rejoua, en 1786, Nicomède, oublié pendant plus de quatre-vingts ans, les comédiens du roi ne l'annoncèrent que sous le titre de tragi-comédie. Cette pièce est peut-être une des plus fortes preuves du génie de Cornellie ; et je ne suis pas étonné de l'affection qu'il avait pour ellé. Ce genre est non-seulement le moins théâtrai de tous, mais le plus difficile à traiter. Il n'a point celte magie qui transporte l'âme, comme le dit si bien Horace .

### EXAMEN DE NICOMÈDE.

Volci une pièce d'une constitution assez extraordinaire : aussi est-ce la vingt et unième que j'al mise sur le théâtre; et après y

> lite per extentum funem mihi posse videtur Ire poeta, meum qui pectus inaniter angit, Irritat, mulest, falsis terroribus implet Ut magus; et modo me Thebis, modo ponit Athenis,

Ce genre de tragèdie ne se soutenant point par un sujet pathétique , par de grands tableaux, par les fureura des passions, l'auteur ne peut qu'exciter un sentiment d'admiration pour le héros de la pièce. L'admiration n'èmeut guère l'âme, ne la trouble point : c'est de tous les sentiments celui qui aé refroldit le plus tôt. Le caractère de Nicomède avec une intrigue terrible, telle que celle de Rodogune, eût été un chefd'œuvre, (V.) - Après Héraclius, le talent de Cornellie commence à baisser. Il ne s'était pourtant écoulé que l'espace de dix ans entre cette tragedie et celle du Cid. et l'auteur n'en avait encore que guarante. C'est l'age où l'esprit est dans sa plus grande force : c'est depuis cet age one Voltaire a fait le plus grand nombre de ses chefs-d'œuvre, Bacine avait cinquante ans quand il composa son admirable Athalie; et à cette même époque nous ne tronvons plus que deux onvrages on le grand Corneille, déjà fort inférieur à lui-même dans le choix des aujets et dans la composition tragique, se retrouve ençore à sa hanteur, au moins dans quelques scenes, je venx dire Nicomède et Sertorius. Il semble que l'auteur de Nicomède ait voulu faire voir dans cette pièce le contraste singulier de toutes celles où il avait fait triompher la grandeur romaine : ici elle est sans cesse écrasée , et l'on dirait qu'il a voulu en faire justice. Cette singularité prouve les ressonrces de son talent, qui se montre encore dans le rôle de Nicomède. On aime à voir la fierté de ces tyrans du monde foulée aux pieds par un ienne hèros, èlève d'Annibal. Ce rôle soutient la pièce, qui d'aliicurs n'a rien de tragique. Aucun des personnages n'est jamais dans un véritable danger. C'est une intrigue domestique à la cour d'un roi vieux et faible, à qui l'on veut donner un successeur. Une belle-mère ambilieuse veut écarter Nicomède du trône, et y placer son fils Attale : les ressorts de l'intrigue sont entre les mains de deux subalternes qui ne paraissent même pas; ce sont deux faux témoins subornés par la reine, et qu'elle prêtend subornés par Nicomède. Il s'agit d'un projet d'empoisonnement : mais l'accusation est si peu vraisemblable , Nicomède al puissant, si bien soutenu par ses exploits et par la faveur du peuple, et, d'un autre côté , la reine a teliement subjugué la vicillesse de Prusias , qu'il est impossible de craindre pour personne. Le dénoûment est trèsdéfectueux, parce qu'il se trouve à la fin qu'Attale, méprisé par Nicomède, et traité d'homme sans cœur, fait une action de générosité très-éclatante, et que tout à coup Nicoméde lui est redevable de la vie, sans que l'on comprenne bien comment cette vie a été en péril. avoir fait réciter quarante mille vers, il est bien malaisé de trouver quelque chose de nouveau, sans s'écarter un peu du grand chemin, et se mettre au hasard de s'égarer. La tentrese et les passions, qui doivent être l'âme des tragédies, n'out

Joignez à ces défauts la faiblesse et l'avillasement extrême de Prusias. et l'on conviendra que Voltaire a raison quand il dit que l'auteur surait dù appeler cet ouvrage comédie hérotque, et non pas tragedie. (LA H.) Nicomède n'est pas, comme le dit Voltaire, dans le goût de Don Sanche d'Aragon, Don Sanche n'est qu'un personnage de pure fantaisie, un aventurier, on, st l'on veut, un héros de roman; et Nicomede, Prusias, Attale, Flaminius, sont des personnages historiques. Observez d'ailleurs avec quel art Cornellie, par un choix henreux de circonstances, a su prêter à son sujet tout l'éclat dont il était susceptible. C'est chez Prusias même, pêre de Nicomède, qu'Annibal, se mchant avec raison de la faiblesse de ce prince, venait d'éviter, par une mort volontaire', l'affront d'être livré aux Romains; et non-senlement Cornellie ne manque pas d'enrichir son sujet de ce trait d'histsire, et de prêter, si nous l'osons dire, à sa pièce l'appui du grand nom d'Annibal, mais il suppose que Nicomède avait été l'élève de ce héros dans l'art de la guerre, et l'héritier de toute sa haine contre les Romains, Observez encore que ismais Corneille n'a peint avec plus de vérité que dans cette pièce la politique insidieuse de ces mêmes Romains, et la tyrannie qu'ils exercaient sur les rois ; et jugez si l'intrigue romanesque de Don Sanche d'Aragon peut être comparée à ces grands objets. Il faut avoner cependant que trop de familiarités et de négligences dans le style de Nicomède ne permettent pas de mettre cette pièce au rang des chefs-d'œuvre de Corneille, mais nous ne la regardons pas moins comme une de ses Plus étennantes productions. On a dit de la Bérénice de Racine que c'était une de ses plus faibles tragédies, ou même que ce n'etait point une tragédie; mais que Racine pourtant était seul capable de faire un si bel onvrage. Nous croyons qu'à beaucoup d'égards on en penrrait dire autant de Nicomède. Quel antre, en effet, que Corneille, eut osé concevoir le projet d'une tragédie qui ne serait sontenue par aucune de ces passions sans lesquelles on surait cru que la tragédie ne pouvait exister? Lui-même reconnaît qu'elles n'ont aucune part dans cette pièce : et véritablement il l'a fondée tout entière sur le sentiment d'admiration que doit inspirer un grand homme qui n'oppose à tous les maiheurs dont il est menacé qu'un courage inébranlable, et une fierté qui ne se dément jamais. Tel est, en effet, d'un bout à l'autre de la pièce, le caractère de Nicomède. Dédaignant de ac piaindre, et ne pouvant a'abaisser un moment à la dissimulation, il ne sait combattre ses persécuteurs que par l'exers de son mépris. C'est en s'armant contre eux de l'ironie la plus accablante, qu'il parvient souvent à les déconcerter , sans épargner même la faiblesse de son propre père. Ce qu'on n'a point encore osé tenter en comédie, le caractère du railleur , Cornellle a su le rendre héroique dans la tragédie. Nous le répétons, cette prodigieuse difficulté ne pouvait être vainene que par son génie; et Voltaire, en disant que cette pièce est dans le gout de Don Sanche d'Aragon , quelque éloge qu'il en fasse ensuite, semble n'avoir senti que faiblement ce qu'elle a de vraiment aucune part en celle-ci; la grandeur de courage y règne seule, et regarde son malheur d'un cui si déclaigeur, qu'il vies sumit arracher une plainte. Elle y est combattue par la pottique, et n'oppose à sea artifices qu'une prudence genérouse, qui marche à viasge découvert, qui prévoil te peril sans a'émouvoir, et qu'il ne veut point d'autre appui que celui de sa verti, et de l'amour qu'elle imprime dans les cœurs de tous les

L'histoire qui m'a prêté de quoi la faire paraître en ce haut degré est tirée du trente-quatrième livre de Justin. J'ai ôté de ma scène l'horreur de sa catastrophe, ou le fils fait assassiner son père qui iul en avait voulu faire autant, et n'ai donné ni à Prusias ni à Nicomède aucun dessein de parricide. J'ai fait ce dernier amoureux de Laodice, reine d'Arménie, afin que l'union d'une couronne voisine à la sienne donnat plus d'ombrage aux Romains, et ieur fit prendre plus de soin d'y mettre un obstacle de leur part. J'ai approché de cette histoire celle de la mort d'Annibal, qui arriva un peu auparavant chez ce mème roi . et dont le nom n'est pas un petit ornement à mon ouvrage. J'en ai fait Nicomède disciple, pour jul prêter plus de valeur et plus de flerté contre les Romains ; et, prenant l'occasion de l'ambassade où Flaminius fut envoyé par eux vers ce roi ieur allié nour demander qu'en remit entre leurs mains ce vieil ennemi de jeur grandeur, je l'ai chargé d'une commission secrète de traverser ce mariage, qui leur devait donner de la jalousle. l'ai falt que, pour gagner l'esprit de la reine, qui, sulvant l'ordinaire des secondes femmes, avait tout pouvoir sur celui de son vieux mari, ii lui ramène un de ses fils, que mon auteur m'apprend avoir été nourri à Rome. Ceia fait deux effets; car. d'un coté. il obtient la perte d'Annibal par le moyen de cette mère ambitieuse, et, de l'autre, il oppose à Nicomede un rivai appuyé de toute la faveur des Romains, jaloux de sa gloire et de sa grandeur naissante.

admirable. Elle se soutlendra avec échat au théire, tant qu'il restor des acteurs qui réminorix, comme le célèbre Lekkin, à une grande supériorité d'intelligéace et de talent, assez de noblesse pour rendre dans toute au diguite le beau personage de Niconséc. Valtaure ett qu'après avoir été oublèse pendant plus de quatronier ett qu'après avoir été oublèse pendant plus de quatronier de l'entre de l'après de l'entre d'après de l'entre de trajecture de l'entre d'après de l'entre de trajecture de l'entre de l'après (lit evant d'après de l'entre de l'après l'entre de l'en

Les assastan qui découvrient à ce prince les sanglants desseina de son père, m'ont donné jour à d'autres artifices pour le faire lomber dans les embûches que sa belle-mère lui avait préparées; et pour la fin, je l'ai réduite en sorte que lous mes personnages yagissent aves générostiés, et que les uns rendante qu'ils doivent a la vertu, et les autres demeurant dans la fermété de leur devoir, laissent un exemple assez Huster et une conclusion assez aircebble.

La représentation n'en a point déplu, et ce ne sont pas les moindres vers qui soient partis de ma main. Mon principal but a été de peindre la politique des Romains au dehors, et comme ils agissaient impérieusement avec les rois leurs aillés; ieurs maximes pour les empêcher de s'accroître, et les soins gu'lls prenalent de traverser leur grandeur quand elle commençalt à leur devenir suspecte, à force de s'augmenter et de se rendre considérable par de nouvelles conquêtes. C'est le caractère que j'ai donné à leur république en la personne de son ambassadeur Flaminius, à qui l'oppose un prince intrépide, qui voit sa perte assurée sans s'ébranler, et qui brave l'orgueliteuse masse de leur puissance, lors même qu'il en est accablé. Ce héros de ma façon sort un peu des règles de la tragédie, en ce qu'il ne cherche point à faire pitié par l'excès de ses infortunes : mais le succès a montré que la fermeté des grands cœurs, dui n'excite que de l'admiration dans l'ame du spectateur, est quélquefois aussi agréable que la compassion que notre art nous ordonne d'y produire par la représentation de leurs malheurs. Il en fait naître toutefois quelqu'une, mais élle ne va pas jusqu'à tirer des larmes. Son effet se borne à mettre les auditeurs dans les intérêts de ce prince, et à leur faire former des souhaits pour ses prospérités.

Dans l'admiration qu'ou a pour sa vertu, le trouve une manière de purger les passions, dont ni a point parlé Aristote, et qui est peut-être plus sâre que celle qu'il prescrit à la tragédie par le moyen de la pliét ét de la cealide. L'amour qu'elle nous donne pour estre vertu que nous admirons nous imprime de la haine pour le vice contraire. La grandeur de courage de Niconnéde uous laisse une aversion de la pusilianimité; et la généreuse reconnaissance d'étreculieu qui expose sa vic pour Martian, à qu'il de stredevable de la sienne, nous jette dans l'horrvur de l'intravillorie.

Je ne veux point dissimuler que cette pièce est une de celles paur qui Jai le plus d'amitél. Assis n'y remayurea-lie que ce defaut de la tin qui va trop vite, comme je l'ai dit ailleurs, et ou l'on peut même trouver quelque lnégalité de mœurs en Pruslas et Flaminius, qui, après avoir pris la futie sut a mer, s'avisent tout d'un coup de rappeter leur courage, et viennent se rauger auprès de la rétine Arsinoé, pour mourir avec et le en la défens

dant. Flaminiou y demoure en assex méchante posture, voyant reunir toute la familier evois, malgré les soins qu'il vauit pris de la id viver, et les instructions qu'il en a vait apportées de Rome. Il s'y voit enleure par Nioméde les affections de cette refine et du prince Attale, qu'il avait choisis pour instruments à traverser as grandeur, et semble n'étre revenu que pour être témoir du triomphe qu'il remporte sur tot. D'abord Pavais fini la pièce sans les faire revenir, et mêtais contenté de faire témoigner par Nicomède à sa beile-mère grand députsir de ce que la fuite du roin et oil permettait pas de lui rendre ses obessances.

Cela ne démentait point l'effet, historique, puisqu'il laissait sa mort en incertitude; mais le gott des speciateurs, que nous avons accoulumés à voir rassembler tous nos personnages à la conclusion de cette sorte de poemes, fut cause de ce changement, ou je me résolus, pour leur donner plus de satisfaction, bien qu'ave moins de régularité.

TIN DE NICOMEDI

# SERTORIUS.

## AU LECTEUR.

Ne cherchez point dans cette tragédie les agréments qui sont en possession de faire réussir au théâtre les poêmes de cette nature : vous n'y trouverez ni tendresses d'amour ni emportements de passions, ni descriptions pompeuses, ni narrations pathétiques. Je puis dire toutefols qu'elle n'a point déplu, et que la dignité des noms illustres , la grandeur de leurs intérêts , et la nouveauté de quelques caractères, ont suppléé au manque de ces graces. Le sujet est simple, et du nombre de ces événements connus, où il ne nous est pas permis de rien changer qu'autant que la nécessité indispensable de les réduire dans la règle nous force d'en resserrer les temps et les lieux. Comme il ne m'a fourni aucunes femmes, t'ai été obligé de recourir à l'invention pour en introduire deux, assez compatibles l'une et l'autre avec les vérités historiques à qui je me suls attaché. L'une a vécu de ce temps-là; c'est la première femme de Pompée, qu'il repudia pour entrer dans l'alliance de Sylla, par le mariage d'Æmilie, fille de sa femme. Ce divorce est constant par le rapport de tous ceux qui ont écrit la vie de Pompée, mais aucun d'eux ne nous apprend ce que devint cette malheureuse, qu'ils appellent tous Antistie, à la réserve d'un Espagnol, évêque de Gironne, qui lui donne le nom d'Aristie, que j'ai préféré, comme plus doux à l'oreille. Leur silence m'avant laissé liberté entière,de lui faire un refuge, j'ai cru ne lui en pouvoir choisir un avec plus de vraisemblance que chez les ennemis de ceux qui l'avaient outragée : cette retraite en a d'autant plus, qu'elle produit un effet véritable par les lettres des principaux de Rome que je lui fais porter à Sertorius, et que Perpenna remit entre les mains de Pompée, qui en usa comme le le marque. L'autre femme est une pure idée de mon esprit, mais qui ne laisse pas d'avoir aussi quelque fondement dans l'histoire. Elle nous apprend que les Lusitaniens appelèrent Sertorius d'Afrique pour être leur chef contre le parti de Sylla; mals elle ne nous dit point s'ils étaient en république, ou sous une monarchle. If n'y a donc rien gul répugne à leur donner une reine; et je ne la pouvais faire sortir d'un rang plus considérable que celul de Viriatus, dont je lui fais porter le nom, le plus grand homme que l'Espagne ait opposé aux Romains, et le dernier qui leur ait fait tête dans ces provinces avant Sertorius. Il n'était pas roi

en effet, mais il en avall toute l'autorité; et les pièteurs et consuls que Rome envoya pour le combattre, et qu'il détit souvent, l'estimèrent assez pour faire des traités de pais ávec lui comme avec un souverain et juste enneme. Sa mort arriva soixante et buit ans avant celle que je traite; de sorte qu'il aurait pu ette aieul ou bissicul de cette reine que le fais parier jei;

Il fut défait par le consul Q. Servilius, et non par Brutus, comme je l'al fait dire à cette princesse, sur la foid ec et évêque espagnol que je viens de citer, et qui m'a jeté dans l'erreur après Jul. Elle est aisée à corrigér par le changement d'un mot dans ce vers unique qui en parie, et qu'il faut rétablir iansi en

#### Et de Servilius l'astre prédominant 1;

Je sais blen que Sylla, dont le parle tant dans ce poème. etalt mort six ans avant Sertorius; mais, à le prendre à la rigueur, il est permis de presser les temps pour faire l'unité de jour; et, pourvu qu'il n'y alt point d'impossibilité formelle, je puis faire arriver en six jours, volre en six heures, ce qu'il s'est passé en six ans. Cela posé, rien n'empêche que Sylla ne meure avant Sertorius, sans rien détruire de ce que je dis ici, puisqu'il a pu mourir depuis qu'Arcas est parti de Rome pour apporter la nouvelle de la démission de sa dictature; ce qu'il fait en même temps que Sertorius est assassiné. Je dis de plus que, bien que nous devions être assez scrupuleux observateurs de l'ordre des temps, néanmoins, pourvu que ceux que nous falsons parler se soient connus, et aient eu ensemble quelques întérêts à démêler, nous ne sommes pas obligés à nous attacher si précisément à la durée de leur vie. Sylla était mort quand Sertorius fut tué, mais il pouvait vivre encore sans miracle; et l'auditeur, qui communément n'a qu'une teinture superficielle de l'histoire, s'offense rarement d'une pareille prolongation qui ne sort point de la vraisemblance. Je ne voudrais pas toutefois faire une règle générale de cette licence, sans y mettre quelque distinction. La mort de Sylla n'apporta aucun changement aux affaires de Serlorius en Espagne, et lui fut de si peu d'importance, qu'il est malaisé, en lisant la vie de ce heros chez-Plularque, de remarquer lequel des deux est mort le premier, si l'on n'en est instruit d'ailleurs. Autre chose est de celles gul renversent les Elats, détruisent les partis, et donnent une autre face aux affaires , comme a été celle de Pompée , qui ferait révolter tout l'audiloire contre un auteur, s'il avait l'impudence de la mettre après celle de César. D'ailleurs il fallait colorer et excuser en quelque sorte la guerre que Pompée et les autres chefs romains continuaient contre Sertorius; car il est assez malaise de com-

<sup>&#</sup>x27;Après une semblable remarque, nous avons tià nous étonner de rotrouver la première leçon dans les éditions de sest et 1690.

prendre pourquoi l'on s'v obstinait, après que la république sembialt être rétablie par la démission volontaire et la mort de son tyran. Sans doute que son esprit de souveraineté qu'il avait fait revivre dans Rome n'y était pas mort avec lui, et que Pompée et beaucoup d'autres, aspirant dans l'âme à prendre sa place, craignalent que Sertorius ne leur y fut un puissant obstacle, ou par l'amour qu'il avait toujours pour sa patrle, ou par la grandeur de sa réputation et le mérite de ses actions, qui lui eussent fait donner la préférence, si ce grand ébranlement de la république l'eût mis en état de ne se pouvoir passer de maître. Pour ne pas déshonorer Pompée par cette jalousie secrète de son ambition, qui semait des lors ce qu'on a vu depuis éclater si hautement, et qui peut-être était le véritable motif de cette guerre, je me suis persuadé qu'il était plus à propos de faire vivre Sylla, afin d'en attribuer l'Injustice à la violence de sa domination. Ceia m'a servi de plus à arrêter l'effet de cu puissant amour que je lui fais conserver pour son Aristie, avec qui il n'eut pu se défendre de renouer, s'il n'eut eu rien à craindre du côté de Sylla, dont le nom odieux, mais illustre, donne un grand polds aux raisonnements de la politique, qui fait l'âme de toute cette tragédie.

Le même Pompée semble s'écarter un peu de la prudence d'un général d'armée, lorsque, sur la foi de Sertorius, il vient conférer avec lui dans une ville dont le chef du parti contraire est maltre absolu : mais c'est une confiance de généreux à généreux, et de Romain à Romain, qui lui donne quelque droit de ne craindre aucune supercherie de la part d'un si grand homme. Ce n'est pas que le ne veuille bien accorder aux critiques qu'il n'a pas assez pourvu à sa propre sureté; mais il m'était impossible de garder l'unité de lieu sans lui faire faire cette échappée, qu'il fant imputer à l'incommodité de la règle, plus qu'à môi qui l'ai bien vue. Si vous ne voulez la pardonner à l'impatience qu'il avait de voir sa femme, dont je le fais encore si passionne, et à la peur qu'elle ne prit un autre mari, faute de savoir ses intentions pour elle, vous la pardonnerez au plaisir qu'on a pris à cette conférence, que quelques-uns des premiers dans la cour et pour la naissance et pour l'esprit ont estimée autant qu'une pièce entière. Vous n'en serez pas désavoués par Aristote, qui souffre qu'on mette quelquefois des choses sans raison sur le théâtre, quand il y a apparence qu'elles seront bien reçues, et qu'on a tieu d'espérer que les avantages que le poéme en tirera : pourront mériter cette grace.

a Retirera serait aujourd'hui le mot propre.



# SERTORIUS,

TRAGÉDIE. - 1009

#### PERSONNAGES.

SERTORIUS, général du parti de Marius en Espagne, PERPENNA, lieutenant de Sertorius, AUFIDE, Tibun de l'armée de Sertorius. POMPÉE, général du parti de Sylla. ARISTIE, femme de Fompée. VIRIATE, relne de Lustlante, à présent Portugal.

CELSUS , tribun du parti de Pompée.
ARCAS , affranchi d'Aristius , frère d'Aristie.
La scène est à Nerfobrize , ville d'Aragon , conquise par Sertorius

THAMIRE, dame d'hoppeur de Viriate.

ACTE PREMIER

## SCÈNE PREMIÈRE

PERPENNA, AUFIDE.

PERPENNA.
D'où me vient ce désordre, Aufide? et que veut dire
Que mon œur sur mes vœux garde si peu d'empire ?
L'horreir, que makgré moi, me fait la trahison

Cette première scène parait intéressante; les remords d'un homme qui veut assasiare son général font d'abord impression, (v.) 
Cette manière de parier, que veut dire au lieu de pourquoi, est-ipossible, comment se peut-il, etc., était d'unage avant Cornellie. Maiherbe dit, en parlant du mariage de Louis XIII avec l'infante d'Espagne:

Son Louis soupire Après ses appas, Que veut-elle dire De ne venir pas?

Cette ridioule stance de Malherbe n'exeuse pas Corneille, mais elle fait voir combien il a failu de temps pour épurer la langue, pour la rendre toujours naturelle et toujours noble, pour s'élever au-dessus du langage du peuple, sans être guindé. (V.)



Contre tout mon espoir révolte ma raison; Et de cette grandeur sur le crime fondée, Dont jusqu'à ce moment m'a trop flatté l'idée, L'image tout affrense, au point d'exécuter ', Ne trouve plus en moi de bras à lui prêter. En vain l'ambition, qui presse mon courage, Dun faux brillant d'inoneur pare soin noir ouvrage; En vain, pour me soumettre à ses làcles efforts, Mon âme a sécoud le joug de ceut remords : Cette âme, d'avec soi tout à coup divisée ', Reprend de ces remords la chate mal brisée; Et de Sertorius le surprenant bonheur.

Quel bonteux contre temps de vertu délicate S'oppose au beau succès de l'espoir qui vous flatte? Et depuis quand, ségneur, la soif du premier rang Craint-lele de répandre un peu de mauvais sang? Avez-vous oublié cette grande maxime, Que la guerre civile est le règne du crime; Et qu'aux lieux où le crime a plein droit de régner, L'innocence timide est seule à dédaiguer? L'honneur et la vertu sont des mons risicules?

Exécuter ne peint être employé comme un verbe neutre. (V.)
Divisée d'avec soi est nne faute contre la langue; on est séparé de quelque chose, mais non pas divisé de quelque chose. Cette première soêne est déjà intéressante. (V.)

3 Nous avons déjà remarqué, dans la première scène de la Mort de Pompée, qu'il ne faut jamais étaler ees dogmes du erime ; que ces sentenees triviales, qui enseignent la scélératesse, ressemblent trop à des lienx commons d'un rhêteur qui ne connaît pas le monde. Non-seulement de telles maximes ne doivent jamais être débitées, mais jamais personne ne les a prononcées, même en faisant un crime, ou en le conseillant. C'est manquer aux lois de l'honnéteté publique et aux règles de l'art ; c'est ne pas connaître les hommes , que de proposer le crime. Voyez avec quelle adresse le scélérat Narcisse presse Néron de faire empoisogner Britannicus : il se garde bien de révolter Néron par l'étalage odieux de ces horribles lieux communs, qu'un empereur doit être empoisonneur et parricide, des qu'il y va de son intérêt; il échauffe la colère de Néron par degrés, et le dispose petit à petit à se défaire de son frère, saus que Néron s'aperçoive même de l'adresse de Nareisse ; et si ce Narcisse avait un grand intérêt à la mort de Britannicus, la scène en serait incomparablement meilleure. Voyez encore comme Acomat, dans la tragédie de Bajazet, s'exprime, en ne conselliant qu'nn simple manquement de parole à une femme ambitleuse et eriminelle :

Et d'un trône si saint la moitié n'est fondée

Marius ni Carbon n'eurent point de scrupules ; Jamais Sylla, jamais...

Sylla ni Marius

Nou i jamais éparqué le sang de leurs vaineus; Tour à tour la victoire, autour d'ext en furie, A poussé leur courroux jusqu'à la barharie; Tour à tour le carnage et les proscriptions Ont sacrifié Rome à leurs dissensions : Mais leurs sanglants liscords qui nous donneut des maltres Ont fait des meurtriers , et non point fait de traitres; Leurs plus vastes fureurs jamais n'ont consenti Qu'aucau versit le sang de son propre parti; Et dans l'un ni dans l'autre aucun n'a pris l'audace D'assassines on chef pour monter en sa place.

AUFEDE.

Yous y renoncez donc, et n'êtes plus jaloux \* De suivre les drapeaux d'un chef moindre que vous?
Ah! s'il faut obéir, ne faisons plus la guerre;
Preurons le même joug qu'a pris toute la terre.
Pourquoi tant de périls? pourquoi tant de combats?
Si nous voulons servir, Sylla nous tend les bras.
C'est mal vivre ne Romain que perendre loi d'un homme.
Mais, tyran pour tyran, il vaut mieux vivre à Rome.

Vois mieux ce que tu dis quand tu parles ainsi. Du moins la liberté respire encore ici. De notre république, à Rome anéantie,

> Que sur la foi promise , et rarement gardée. Je m'emporte , seigneur,...

il corrige la dureté de cette maxime par ce mot si hiaturel et si adroit, se m'emporte. Le reste ucette première seden est best bein éett. On ne preut, ce me semble, y reprendre qu'une seule chose, c'êta qu'on ne sati point, que c'est brepenna qui parte je spociateur ne peut le derinct. Ce dériant vient en partie de la marvante liabilitude où nons rous nomme de la comme del la comme de l

<sup>2</sup> Ce couplet du confident est beaucoup plus beau que tont ce que dit le principal personnage. Ce n'est point un défaut qu'Audde parie blen; mais c'entest un grand que Perpenna, principal personnage, ne parle pas si blen que lui. (V.)

- Conste

On y voit refleurir la plus noble partie; Et cet saile, oùvert aux illustres proscrits, Réunit du sénat le précieux débris. Par lui Sertorius gouverne ses provinces, Leur impose tribut, fait des lois à leurs princes', Maintient de nos Romains le reste indépendant : Mais comme tout parti demande un commandant, Ce bonheur impéréu qui partout l'accompagne, Ce nom qu'il s'est acquis chez les peuples d'Espagne...

Ah! c'est ce nom acquis avec trop de bonheur Qui rompt votre fortune, et vous ravit l'honneur : Vous n'en sauriez douter, pour peu qu'il vous souvienne Du jour que votre armée alla joindre la sienne, Lors...

#### PERPENNA.

N'envenine point le cuisant souvenir Que le commandement davait m'appartenir. Je le passais en nombre aussi bien qu'en noblesse; Il succombait sans moi sous sa propre faiblesse : Mais, sibit qu'il parut, je vis en moins de rien Tout mon camp déserté pour repeupler le sien; Je vis par mes soldats mes nigles arrachées Pour se ranger sous lui voler vers ses tranchées; El, pour en colorer l'emportement honteux, Je les suivis de rage, et m'y rangeai comme eux.

L'impérieuse aigreur de l'apre jalousie Dont en secret dès lors mon àme futsaisie Grossit de jour en jour sous une passion qui tyrannise encor plus que l'ambition : J'adore Virinte 2; et cette grande reine,

CORNEILLE. - T. II.

à Par un caprice de langue on dit faire la loi à quelqu'un, et non pas faire des lois à quelqu'un. (V.)

Après avoir entenda les discours d'un conjure romain qui doit assassimer son général ce jour méme, on est bine técnné de lai cette der dire tout d'un coup, Jadore Piriate. Il n'y a que la malheurease habitude évo irologiare des béres samoureus sur le thêter, como dans les romains qui ait pu faire supporter un al étrange contraste, contraste contraste, com le contraste d'active de la contraste d'active de la contraste de la contraste d'active de la contraste d'active. On en doit d'are alunta de l'amour et de la politique. Plane fait tort à l'autre; aussi ne s'intéresse-t-on, point du tout à la passion prédende de Perpena pour la reine de Luxilaine, (V).

Des Lusitaniens l'illustre souveraine. Ponrrait par son hymen me rendre sur les siens Ce pouvoir absolu qu'il m'ête sur les miens. Mais elle-même, hélas! de ce grand nom charmée, S'attache au bruit heureux que fait sa renommée ; Cependant qu'insensible à ce qu'elle a d'appas Il me dérobe un cœur qu'il ne demande pas. De son astre opposé telle est la violence, Qu'il me vole partout même sans qu'il y pense , Et que, toutes les fois qu'il m'enlève mon bien . Son nom fait tout pour lui sans qu'il en sache rien. Je sais qu'il peut aimer, et nous cacher sa flamme : Mais je veux sur ce point lui découvrir mon âme; Et, s'il peut me céder ce trône où je prétends. J'immolerai ma haine à mes désirs contents : Et je n'envierai plus le rang dont il s'empare, S'il m'en assure autant chez ce peuple barbare, Oui, formé par nos soins, instruit de notre main, Sous notre discipline est devenu romain.

Lorsqu'on fait des projets d'une telle importance, Les intérêts d'amour entrent-ils en balance? Et, si ces intérêts vous sont enfin si doux, Viriate, lui mort, n'est-elle pas à vous?

PERPENNA.

Oui; mais de cette mort la suite m'embarrasse, Aurai-je as fortiune aussi bien que sa place? Ceux dont il a gagné la croyance et l'appui Prendront-ils même joie à m'obéir qu'à lui? Et, pour venger as trame indigement coupée, N'arboreront-ils point l'étendard de Pompée? AUFIDE.

C'est trop craindre, et trop tard; c'est dans votre festin Que ce soi par votre ordre on tranche son destini. La trève a dispersé l'armée à la campagne, Et vous en commandez ce qui nous accompagne. L'occasion nous rit dans un si grand dessein; Mais tel bras n'est à nous que jusques à demain. Si vous rompez le coup, prévence les indices; Perdez Sertorius, ou perdez vos complices. Craignez ce qu'il flust craindre: il en est parmi nous Qui pourraient bien avoir mêmes remords que vous ; Et si vous différez... Mais le tyran arrive. Tâchez d'en obtenir l'objet qui vous captive; Et je prierai les dieux que dans cet entretien Vons ayez assez d'heur pour n'en obtenir rien.

## SCÉNE II.

## SERTORIUS, PERPENNA.

#### BERTORIUS.

Apprenez un dessein qui me vient de surprendre. Dans deux heures Pompée en ce lieu se doit rendre : Il veut sur nos débats conférer avec moi, Et pour toute assurance il ne prend que ma foi.

#### DEBBENNA

La parole suffit entre les grands courages.

D'un homme tel que vous la foi vaut cent otages;
Je n'en suis point surpris: mais ce qui me surprend,
C'est de voir que Pompée ait pris le nom de Grand,
Pour faire encore au vôtre entière déférence,
', Sans vouloir de lieu neutre à cette conference.
C'est avoir beaucoup fait que d'avoir jusque-là
Fait descendre l'orguei des héros de Sylla.

S'il est plus fort que nous, ce n'est plus en Espague, Oi nous forçons les siens de quitter la campagne, Et de se retrancher dans l'empire douteux Que lui souffre à regret une province ou deux, Qu'à sa fortune lasse il craint que je n'enlève, Sitôt que le printemps aura fini la trêve.

C'est l'leureuse union de vos drapeaux aux mieus Qui fait ces beaux succès qu'à toute heure j'obtiens ; C'est à vous que je dois ce que j'ai de puissance : Attendez tout aussi de ma reconnaissance. Je reviens à Pompée, et pense deviner Quels motifs jusqu'ici peuvent nous l'amener.

Comme il trouve avec nous peu de gloire à prétendre.

Et qu'au lieu d'attaquer il a peine à défendre .

On montre, on a de la déférence; on ne fait point déférence comme on fait hommage. (V.)

Il faut, il a peine à se défendre. Ce verbe n'est neutre que quand

Il voudrait qu'un accord, avantageux ou non, L'affranchit d'un emploi qui ternit ce grand aona; Et, chatouillé d'ailleurs par l'espoir qui le flatte, De faire avec plus d'heur la guerre à Mithridate,; Il brûle d'ètre à Rome, afin d'en recevoir Du maitre qu'il s'y donne et l'ordre et le pouvoir.

J'aurais cru qu'Aristie ici réfugiée,
Que, forcé par ce maître, il a répudiée,
Par un reste d'amour l'attirât en ces lieux
Sous une autre couleur lio faire ses adieux;
Car de son cher tyran l'injustice fut telle,
Qu'il ne fui permit pas de prendre congé d'elle.
SERTORUS.

Cela peut être encore; ils s'aimaient chièrement :
Mais il pourrait ici trouver du changement
Laffront pique à tel point il grand cœur d'Aristie,
Que, sa première flamme en haine convertie,
Elle cherche hien moins un saise chez nous
Que la gloire d'y premdre un plus illustre épous.
C'est ainsi qu'elle parle, et m'offre l'assistance
De ce que Rome encore a de gens d'importance,
Dont les ums ses parents, les autres ses amis,
Si je veux l'épouser, out pour moi tout promis.
Lours lettres en font foi, qu'elle me vient de rendre.
Voyez avec loisi ore que j'en dois attendre;
Je veux bien m'en remettre à votre sentiment.

Pourriez-vous bien, seigueur, balancer un moment; A moins d'une secrète et forte antipathie Qui vous montre un supplice en l'hymen d'Aristie? Voyant ce que pour dot Rome lui veut donner, Vous n'avez aucun lieu de rien examiner.

Il signifie prohiber, empécher : je défends qu'on prenne les armes, je défends qu'on marche de ce côté; etc. (V.)

On wient faire, on engage, on lavite à faire, on attire quelqu'un dans une ville pour y faire ses adieux; mais attirer faire et un so-lèctame intolerable. De plus, toutes ces expressions et ces tours sont de la prose trop negligée et trop embrouillée. J'aurais eru qu' Aristie Partité cat un solécisme; il ant l'attirait, à l'imparlait, parce que la choe est positive. (V.)

#### SERTORIUS.

Il faut donc, Perpenna, vous faire confidence Et de ce que je crains, et de ce que je pense. J'aime ailleurs. A mon âge il sied si mal d'aimer 1. Que je le cache même à qui m'a su charmer : Mais, tel que je puis être, on m'aime, ou, pour mieux dire, La reine Viriate à mon hymen aspire; Elle vent que ce choix de son embition De son peuple avec nous commence l'union, Et qu'ensuite à l'envi mille autres hyménées De nos deux nations l'une à l'autre enchalisées Mêlent si bien le sang et l'intérêt commun. Qu'ils réduisent bientôt les deux peuples en un. C'est ce qu'elle prétend pour digne récompeuse De nous avoir servis avec cette constance Qui n'épargne ni biens nl sang de ses sujets Pour affermir ici nos généreux projets : Non qu'elle me l'ait dit, ou quelque autre pour elle; Mais j'en vois chaque jour quelque marque fidèle; Et comme ce dessein n'est plus pour moi douteux. Je ne puis l'ignorer qu'autant que je le veux.

Je crains donc de l'aigrit si j'épouse Aristie, Et que de ses sujets la meilleure partie, Pour venger ce mépris et servir son courroux, Ne tourne obstinément ses armes contre nous. Auprès d'un tel malheur, pour nous irréparable, Ce qu'on promet pour l'autre est peu considérable;

1.4 mon áge est eneore comique, et il sied si mai d'aimer l'est davantage. Ce n'est point ainsi que les héros de la tragédie doivent penser et parler. Si vous vouiez un modèle de ces vieux personnages auxquels on propose une Jeone princesse par un intérêt de politique, prenez-le dans l'Acomat de l'admirable et sage Raeine:

Voudrais-tu qu'e mon âge.

Je fisse de l'amour le vil epprentisange?

Qu'un cœur qu'ont endurci la fatigue et les ans
Saivit d'un vain plaiair les consella imprudents?

C'est là penser et parler comme il faut. Racine dit toujours ee qu'il doit dire dans la position où il met ses personanges, et la cit de la manaiere la plas anoble, et à la foita la plas simple, la plus élégante. Cornellle, autrout dans ses dernières pièces, deblie souvent des pensées ou fausses, ou mal placées, ou reprinées en roicéisumes, une termes bas, piècs que des soléetimes; mais aussi il étincelle de temps en temps de beautês subjimes, (V).

Et, sous un faux espoir de nous mieux établir, Ce renfort accepté pourrait nous affaiblir.' Voilà ce qui retient mon seprit en balance. Je n'ai pour Aristie aucune répugnance; Et la rejne à lel point n'asservit pas mon œur, Ou'il ne fasse encor tout nour le commun bonheur.

Cette crainte, seigneur, dont votre âme est gênée Ne doit pas d'un moment retarder l'hyménée. Viriate, il est vrai, pourra s'en émouvoir; Mais que sert la colère où manque le pouvoir? Malgré sa jalousie et ses vaines menaces. N'êtes-vous pas toujours le maître de ses places? Les siens, dont vous craignez le vif ressentiment, Ont-ils dans votre armée aucun commandement? Des plus nobles d'entre eux, et des plus grands courages, N'avez-vous pas les fils dans Osca pour otages 2? Tous leurs chefs sont Romains; et leurs propres soldats, Dispersés dans nos rangs, ont fait tant de combats, Ouc la vieille amitié qui les attache aux nôtres Leur fait aimer nos lois et n'en vouloir point d'autres. Pourquoi donc tant les craindre, et nourquoi refuser... SERTORIUS.

Vous même, Perpenna, pourquoi tant déguiser? Je vois ce qu'on m'a dit: vous aimez Viriate; Et votre amour caché dans vos raisons éclate. Mais les raisonnements sont ici superflus : Dites que vous l'aimez, et je ne l'aime plus 3.

' Quei est ect autre? e'est Aristie; mais il faut le deviner : et quel est ce renfort? est-ce le renfort du mariage d'Aristie? (V.)

On ne peut dire, vous avez pour otages les fis des plus grands rourages. Que la malheureuse nécessité de riner entraîna d'impropriétés, d'inutilités, de termes louches, de fautes contre la langue 1 mais qu'il est beau de vainere tous ces obstacles, et qu'on les surmonte rarement f(v.).

3SI Sortorius a le ridicite d'aimpre à nou age, il ne doit pas édeur tout d'un coup a muitresse : a'il nime pas, il ne doit pas dire qu'il aime, Dans l'une et l'autre apposition, le vers est trop comique. Voità no conduit extit en mibatreuse contome de voulirit fouvoire sparte d'amour, de ne point traiter cette passion comme elle doit l'être, Comment a-bon pu coublier que l'eigle, dans l'Épiciée, ne l'en plentique famente? Do use peut imp redire que l'amour sur le théâtre doit êtro avons du opiquard de Mejonnence, ou être banni de la sackent. Il ext vralque.

Parlez : je vous dois tant, que ma reconnaissance Ne peut être sans honte un moment en balance.

PERPENNA.

L'aveu que vous voulez à mon cœur est si doux , Que i'ose...

C'est assez : je parlerai pour vous.

Ali! seigneur, c'en est trop; et...
serrorius.

Point de repartie :

Tous mes voux sont déjà du côté d'Arisie; Li p'épouserai, pourvu qu'en même jour La reine se résolve à payer votre amour : Car, quoi que vous dissez, je dois craindre sa haine, Et fuirais à ce prix cette illustre Romaine : La vois : laissez-moi ménager son esprit; Et voyez cepedant de que la roi m'écrit.

## - SCÈNE III.

## SERTORIUS, ARISTIE.

ARISTIE 2.

Ne vous offensez pas si dans mon infortune

le Milhridate de Racine est amoureux usus; et que de plas ¼ a le ridiecte d'être le trial de Geus puenes princes sea lis. Milhridate est au fond aussi fade, aussi héros de roman, aussi condamanbie que Sertovius; mais il «reprince » noblement, il se reproche sa follèsec en al beux vers; Monime est un personnage si décent, si nimable, si intéréssant, qu'on est letted d'évexueset dans la tragédie de Milhridates l'Imperimente contune de ne fonder les tragédies françaises que sur une jalousé d'amour. L'a

' A ce prix n'est pas juste; la haine de Virlate n'est pas un prix : li veut dire, je fuirals cette litusère Romaine, si son hymen me privait des secours de Firstet, (V.)

Ce premier couplet d'ariste n'a pas toute la netteté qui est absolument nécessite au dialoque; l'un el d'autre qui on la ration d'Étal contre as artératite, l'empée qui sent so resussite par la violence d'un hôn qu'in pe sui voir aitleurs au ma déplatier. Ces phraess n'ont par l'étigance et le natione que les vers demandent. Mais le plus grand l'étigance et le natione que les vers demandent. Mais le plus grand gique; elle ne aite et qu'elle veui; elle et d'éthacte par onn matri, est pique; elle ne aite qu'elle veui; elle et d'éthacte par onn matri, est tal indétes; elle n'est ni auex animée par la vangeance, ni asser puissante pour se veuege, ni asser loudelle, ni auex hérolque, (V). Ma faiblesse me force à vous être importune : Non pas pour mon hymen : les suites d'un tel ciroix Méritent qu'on y pense un peu plus d'une fois ; Mais vous pouvez, seigneur, joindre à mes espérances Contre un péril nouveau nouvelles assurances. J'apprends qu'un infidèle, autrefois mon époux, Vient jusque dans ces murs conférer avec vous : L'ordre de son tyran, et sa flamme inquiète. Me pourront envier l'honneur de ma retraite : L'un en prévoit la suite, et l'autre en craint l'éclat : Et tous les deux contre elle ont leur raison d'État. Je vous demande donc sûreté tout entière Contre la violence et contre la prière, Si par l'une ou par l'autre il veut se ressaisir De ce qu'il ne peut voir ailleurs sans déplaisir. SERTORIUS.

Il en a lieu, madame; un si rare mérite Samble croître de prix quand par force en le quilte; Mais vous avez cis darcée contre lous, Pourru que vous puissiez en trouver contre vous, Et que centre un ingrat dont l'amour fut si tendre, Lorsqu'il vous partera, vous sachiez vous défendre. On a peine à hair ce qu'on a bien aimé, Et le feu mal étent est bientot rallumé.

ARSTIL.
L'ingrat, par son divorce en faveur d'Æmilie,
M'a livrée au mépris de toute l'Italie.
Vous savet à depe jonit mon courage est blessé:
Mais vils es dédisait d'un outrage forcé:
N'als s'ils es dédisait d'un outrage forcé:
N'als bassit Emilie, et me rendait me place,
J'aurais peine, seigneur, à lui refuser grâce;
Et que je serai maîtresse de ma foi,
de me dois toute à lui s'il revient tout à moi.

En vain donc je me flatte; en vain j'ose, madame, Promettre à mon espoir quelque part en votre àme; Pompée en est encor l'unique souverain. Tous vos ressentiments n'offrent que votre main;

Peut-être s'il se repentait serait mieux placé. On ne se dédit point d'un outrage. (V.)

Et, quand par ses refus j'anrai droit d'y prétendre, Le cœur toujours à lui ne voudra pas se rendre.

Qu'importe de mon œur, si je sais mon devoir, Et si mon hyménée ensle votre pouvoir?

Vons ravaleriez-vous jusques à la bassesse D'exiger de ce cœur des marques de tendresse. Et de les préférer à ce qu'il fait d'effort Pour braver mon tyran et relever mon sort? Laissons, seigneur, laissons pour les petites âmes Ce commerce rampant de soupirs et de flammes : Et ne nous unissons que pour mieux soutenir La liberté que Rome est prête à voir finir. Unissons ma vengeance à votre politique, Pour sauver des abois toute la république : L'hymen seul peut unir des intérêts si grands. Je sais que c'est beaucoup que ce que je prétends; Mais, dans ce dur exil que mon tyran m'impose, Le rebut de Pompée est encor quelque chose : £t i'ai des sentiments trop nobles ou trop vains Pour le porter ailleurs qu'au plus grand des Romains

Ce nom ne m'est pas dù , je suis...

# SERTORIUS. je suis...

Montre à tout l'univers, seigneur, ce que vous faites
Mais quand même ce nois senbierait trop pour sous
Du moins mon infidèle est d'un rang au-dessous :
Il sert dans son parti, vous commandez au vôte;
Vous êtes chef de l'un, et lui sujet dans l'autre;
Et son divorce enfin, qui m'arrache as foi,
L'y laisse par Sila plus opprime que moi,
si votre hymen m'étère à la grandeur sublime
Tandis qu'en l'esclavage un autre hymen l'ablime.

L'abbé d'Aubignac condamne durement ec commerce rampant, et le crois qu'il a raison; mais le fond de l'idée est beau. Aratie et Seriorius pensoct et s'expriment noblement; et il serait à sonhaîtet qu'il y cit plos de force, plus de tragique dans ie rôle de la femme de Pom. pée. (Y.)

<sup>2</sup> Le mot d'abline ne convient point à l'esclavage. Pourquoi dit-on, abiné dans la douleur, dans la tristesse, etc.? c'est qu'on y peut ajouter l'épithete de profonde; mais un esclavage n'est point profond; sa

Mais, seigneur, je m'emporte, et l'excès d'un tel henr Me fait vous en parler avec trop de chaleur. Tout mon bien est encor dedans l'incertitude : Je n'en conçois l'espoir qu'avec inquiétude; Et je craindrai toujours d'avoir trop prétendu; Tant que de cet espoir vous m'ayer répondu.' Vous me pouvez d'un mot assurer ou confondre.

Mais, madame, après tout, que puis-je vons répondre? De quoi vous assurer, si vous-même parlez Sans être sûre encor de ce que vous voulez.?

De votre illustre lymen je sak les avantages; J'adore les grands noms que j'en ai pour otages, Et vois que leur secours, nous relaussant le bras, Aurait bientot jeté la tyrannie à bas 3 : Mais cette attente aussi pourrait se voir trompée Dans l'offre d'une main qui se garde à Pompée, Et qui n'étale ici la grandeur d'un tel bien Que pour me tout promettre et que me donner rien.

Si vous vouliez ma main par choix de ma personue, Je vous dirais, seigneur : « Prenez, je vous la donne <sup>2</sup>;

ne saurait y être abime. Il y a une infinité d'expressions louches, qui font peine au lecteur; on en sent rarement la raison, on ne la cherche pas même; mais il y en a toulquirs une, et ecur qui veulent se former le style doivent la chercher. (V.)

On ne répond point d'un espoir, on répond d'une personne, d'un événement. Tant que n'est pas lei français en ce sens. (V)...

3 Il semble qu'Aristie ne doit point dire à Sertorius, Si vous m'aimiez, je pous épouserais. Ce n'est point du tout son intention de faire des coquetteries à ce vieux général ; elle ne veut que se venger de Pompée. Il est vrai que ees mariages politiques ne peuvent faire aueun effet au théâtre; ee sont des intrigues, mais non pas des intrigues tragiques. Le eœur veut être remue, et tout ce qui n'est que politique est plutôt fait pour être lu dans l'histoire que pour être représenté dans la tragédie, Plus J'examine les pièces de Corneille, et plus je suis surpris qu'après le prodigieux succès du Cid il ait presque toujours renoncé à émouvoir. Je ne peux m'empêcher de dire lei que, quand je pris la résolution de commenter les tragédies de Corneille, un homme qui honore sa haute naissance par les talents les plus distingués m'écrivit : Vous prenez donc Tacite et Tite-Live pour des poêtes tragiques? En effet. Sertorius et toutes les pièces suivantes sont plutôt des dialogues sur la politique, et des pensées dans le goût et non dans le style de Ta, cite, que des pièces de théâtre : il faut bien distinguer les întérêts d'État et les intérets du eœur. Tont ce qui n'est point fait pour remucr forte-

« Quoi que veuille Pompée, il le voudra trop tard, » Mais, comme en cet hymen l'amour n'a point de part, Qu'il n'est qu'un pur effet de noble politique, Souffrez que je vous die, afin que je m'explique, Que, quand l'aurais pour dot un million de bras. Je vous donné encor plus en ne l'achevant pas. Si je réduis Pompée à chasser Æmilie, Peut-il, Sylla régnant, regarder l'Italie? Ira-t-il se livrer à son juste courroux? Non, non; si je le gagne, il faut qu'il vienne à vous. Ainsi par mon hymen yous avez assurance Que mille vrais Romains prendront votre défense : Mais, si i'en romps l'accord pour lui rendre mes vœux, Vous aurez ces Romains et Pompée avec eux : Vous aurez ses amis par ce nouveau divorce : Vous aurez du tyran la principale force, Son armée, ou du moins ses plus braves soldats. Qui de leur général voudront suivre les pas : Vous marcherez vers Rome à communes enseignes. Il sera temps alors, Sylla, que tu me craignes. Tremble, et crois voir bientôt trébucher ta fierté; Si je puis t'enlever ce que tu m'as ôté. Pour faire de Pompée un gendre de ta femme, Tu l'as fait un parjure, un méchant, un infâme : Mais, s'il me laisse encor quelques droits sur son cour, Il reprendra sa foi, sa vertu, son honneur; Pour rentrer dans mes fers il brisera tes chaines : Et nous t'accablerons sons nos communes haines. J'abuse trop, seigneur, d'un précieux loisir : Voilà vos intérêts; c'est à vous de choisir. Si votre amour trop prompt veut borner sa conquête, Je vous le dis encor, ma main est toute prête 1. Je vous laisse y penser : surtout souvenez-vous Que ma gloire en ces lieux me demande nn époux ; On'elle ne peut souffrir que ma fuite m'y range.

ment l'âme n'est pas du genre de la tragédie : le plus grand défaut est d'être froid. (V.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> L'amour de Sertorius n'est ni prompt ni lent; car en effet il n'en a point du tout, quoiqu'il ati dit qu'il est amoureux, pour être an ton du théâtre. Il faut avouer que les anciens Romains auraient été bien étonété d'entendre reprocher à Sertorius un amour tros promot. (Y.)

En captive de guerre, au péril d'un échange; Qu'elle veut un grand homme à recevoir ma foi; Qu'après vous et Pompée il n'en est point pour moi; Et que...

#### SERTORIUS.

Vous le verrez, et saurez sa pensée.

Adieu, seigneur : j'y suis la plus intéressée, Eí j'y vais préparer mon reste de pouvoir !. sentonus.

Moi, je vais donner ordre à le bien recevoir .

Dieux, souffrez qu'à mon tour avec vous je m'explique <sup>3</sup>.

Que c'est un sort cruel d'aimer par politique!

Et que ses intérêts sont d'étranges malheurs,

S'ils font donner la main quand le cœur est ailleurs!

# ACTE SECOND

## SCENE PREMIÈRE

# VIRIATE, THAMIRE.

Thamire, il faut parler, l'occasion nous presse : Rome jusqu'en ces murs m'envoie une maîtresse; Et l'exil d'Aristie, enveloppé d'ennuis, Est prêt à l'emporter sur tout ce que je suis. En vain de mes regards l'ingénieux langage Pour découvrir mon coût a tout mis en usage; En vain, par le mépris des vœux de tous nos rois, J'ai cru l'aire éclater l'orqueil d'un autre choix :

On ne prépare point un pouvoir. Elle veut dire qu'elle va se préparer à regagner Poupée, ce qui n'est pas bien flatteur pour Sertorius,

<sup>\*</sup>Rien n'est plus difficile que de terminer heureusement une scène de politique. (V.)

<sup>3</sup> II y a dans eet acte de beaux vers et de belles pensées; mais tont est affaibli par le peu d'intérée qu'on prend à la prétendue passion du héros et aux offres que lui fait Aristie, et surtout par le mauvais style. (V.)

Le seul pour qui je tàche à le rendre visible, Ou n'ose en rien connaître, ou demeure insensible, Ou n'ose en rien connaître, ou demeure insensible, Et laisse à ma pudeur des sentiments confus, Que l'amour-propre obstine à douter du refus. È pargme-m'en la honte, et prends soin de lui dire, A ce héros si cher... Tu le comais, Thamire; Car d'où pourrait mon trône attendre un ferme appni? Et pour qui mépriser tous nos rois, que pour lui ?? Sertorius, lui seul digne de Viriate, Mérite que pour lui tout mon amour éclate. Fais-lui, fais-lui savoir le glorieux dessein De m'affermir au trône en lui donnant la main : Dis-lui... Mais j'aurais tort d'instruire ton adresse, Moi qui connais ton zèle à servir ta princesse. TIAMIRE.

Madaine, en ce héros tout est illustre et grand; Mais, à parier sans fard, votre amour me surprend. Il est assez nouveau qu'un homme de son âge. Ait des charmes si forts pour un jeune courage, Et que d'un front ridé les repis jaunissants Trouvent l'heureux secret de captivre les sens.

Ce ne sont pas les sens que mon amour consulte 1: Il hait des passions l'impétueux tumulte; Et son feu, que l'attache aux soins de ma grandeur, Dédaigne tout mélange avec leur foile ardeur. J'aime en Bertoins ce grand art de la guerre Qui soutient un banni coutre toute la terre; J'aime en liser ces chevens (tout couverts de lauriers,

\*\*Cet embarras, cette craînte de nommer celui qu'elle alme, pour raient convenir à une jeune personne limide, et aemienta per ains promune femme politique. Mais, et pour qui mégriser tous nos rois, que pour luis et un vers digne de Cornelle. Il fiandrait, pour que cett fit son effet, qu'il fit pour un jeune héros almable, et non pas pour un veiux soldat de fortune. (V.)

\*I.a. réplique de Viriate me parait admirable. Je ne vondrais pourtant pas qu'une refan parità des sens. Racine, qu'on regarda i smà a pro-pos comme le premier qui alt parié d'amour, mais qui est le seul qui ent aib help night, ne s'est pinnais servi de ces mois ; je sens. (vi). — Peu entre dette délicatese de Racine; et viritatement de la comment de

Ce front qui fait trembler les plus braves guerriers. Ce bras qui semble avoir la victoire en partage. L'amour de la vertu n'a jamais d'eux pour l'âge; Le mérite a toujeurs des charmes éclatants; Et quiconque peut tout est aimable en tout temps.

Mais, madame, nos rois, dont l'amour vous irrite. N'ont-lis tous re veru, ni pouvoir, ni mérite? Et dans votre parti se peut-ii qu'aucun d'eux N'ait signalé son nom par des exploits fameux? Celui des Turdetans, celui des Celtibères, Soutiendraient-iis si mal le sceptre de vos pères?...

Contre des rois comme eux j'aimerais leur soutien; Mais contre des Romains toul teur pouvoir n'est rieu. Rome seule aujourd'hui peut résister à Rome: Il faut pour la braver qu'elle nous prête un homine ', Et que son propre sang en faveur de ces lieux Balance les destins, et partage les dieux 'à. Depuis qu'elle a daigné protéger nos provinces, Et de son amitié faire honneur à leurs princes, Sous un si haut appui nos rois humiliés N'ont été que sujets sous le nom d'alliés;

théâtre. Mais parce que Racine s'est interdit cette expression, il y aurait trop de rigueur à la condamner dans ces beaux vers de Viriate. Voltaire, dans OEdipe, a fait dire à Joeaste:

Tu sais qu'à mon devoir tout entière attachée J'étouffai de mes sens la révolte cachée. Elle ajoute, à quelques vers de distance, dans la meme seène:

Ce n'était point, Égine, un feu tumnitueux,

De mes sens epchantés enfant impétueux,

et personne ne s'en est scandalisé. (P.)
z C'est dommage qu'un aussi mauvais vers suive ee vers si beau :
Rome seule aujourd'hul peut résister à Rome.

C'est presque toujours la rime qui améne les vers fablés, inuilles et rampants, avant on après les beaux vers. On en a fait souvent la remarque. Cet leonvénient attaché à la rime a fait tanti. plus d'une fois la proposition de la banuir; mais il est plus beau de valuere une difficielle que de ven défaire. La rime en trecessire à la poésie frauçaise par la nature de notre langue, et est consaerée à jamais par les ouvrages de nos grands hommes. (V)

\* Balance, etc., est un très-beau vers; mals eclui qui le précède est mauvals. Le propre sang de Rome en faveur de ces tieux! (V.) Et ce qu'ils ont osé contre leur servitude N'en a rendu le joug que plus fort et plus rude. Qu'a fait Mandonius, qu'a fait Indibilis, Qu'y plonger plus avant leurs trônes avilis, Et voir leur fier amas de puissance et de gloire Brisé contre l'écueil d'une soule victoir?

Le grand Viriatus; de qui je tiens le jour, D'un sort plus favorable eut un pareil retour '. Il défit trois préteurs, il gagna dix balailles, Il repoussa l'assaut de plus de cent murailles; Et de Servillus l'astre prédominant Dissipa tout d'un coup ce bonheur étonnant.

Ce grand roi fut défait, il en perdit la vie, Et laissait sa couronne à jamais asservie, Si, pour briser les fers de son peuple captif, Rome n'eût envoyé ce noble fugitif.

Depuis que son courage à nos destius préside, Un bonheur si constant de nos armes décide, Que deux lustres de guerre assurent nos climats Contre ces souverains de tant de potentats, El teur laissent à peine, au hout de dix années, Pour se couvrir de nous l'oribre des Pyrénées. Nos rois, sans ce héros, l'un de l'autre jaloux,

Du plus heureux sans cesse auraient rompu les coups; Jamais ils n'auraient pu choisir entre eux un maîtré.

Mais consentiront-ils qu'un Romain puisse l'être?

Il n'en prend pas le titre, et les traite d'égal : Mais, Thamire, après tout, il est leur général; lls combattent sous lui, sous son ordre ils s'unissent; Et tous ces rois de nom en effet obéissent, Tandis que de leur rang l'inutile fierté S'anobaudit d'une vaine et lausse érailié.

dit Monime en parlant d'elle-même. (V.)

On dit bien en général un retour du sort, et encore mieus un revers du sort, vais non pas un retour d'un sort fucorable, pour exprimer une dispráce; au contraire, un retour d'un sort fucorablesignific une nouveile faveur de la fortune après quelque disgrâce passagère.

<sup>2</sup> Racine s'est approprié cette belle expression dans Mithridate : Reine longtemps de nom, mais en effet captive,

#### THAMIRE.

Je n'ose vous rien dire après cet avantage, Et voudrais comme vous faire grâce à son âge; Mais enfin ce heros, sujet au cours des ans, A trop longtemps vaincu pour vaincre encor longtemps, Et sa mort.

VIRIATE.

Jouissons, en dépit de l'envie,
Des restes glorieux de son librate vie:
Sa mort me laissera pour ma protection
La splendeur de son ombre et l'éclat de son nom.
Sour ces deux granda appuis ma couronne affermie
Ne redoutera point de puissancé ennemie;
Ils feront plus pour moi que ne feraient cent rois.
Mais nous en parlerons encor quelque autre fois.
Je l'apercois qui vient.

## SCÈNE II.

## SERTORIUS, VIRIATE, THAMIRE.

SERTORIUS.

Que direz-vous, madame,

Du dessein téméraire où s'échappe mon âme '?

N'est-ce point oublier ce qu'on vous doit d'honneur,

Oue demander à voir le fond de votre cœur?

### VIRIATE.

Il est si peu fermé, que chacun y peut lire, Seigneur, peut-être plus que je ne puis vous dire; Pour voir ce qui s'y passe, il ne faut que des yeux. SERTORIUS.

J'ai besois toutefois qu'il s'explique un pen mient. Tous vos rois à l'envi briguent votre hyménée; Et comme vos bontes font notre destinée; Par ces memas h.ntés j'ose vous conjurer. En faisant ce grand choix, de nous considérer. Si vous prenez un prince inconstant, infiédée, ou qui port le parti n'al tra sasse de 2èlé, Jugez en quel état nous nous verrons réduits, Si je pourrai longtenaus encor ce que je puis,

<sup>·</sup> Une âme ne s'échappe point à un dessein. (V.)

Si mon bras ...

## VIRIATE.

Vous formez des craintes que j'admiro. J'ai mis tous mes États si bien sous votre empire, Que quand Il me plaira faire choix d'un époux , Quelque projet qu'il fasse, il dépendra de vous. Mais , pour vous mieux ôter cette frivole crainte , Choisissez-le vous-même, et parlez moi sans feinte : Pour qui de tous ces rois êtes vous sans soupçon ? A qui d'eux pouvrez-vous confier ce grand nom ?

SERTORIUS.

Je voudrais faire un choix qui pût aussi vous plaire;
Mais à cefroid accueil que je vous vois leur faire,
Il semble que pour tous sans aucun intérêt...

VIRLATE.

C'est peut-être, seigneur, qu'aucun d'eux ne me plait,

Et que de leur haut rang la pompe la plus vaine

S'efface au seul aspect de la grandeur romaine.

Si donc je vous offrais pour époux un Romain...

Pourrais-je refuser un don de votre main?

J'ose après cet aveu vous faire offre d'un homme Digne d'étre avoué de l'ancienne Rome. Il en a la naissance, il en a le grand cœur, Il est couvert de gloire, il est plein de valeur; De toute votre Espagne il a gagné l'estime, Libéral, intrépide, affable, maguanime; Enfin c'est Perpenna sur qui vous emportez... !!NATE.

J'attencais votre nom après ces qualités; Les éloges brillants que vous daignez y joindre Ne me permettaient pas d'espèrer rien de moindre : Mais certes le détour est un peu surprenanc. Vous donnez une reine à votre lieutenant!

On soupçonne quelqu'un, on a des soupçons, on jette des soupçons sur lui; on a'n pas des soupçons pour quelqu'un, comme on a de l'estime, de l'amitié, de la haine pour quelqu'un. Il est vraisemblable que c'est une faute ancienne des imprimeurs, et qu'op doit lire, sur gui de tous les roit éter-pous sans soupron? (Y). Si vos Romains ainsi choisissent des maîtresses, A vos derniers tribuns il faudra des princesses .

Madanie...

#### VIBIATE.

Parlons net sur ce choix d'un époux. Étes-vous trop pour moi? suis-je trop peu pour vous? C'est m'offrir, et ce mot peut blesser les oreilles : Mais un pareil amour sied bien à mes pareilles : Et je veux bien, seigneur, qu'on sache désormais Que j'ai d'assez bons yeux pour voir ce que je fais. Je le dis donc tout haut, afin que l'on m'entende : Je veux bien un Romain, mais je veux qu'il commande ;-Et ne trouverais pas vos rois à dédaigner, N'était qu'ils savent mieux obéir que régner. Mais, si de leur puissance ils vous laissent l'arbitre, Leur faiblesse du moins en conserve le titre : Ainsi ce noble orgueil qui vous préfère à tous En préfère le moindre à lout autre qu'à vous 2; Car enfin, pour remplir l'honneur de ma naissance '. Il me faudrait un roi de titre et de puissance 4: Mais. comme il n'en est plus, je pense m'en devoir On le pouvoir sans nom, ou le nom sans pouvoir.

J'adore ce grand cœur qui rend ce qu'il doit rendre Aux illustres aïeux dont on vous voit descendre.

SERTORIUS.

<sup>&#</sup>x27;Cette réponse est fort belle; èlle doit toujours faire un grand effet. (V.)

Elle veut dire préfère le moindre des rois à tout autre Romain que vous. (V.)

<sup>3</sup> On soutient l'honneur de sa naissance, on remplit les devoirs de sa naissance, mais on ne remplit point un honneur. Encore une fois, rien n'est si rare que le mot propre. (V.)

<sup>4</sup> On dit blen: un roi de non; par exemple, Jacques II fut roi de nome, et Goillamer retar et ac etcle; mais on ne dit point roi de bire; on dit encore moins roi de puissance; cela n'est pas français. Toutes ces expressions sont des barbarismes de phrase; missi le sous est for beau, et tous les sentiments de Viriate ont de la diguild. Je peute m'en deopri ou le pousoir sans none, ou n'e nois sans promovir. Voils de ces jusa de mois agril faut solgreauement évite; et al on se permet cette lience; il faut do moiss experiment avec nette de correctionat. Se décoir de position d'un roi sans nom est on barbarisac et une construction freb-pelicaux. (V)

<sup>5</sup> Cette expression ne paraît pas Juste; on ne voit personne descendre de ses aleux. Racine dil, dans Inhigense;

Ne soutiendrait pas bien ce qu'ils vous ont laisse. Mais puisque pour remplir la diguité royale, Votre laude naissance en demande une égale, Perpenna parmi nous est le seul dont le saug Ne melerait point d'ombre à la splendeur du rang '; il descend de nos rois et de ceux d'Étrurie. Pour moi, qu'un sang moins noble a transmis à la vie, Je u'ose m'éblouir d'un peu de nom fameux ', Jusqu'à déshonorer le trône par mes vœux'. Cressez de m'estimer jusqu'à lui faire injure : Je ne veux que le nom de votre créature '; Un si glorieux titre a de quoi me ravir; Il m'a fait triompher en voulant vous servir; Et, maigré tout le neu que le ciel m'a fait haitre '...

A de moindres pensers son orgueil abaissé

Si vous prenez ce titre, agissez moins en maitre, Ou m'apprenez du moins, seigneur, par quelle loi Vous n'osez m'accepter, et disposez de moi. Accordez le respect que mon trône vous donne

Le sang de ces héros dont tu me fais descendre ;

mais non pas, le sang dont on me voit descendre. (V.)

Qu'est-ee qu'un sang qui ne mèlerait point d'ombre à une splendeur? On ne peut trop reduc que toute métaphore doit être juste et faire une image vraie; (V.)

VIRIATE.

Le met de peu ne convient pôint à un nous; un peu de gloire, un peu de renomme, de réputation, de puissance, a edit dans toutes les langues, et un peu de nous, dans aucune. Il y a une grammaire commune à toutes les nations, qui ne permet pas que les adverbes de quantité de joignent à des choses qui n'out pas de quantité, con peut nous de toute de l'est de l'est de pour les devrèses de un nois act nous. Ne de gloire ou de patiennes, mais non pas plus su mois act nous l'est plus sur les de plus de l'est nous pas de l'est nous prits su mois act nous prits su mois act nous. L'est nous plus su mois act nous prits su mois act nous l'est nous plus su mois act nous l'est nous peut nous act nous.

All set derange que Cornelle fasse parler almsi un Rounia, après avoir dit allianzes. Pour rice pius quir no, it ute erois ganques chous qui no dituit qui pour la contra cont

4 Créature; ee mot, dans notre langue, n'est employè que pour les subalternes qui doivent leur fortune à leurs patrons, et semble ne pay convenir à Sertorius. (V.)

5. Tout le peu est une contradiction dans les termes ; les mots de peu et de tout s'excluent l'un l'autre. (V.)

 On ne donne point du respect, on l'impose, on l'Imprime, on l'inspire, etc. (V.) Avec cel attentat sur ma propre personne. Voir toute mon estime, et n'en pas mieux nser, C'en est un qu'aucun art ne saurait déguiser. Ne m'honorez donc plus jusqu'à me faire injure; Puisque vous le voulez, soyez ma créature; Et, me laissant en reine ordonner de vos vœux, portez-les ispau'à moi, parce que le le vœux.

Pour votre Perpenna, que sa haute naissance N'affranchit point encor de votre obéissance. Fut-il du sang des dieux aussi bien que des rois. Ne lui promettez plus la gloire de mon choix. Rome n'attache point le grade à la noblesse. Votre grand Marius naquit dans la bassesse; Et c'est pourtant le seul que le peuple romain Ait jusques à sept fois choisi pour souverain. Ainsi, pour estimer chacun à sa manière, Au sang d'un Espagnol je ferais grâce entière'; Mais parmi vos Romains je prends peu garde au sang Quand i'v vois la vertu prendre le plus haut rang. Vous, si vous haïssez comme eux le nom de reine, Regardez-moi, seigneur, comme dame romaine : Le droit de bourgeoisie à nos peuples donné Ne perd rien de son prix sur un front conropné. Sous ce titre adoptif, étant ce que vous êtes, Je nense bien valoir une de mes suiettes; Et, si quelque Romaine a causé vos refus, Je suis tout ce qu'elle est, et reine encor de plus. Peut-être la pitié d'une illustre misère... SERTORIUS.

Je vous entends, madame, et, pour ne vous rien taire J'avouerai qu'Aristie...

VIRIATE.

Élle nous a tout dit; Je sais ce qu'elle espère et ce qu'on vous écrit-Sans y perdre de temps, ouvrez votre pensée.

SERTORIUS. Au seul bien de la cause elle est intéressée : Mais puisque, pour ôter l'Espagne à nos tyraus.

<sup>a</sup> Elle entend que ce serait faire uae grace à un Espagnol que de l'epouser. Faire grace entière, c'est ne point pardonner à demi. (V.) Nous prenons, vous et moi, des chemins différents, De grâce, examinez le commun avantage, Et jugez ce que doit un généreux courage.

Je trahirais, madame, et vous et vos Etals, De voir un tel secours, et ne l'accepter pas : Mais ce même secours deviendrait notre perte, S'il nous dait la main que vous m'avez offerte, Et qu'un destin jaloux de nos communs desseins Jetât ce grand dépôt en de mauvaises mains. Jet tiens S'ylla perdn, si vous laissez unite A ce puissant resfort votre. Lusitanie. Mais vous pouvez enfin dépendre d'un éponx, Et le seul Perpenna peut m'assurer de vous. Voyez ce qu'il a fatt; je lui dois tant, madame, Qu'une juste prière en fayeur de sa flamme...

Si vons lui devez tant, ne me devez-vous rien? Et lui faut-il payer vos dettes de mon bien? Après que ma couronne a garanti vos têtes. Ne mérité-je point de part en vos conquêtes? Ne vous ai-je servi que pour servir toujours, Et m'assurer des fers par mon propre secours? Ne vous y trompez pas : si Perpenna m'épouse. Du pouvoir souverain je deviendrai jalouse, Et le rendrai moi-même assez entreprenant Pour ne vous pas laisser un roi pour lieutenant. Je vous avouerai plus : à qui que je me donne, Je voudrai hautement soutenir ma couronne: Et c'est ce qui me force à vous considérer. De peur de perdre tout, s'il nous faut séparer. Je ne vois que vous seul qui des mers aux montagnes Sons un même étendard puisse unir nos Espagnes : Mais ce que je propose en est le seul moyen; Et, quoi qu'ait fait pour vous ce cher concitoven. S'il vous a secouru contre la tyrannie, Il en est bien payé d'avoir sauvé sa vie '. Les malheurs du parti l'accablaient à tel point. Qu'il se voyait perdu, s'il ne vous ent pas joint;

<sup>&#</sup>x27;Il fallalt : Il fut asses payé, vous sauvâtes sa vie, ou quelque chose de semblable. (V).

Et meme, si J'en veux eroire la renommée, ses troupes, malgré lui, grossirent votre armée. Rome offre un grand secoure, du moins on vous l'écrit; Mais, s'armât-elle toute en faveur d'un proserti, Quand nous sommes aux bords d'une pleine victoire ', Quel besoin avons-nous d'en partager la gloire? Encore une campagne, et nos seuls escadrons Aux aigles de Sylla font repasser les monts. Et ces derniers veuns auront droit de nous dire Qu'ils auront en ces lieux établi notre empire? Seyons d'un têt honneur l'un el l'autre jaloux; Et quand nous pouvons tout, ne devons rien qu'à nous-settrouis.

L'espoir le mieux fondé n'a jamais trop de forces.

Le plus heureux destin surprend par les divorces ; . Du trop de confiance il aime à se venger : Et dans un grand dessein rien n'est à négliger. Devons-nous exposer à tant d'incertitude L'esclavage de Rome et notre servitude 2. De peur de partager avec d'autres Romains Un honneur où le ciel veut peut-être leurs mains? Notre gloire, il est vrai, deviendra sans seconde, Si nous faisons sans eux la liberté du monde ; Mais si quelque malheur suit tant d'heureux combats, Quels reproches cruels ne nous ferons-nous pas! D'ailleurs . considérez que Perpenna vons aime, Qu'il est ou qu'il se croit digne du diadème, Qu'il peut ici beaucoup; qu'il s'est vu de tout temps Qu'en gouvernant le mieux on fait des mécontents; Que, piquó du mépris, il osera peut-être...

VIRIATE.

Tranchez le mot, seigneur : je vous ai fait mon maître,
Et je dois obéir malgré mon sentiment.
C'est à quoi se réduit tout ce raisonnement.

La victoire n'a point de hords; on touche à la victoire, on est près de la remporter, de la saistr, mais on n'est point à ses bords. Cela ne peut se dire dans aucune langue, parce que dans toutes les langues les métaphores doivent être justes. (V.)

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ce n'est point l'esclavage qu'on expese ainsi à l'incertitude des evénements; au contraire, c'est la liberié de Rome et celle de l'Espagne, pour laquelle Sertorius et Viriate combattent, et qu'on exposerait. (V.)

Faites, faites entrer ce héros d'importance, Que je fasse un essai de mon obéissance; Et si vous le craignez, craignez autant du moins Un long et vain regret d'avoir prêté vos soins.

Madame, croiriez-vous...

VIRIATE.

Ce mot vous doit suffire.
J'entends ce qu'on me dit, et ce qu'on me veut dire.
Allez, faites-lui place, et ne présumez pas...

SERTORIUS.

Je parle pour un autre, et toutefois, hélas '!
Si vous saviez...

VIRIATE.

Seigneur, que faut-il que je sache?
Et quel est le secret que ce soupir me cache?

Ce soupir redoublé a...

VIDIATE

N'achevez point; allez : Je vous obeirai plus que vous ne voulez.

# SCÈNE III.

## VIRIATE, THAMIRE.

THAMIRE.

Sa dureté m'étonne, et je ne puis, madame 3... VIRIATE.

L'apparence t'abuse ; il m'aime au fond de l'aime.
THANIRE.

Quoi I quand pour un rival il s'obstine au refus...

Il veut que ie l'amuse, et ne veut rien de plus.

¹ Cet hélas dans la bouche de Sertorius est trop déplacé; il ne convivent mi à son caractère, mi à son âge, mi à is seêne politique et raisonnée qui tent de se passer entre Viriate et lui. (V.)
ª Ce soupir rédoublé achère de dégrader Sertorius.

Qu'Achille aime autrement que Tyrcis et Philène.

3 Il est assez difficile de comprendre comment Thamire peut parler de dureté après ces hélas et ces soupirs. (V.)

THAMIRE.

Vous avez des clartés que mon insuffisance...

VIRIATE.

Parlons à ce rival : le voilà qui s'avance.

## SCÈNE IV.

VIRIATE, PERPENNA, AUFIDE, THAMIRE.

VINIATE.

Vous m'aimez, Perpenna; Serforius le dit:
Je crois sur sa parole, et lui dois tout crédit.
Je sais donc votre amour; mais tirez-moi de peine:
par où prétendez-vous mériter une reine,
A quel titre lui plaire, et par quel charme un jour
Obliger sa ocuronne à payer votre amour?

Par de sincères vœux , par d'assidus services , Par de profonds respects, par d'humbles sacrifices ; Et si quelques effets peuvent justifier...

Eh bien! qu'êtes-vous prêt à lui sacrifier? PERPENNA.

Tous mes soins, tout mon sang, mon courage, ma vie.

Pourriez-vous la servir dans une jalousie?

Ah , madame!..

VIRIATE.

A ce mot en vain le cœur vous bat;
L'id le l'ambition, et mon orgueil de reine
Ne peut voir sans chagrin une autre souveraine,
Qui, sur mon propre trône à mes yeux s'elevant,
Insque dans mes Etats preme le pas devant '.
Sertorius y règne, et dans tout notre empire
Il dispense des lois où j'ai voulu souscrire.
Je ne m'en repens point, il en a bien usé;
Je rends grâces au ciel qui l'a favorisé.

Prenne le pas devant ne se dit plus, et présente une petite idee.
 Volià de ces choses qu'il faut ennoblir par l'expression. Racine dit;
 Je ceignis la tiare, et matchai sou égal.

Mais, pour vous dire enfin de quoi je suis jaloase, Quel rang puisje garder auprès de son éponus? Aristie y prétend, et l'offre qu'elle fait, Ou que l'on fait pour elle, en assure l'feft. Délivrez nos climaist de cette vagabonde, Qui vient par son exil troubler un autre monle; Et forcez-la sans bruit d'honore d'autres lieux De cet illustré objet qui mo blesse les yeux.

PERPENNA.

Quoi que vous m'ordonniez, tout me sera facile : Mais quand Sertorius ne l'épousera pas, Un autre hymen vous met dans le même embarras. Et qu'importe, après tout, d'une autre ou d'Aristie, Si...

VIDIATE

Rompons, Perpenna, rompons cette partie; Donnons ordre au présent ; et quant à l'avenir, Suivant l'occasion nous saurons y fournir. Le temps est un grand maître, il règle bien des choses Enfin je suis jalouse, et vous en dis les causes. Voulez-vous me servir?

PERPENNA.

Si je le veux? j'y cours, Madame, et meurs déjà d'y consacrer mes jours. Mais pourrai-je espérer que ce faible service Attirera sur moi quelque regard propice, Que le cœur attendri fera sujvre.:

Arrêtez.

Vous porteriez trop loin des vœux précipités. Sans doute un tel service aurà droit de me plaire; Mais laissez-moi, de grâce, arbitre du salaire : Je ne suis point ingrate, et sais ce que je dois ; Et c'est vous dire assez pour la première fois. Adieu.

# SCÉNE V.

# PERPENNA, AUFIDE.

### AUFIDE.

Vous le voyez, seigneur, comme on vous joue Tout son œur est ailleurs; Sertorius l'avoue, Et fait auprès de vous l'officieux rival. Cependant que la reine...

PERPENNA
Alt! n'en juge point mal.
A lui rendre service elle m'ouvre une voie
Que tout mon cœur embrasse avec excès de joic.
AUFIDE.

Vous ne voyez donc pas que son esprit jaloux Ne cherche à se servir de vous que contre vous, Et que, rompaut le cours d'une flamme nouvelle, Vous forcez ce rival à retourner vers elle?

N'importe, servons-la, méritons son amour; La force et la vengeance agiront à leur tour. Hasardens quelques jours sur l'espoir qui nous flatte, Dussions-nous pour tout fruit ne faire qu'une ingrave.

Mais, seigneur ...

PERPENNA.

Épargnons les discours superflus; Songeons à la servir, et ne contestons plus; Cet unique souci tient mon âme occupée. Cependant de nos murs on découvre Pompée; Tu sais qu'on me l'a dit : allons le recevoir, Puisque Sertorius m'impose ce devoir.

# ACTE TROISIÈME.

## SCÈNE PREMIÈRE.

SERTORIUS, POMPÉE, SUITE.

SERTORIUS.

Seigneur, qui des mortels eût jamais osé croire Que la trève à tel point dût rehausser ma gloire 2;

'Cette seène, ou plutôt la seconde, dont celle-ei n'est que le commencement, fit le succès de Sertorius, et elle aura tonjours une grande réputation. S'il y a quelques défauts dans le style , ces défauts n'ôtent rien à la noblesse des sentiments , à la politique , aux bienséances de tonte espèce, qui font un chef-d'œuvre de cette conversation. Elle u'est pas tragique, J'en conviens; cite n'est que politique. La pièce de Sertorius n'a rien de la chalcur et du pathétique de la vraie tragédie, comme Corneille l'avoue dans son examen : mais cette scène de Sertorius et de Pompée, prise à part, est un graud modèle. Il n'y a , ie crois, que deux autres exemples sur le théâtre de ees conférences entre de grands hommes, qui méritent d'être remarquées. La première, dans Shakspeare, eutre Cassius et Brutus; elle est dans un gout un peu différent de Corneille. Brutus reproche à Cassius that he hath an itching palm; ce qui signifie precisement que Cassius se fait graisser la patte. Cassius répond qu'il almeralt mieux être un chien, et aboyer à la lune, que de se faire donner des pots-de-vin. Il y a d'ailleors des choses vives et animées mais : ce ton de la halle n'est pas tout à fait . celul de la scène tragique, ce n'est pas celui du sage Addison. La seconde conférence est dans l'Alexandre de Racine, entre Porus, Éphestion, et Taxite. Si Éphestion était un personnage principal, et si la tragédie étalt intéressante, cette conférence pourrait encore plaire beaucoup au théâtre, même après celle de Sertorius et de Pompèe. Le mai est que ces seches ne sont pas absolument nécessaires à la pièce. Sertorius même dit au quatrième aete :

. . . . . . Quel bruit fait par la ville

De Pompée et de moi l'entrevue instife?

Ces scènes donnent rarement au spectateur d'autre plaisir que ceiuf de voir de grands hommes conférer ensemble. (V.)

• On ne parle point ainsi de sob-même, la bleneámene n'est pas observe dans les expressions : le fond de la pensée exque la visite de tompée est le plus grand hommeur qu'il al l'pumais requ; mais il ne doit observe pas commencer par parler de sa gloire, et por dire que jamais mercit n'eit ode eroire qué cette gioire pôt augmenter. Il elit été plus court, plus naturel, plus détent, de simpérimer ces vers, et de dire à vec me noble simplicité : Seigneur, je doute encor si ma vue est trompée, etc. (V.)

Qu'un nom à qui la guerre a fait trop applaudir Dans l'ombre de la paix trouvât à s'agrandir? Certes, je doute encor si ma vue est trompée, Alors que dans ces murs je vois le grand Pompée; Et quand il lui plaira, je saurai quel bonbeur Comble Sectorius d'un tel excès d'honneur.

DOMBÉR

Deux raisons. Mais, seigneur, faites qu'on se retire, Afin qu'en liberté je puisse vous les dire.

L'inimité qui règne entre nos deux partis Ny rend pas de l'honneur tous les droits amortis '. Comme le vrai mérite a ses prérogatives , Qui prennent le dessus des haines les plus vives , L'estime et le respect sont de justes tributs Qu'aux plus fiers ennemis arrachent les vertus; Et c'est ce que vient rendre à la holte vaillance ', Dont jo ne fais fci que trop d'expérience , L'ardeur de voir de près un si fameu. Horo , Sans lui voir en la main piques ni javelots , Et le front désarmé de ce regard terrible Qui dans nos escadrons guide un bras invincible.

Je suis jeune et guerrier, et tant de fois vainqueur, Que mon trop de fortune a pu m'ensser le cœur; Mais (et ce franc aveu sied bien aux grands courages <sup>3</sup>) J'apprends plus contre vous par mes désavantages, Que les plus beaux succès qu'ailleurs j'aye emportés Ne m'ont encore aporis par mes prospérités.

Oct amortissement des droits, ces préropatives du vrai merite, gâtent un peu ce commencement du discours de Poupée. Préropatives u'est pas le mot propre; et des préropatives qui premient le dessus des haines i rien n'est moins étégant. Quand même ces deux vers seraient bons, ils pécheraient en ce qu'ils sont fautiles; ils affaibliraient ces deux beans vers si nobles et al simples:

L'estime et le respect sont les justes tributs Qu'aux œurs même ennemis atrachent les vertus. Rien de trop, voilà la grande règic. (V.)

<sup>2</sup> Ce rendre se rapporte, à tribut; mais on ne rend point un tribut; on rend justice, on rend hommage, on paye un tribut (V.)

3 C'est ce qu'on doit dire de Pompée, mais c'est ce que Pompée ne deit pas dire de lui : c'est une parenthèse du poëte. Jamais un général d'armée no se vante sinsi, et ne s'appelle grand courage. Il ne faut jamais faire parler les hommes autrement-qu'is ne parleralent euxmémes; c'est une régle générale qu'on ne peut trop répéter. (V.)

Je vois ce qu'il faut faire, à voir ce que vous faites : Les sièges, les assauts, les exantes retraites, Bien camper, bien choisir à chacun son emploi, Votre exemple est partout une étude pour moi. Ah! si je vous pouvais rendre à la république, Que je croirais lui faire un présent magnifique! Et que J'irais, seigneur, à Rome avec plaisir, Puisque la trève enfin m'en donne le loisir, Si'y pouvis porter quelque faible espérance D'y conclure un accord d'une telle importance! Près de l'heureux Sylla ne puis-je rien pour vous? Et près de vous, seigneur, ne puis-je rien pour tous?

Vous me pourriez sans doute épargner quelque peine, Si vous vouliez avoir l'âme toute romaine : Mais, a vant que d'entrer en ces difficultés, Souffrez que je réponde à vos civilités <sup>1</sup>.

Vous ne me donnez rien par cette haute estime Que vous n'ayez déjà dans le degré sublime. La victoire attachée à vos premiers exploits, Un triomphe avant l'age où le souffrent nos lois, Avant la dignifé qui permet d'y prétendre, Font trop voir quels respects l'univers vous doit rendre Si dans l'occasion je ménage un peu mieux L'assiette du narve et la faveur des iieux.

Il cût été mieux que Sertorius cût répondu aux civilités de Pompée sans le dire; cela donne à son discours un air apprété et contraint. Il annonce qu'il veut faire un compliment; un tel compliment doit être sans appareil, afin qu'il paraisse plus naturei et plus vrai. (Y.)

Si mon expérience en prend quelque avantage, Le grand art de la guerre attend quelquefois l'âge; Le temps y fait beaucoup; et de mes actions S'il vous a plu tirer quelques instructions, Mes exemples un jour ayant fait place aux vôtres, Ce que je vous apprends, vous l'apprendrez à d'autres; El ceux qu'auxa ma mort saissis de mon emploi S'instruiront contre vous, comme vous contre moi.

Quant à l'heureux Sylla, je n'ai rien à vous dire. Je vous ai montré l'art d'affaiblir son empire; Et, si je puis jamais y joindre des leçons Dignes de vous apprendre à repasser les monts Je suivrai d'assez près votre illustre retraite Pour traiter avec lui sans besoin d'interpretie, Et sur les bords du Tibre, une pique à la main , Lui demander raison pour le neule romain.

nownée .

De si hautes leçons, seigneur, sont difficiler, Et pourraient vous donner quelques soins inutiles, Si vous faisiez dessein de me les expliquer Jusqu'à m'avoir appris à les bien pratiquer! SERTORIUS.

Aussi me pourriez vons épargner quelque peine, Si vous vouliez avoir l'âme toute romaine; Je vous l'ai déjà dit.

pouvait plus justement dire que Corneille parlait supérieurement de politique. La preuve en est dans ces vers ;

Lorsque deux factions divisent un empire, etc.

Elle est encore plus dans Cirnas, Nous sommes inonéés dépuis peu de circa invers un le gouvernement. De noumes obscurs, incapables de se pagouerne eux-mèmes, et ne connaissant ai le monde, ni la cour, ai les affaires, se son ai vaités d'instructe les rois et les ministres, et même dideres, et même de les injurier. Y s'-t-i un seul de ces l'ures, he n'en excepte pas un; ou approche de bins de la délibération d'Auguste dans Cirnas, et de la couverraition de Sertorius-et de Pompée l'est la que Cirnelli est bian mois faires de centre de l'entre de ces mongraison qu'on peut aire de ces more est avec tous usos faires de proses sur la politique le rend encore plus grand, et a companison qu'on peut de la politique le rend encore plus grand, et est le plus bet éloge de la pocie. (V).

\* Ce vers n'n pas un sens net. On ne sait al l'intention de l'auteur est i si vous voulles m'expliquer mes leçons jusqu'à ce que rous m'apprissien à les mettre en pratique; mais faire dessein de les expliquer jusqu'à m'exoir appris est un contre-sens en toute langue. Faire dessein est un bacharisme. (\*).

POMPÉE. Ce discours rebattu

Lasserait une austère et farouche vertu.

Pour moi, qui vous honore assez pour me contraindre
a fuir obstinément tont sujet de m'en plaindre,
Je ne veux rien comprendre en ces obscurités.

SERTORIUS.

Je sais qu'on n'aime point de telles vérités :
Mais, seigneur, étant seuls, je parle avec franchise :
Bannissant les témoins , vous me l'avez permise ;
Et je garde avec vous la même liberté
Que si votre Sylla n'avait jamais été.

Est-ce être tout Romain qu'être chef d'une guerre Qui veut tenir aux fers les maltres de la terre? Ce nom, sans vous et hi, nous serait encor dù; C'est par lui, c'est par vous, 'que nous l'avons perdu. C'est vous qui sous le joug trainez des cœurs si-braves ; lls étaient plus que rois, ils sont moludres qu'esclaves; El la gioire qui suit vos plus nobles travaux . Ne fait qu'approfondir l'abline de leurs maux : Leur misère est le fruit de votre illustre peine El vous pensez avoir l'âme toute romaine! Vous avez hérité ce nom de vos aïeux; más, s'il vous fensez était cher, vous le rempliriez mieux.

Je crois le bien remplir quand tout mon cœur s'applique Aux soins de rétablir un jour la république : Mais vous jugez, seigneur, de l'âme par le bras; Et souvent l'un paralt ce que l'autre n'est pas.

POMPÉE.

Lorsque deux factions divisent un empire, Chaeun suit an Insard la meilleure ou la pire, Suivant l'orcasion ou la nécessité Qui l'emporte vers l'un ou vers l'autre côté. Le plus juste parti, difficile à connaître, Nons laisse en liberté de nous choisir un maître; Mais, quand ce choix est fait, on ne s'en débit plus. J'ai servi sous sylla du temps de Marius,

\* Trainer des cœurs peut se dire. Racine a dil :

Charmant, jeune, trainant tous les cœurs après sol,
Mais cet après soi ou après lui est absolument necessaire. (V.)

Et ser tiral sous loi tant qu'un destin fumeste De nos divisions soutiendra quelque reste .

Comme je ne vois pas dans le fond de son oœur ,

l'ignore quels projets peut former son bonieur 'S'il se pouse trop loui , moi-mene je fen blaime ;

Je lui prête mon bras sans engager mon âme ;

Je m'abandonne au cours de as félicité,

Tandis que tous mes vœux sont pour la liberté;

Et c'est ce qui me force à garder une place

Qu'usurperaient asan moi l'injustice et l'audace ,

Afin que, Sylla mort , ce dangereux pouvoir 'Ne tombe qu'en des mains qui aschent leur devoir <sup>3</sup>.

Enfin je sais mon but , et vous savez le vôtre .

SENTORIES.

Mais cependant, seigneur, vous servez comme un autre: Et nous, qui jugons tout sur la foi de nos year, Et laissons le dedans à pénétrer aux dieux, Nous cerignons votre exemple, et dontons si dans Rome Il n'instruit point le peuple à prendre loi d'un homme; Et si votre valeur, sous le pouvoir d'autrui, Ne aème point pour vous lorsqu'elle agit pour lui. Comme je vous estime, il m'est aisé de croine Que de la liberté vous feriez votre gloire, Que votre âme en secret lui donne lous ses voeux; Mais, ai je un'en rapporte aux espriis soupçonneux, Vous aidez aux Romains à faire essai d'un maltre, Sous ce flatteur espoir qu'un jour vous pourrez l'étre. La main qui les opprime, et que vous soutenez,

Soutiendra n'est pas le mot propre; ou entretient un reste de divisions, on les fomente, etc.; on soutient un parti, une cause, une prétention : mais e'est un très-lèger défaut dans un aussi-beau discours que celui de Pompée.

Larque deux factions divisent un compire,
Chacun mit sa hasard la mellibure où la pire...
Mais, quand se choit est fait, on no s'en dedit plus, etc.
Quelle vétité dans ces vers let quelle force, dans leur simplicité! point
d'éptithèe, rêue de superfue; c'est la raison en vers (V.)

<sup>\*</sup> Un bonheur qui forme des projets est impropre. (V.)

<sup>3</sup> On peut animer tout dans la poésie; mais, dans une conférence sans passion, les métaphores outrées ne peuvent avoir lien : peut-être cette expression porte encore plus l'empreinte, d'une négligence qui échappe que d'une figure qu'on recherche. (V.)

Lés accoutume au joug que vous leur destinez; Et, doutant s'ils voudront se faire à l'esclavage, Aux périls de Sylla vous tâtez leur courage '-

Le temps détrompera ceux qui parient ainsi; Mais justifiera l·il ce que l'on voit ici? Permettez qu'à mon tour je parle avec franchise; Votre exemple à la fois m'instruit et m'autorise; Je juge, comme vous, sur la foi de mes yeux,

Et laisse le dedans à pénétrer aux dieux.

Ne vit-on pas ici sous les ordres d'un homme? N'y commander-vous pas comme Sylla dans Rome? Du nom de dictateur, du nom de genéral, Qu'importe; si des deux le pouvoir est égal? Les titres différents ne font rien à la chose; Vous imposez des lois ainsi qu'il en impose; lt, s'il est périlleux de s'en faire hair,

Il ne serait pas sûr de vous désobéir. Pour moi, si quelque jour je suis ce que vous êtes, J'en userai peut-être alors comme vous faites : Jusque là ...

#### SERTORIUS.

Vous pourriez en douter jusque-là, Et me faire un pen moins ressembler à Sylla. Si je commande ici, le sénat me l'ordonne. Mes ordres n'ont encore assassiné personne. Je n'ai pore nemnis que ecux du bien commun; Je leur fais bonne guerre, et n'en proseris pas un, Cest un asile ouvert que mon pouvoir supréme; Et, si l'on m'obéit, ce n'est qu'autant qu'on m'aime-

Et votre empire en est d'autant plus dangereux,

a Ce mot tâter, qui par lui-même est familier, et même ispnoble, fait lei na très-bel effet; car, comme on l'a dêja renarqué, il u'y aver de mot qui, étant heureusement piacé, no puisse contribuer au sublime. Ce discours de Sertorios est un des pias beaux morceaux de Cornellie, et le reste de la scène en est digue, à quelqués néglièrenées près. Ces vers:

Et votre empire en est d'autant plus dangereux, etc. Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où je suis, etc, sont égaux aux plus beaux vers de Cinna et des Horaces. (V.) Qu'il rend de vos vertus les peuples amoureux, Qu'en assujettissant vous avez l'art de plaire, Qu'on croit n'ètre en vos fers qu'esclave volontaire, Et que la liberté trouvera peu de jour A détroire un pouvoir que fait régner l'amour.

Ainsi parient, seigneur, les âmes soupconneoses. Mais n'examinons point ces questions fâcheuses, Ni si c'est un sénat qu'un amas de bannis. Que cet asile ouvert sous vous a réunis. Une seconde fois, n'est-Il aucne voie Par où je puisce à Rome emporter quelque joie? Elle serist extreme à troiver les moyens De rendre un si grand homme à ses concitoyens. Il est doux de revoir les murs de la patrie: C'est elle par ma voix, seigneur, qui vous en pric ; C'est Roine.

### SERTORIUS.

Le séjour de votre potenial,
Qui n'a que ses fureurs pour maximos d'État 1-?
Je n'appelle plus Rome un enclos de tunurallies
Que ses proscriptions combient de funérailles;
Ces murs, dont le destin fut autrefois si beau,
N'en sona que la prison, ou plutôt le tombeau :
Mais, pour revire ailleurs dans sa première force,
Avec les faux Romains elle a fait plein divorce;
Et, comme autour de moi j'ai tous ses vrais appuis,

Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où je suis. Parlons pourtant d'accord. Je ne sais qu'une voie Qui puisse avec honneur nons donner cette joie. Unissons-nous ensemble, et le tyran est has : Rome à ce grand dessein ouvrira tous ses bras.

Rome n'est plus dans Rome, elle est toute où je suis. - (Y.

Volla encore un des plus beaux endroits de Carneille: Il y a de la force, de la grandeur, de la verite, êt mûnen il est supérissement éreit, à quelques negligences, à quelques familiarités près; connue le fyrac est bas, donner octés joie, ouverir fous ses bran. Mais quant une pression familière et commune est bles placée et fait un contraste, alors elle tuens prequed ou sublime: tel est or verb.

Je n'appelle plus Rome un enclos de murallies.

Ce mot enclos, qui ailleurs est si commun et même bas, s'ennoblit ici, et fait un très-beau contraste avec ce vers admirable:

Amsi nous ferons voir l'amour de la patrie, Pour qui vont les grands cœurs jusqu'à l'idolâtire; Et nous épargnerons ces flots de sang romain Que versent tous les ans votre bras et ma main.

POMPÉE.

Ce projet, qui pour vous est tout brillant de gloire.

N'aurait-il rien pour moi d'une action trop noire? Moi qui commande ailleurs, puis-je servir sous vous?

Du droit de commander je ne suis point jaloux; Je ne l'ai qu'en dépôt, et je vous l'abandonne: Non jusqu'à vous servir de ma seule personne; Je prétends un peu plus: mais dans cette union De votre lieutenant m'envieriez-vous le nom?

De pareils lieutenants n'ont des chefs qu'en idée; Leur nom retient pour eux l'autorité cédée; Its n'en quitteut que l'ombre; et l'on ne sait que c'est les nivre ou d'obleir que suivant qu'il leur plait. Je sas une autre voie, ci plus noble et plus sûre. Sylla, si vous vouler, quitte sa dictature; Et déjà de lui-même il s'en serait démis, S'il voyait qu'en ces lieux il n'ent plus d'ennemis. Mettez les armes bas, je réponds de l'issue, J'en donne ma parole après l'avoir reque. Si vous étes Romain, prenze l'occasion.

Je ne m'éblouis point de cette illusion. Je connais le tyran, j'en vois le stratagème; Quoi qu'il semble promettre, il est toujours lui-même. Vous qu'à sa défiance il a sacrifié Jusques à vous forcer d'être son allié \*....

POMPÉE.
Hélas! ce mot me tue, et, je le dis sans feinte,
C'est l'unique suiet qu'il m'a donné de plainte-

SERTORIUS.

<sup>&</sup>quot; Il faut éviter ces expressions triviales que c'est, qui n'est pas français, et ce que c'est, qui, étant plus régulier, est dur à l'orelife et du style de la conversation. (V.)

<sup>2</sup> Cette transition ne me parait pas assez ménagée. Je crois que Sertorius devait, dans l'énumération des cruautés de Sylla, compter celle d'avoir forcé Pompée à répudier sa femme. (V.)

J'aimais mon Aristie, il m'en vient d'arracher; Mon cœur frémit encore à me le reprocher : Vers tant de biens perdus sans cesse in me rappelle; Et je vous rends, seigaeur, mille grâces pour elle, A vous, à ce grand cœur dont la compassion. Daigne lei Thonorre de sa protection.

serrorius.

Protéger hautement les vertus malheureuses, C'est le moindre devoir des âmes généreuses : Aussi fais-je encor plus, je lui donne un époux. POMPÉE.

Un époux! dieux! qu'entends-je! Et qui, seigneur?

Moi.

POMPÉE.

Vous?

Seigneur, toute son âme est à moi dès l'enfance : N'imitez point Sylla par cette violence; Mes maux sont assez grands, sans y joindre celui De voir tout ce que j'aime entre les bras d'autrui.

SERTORIUS.

(à Aristie, qui entre.)
Tout est encore à vous. Venez, venez, madame,
Faire voir quel pouvoir j'usurpe sur votre âme,
Et montrer, s'il se peut, à tout le genre humain
La force qu'on vous fait bour me donner la main !-

· La force qu'on vous fait est un barbarisme ; on dit prendre à force, faire force de rames, de voiles, ceder à la force, employer la force; mais non faire force à quelqu'un. Le terme propre est faire violence on forcer. Remarquons ici que le grand Pompée est présenté sous un aspect blen défavorable ; c'est l'aventure la plus honteuse de sa vie : il a repudié Antistia , qu'il almait , et a éponsé Æmilia . la petitetille de Sylla, pour faire sa cour à ce tyran : cette bassesse était d'autant plus honteuse, qu'Æmilie était grosse de son premier mari quand Pompée l'épousa par un double divorce. Pompée avoue lei sa honte à Sertorius et à sa première femme : il ne paraît que comme un esclave de Sylla , qui craint de déplaire à son maître : dans cette position , quelque chose qu'il dise ou qu'il fasse, il est impossible de s'intéresser à lui. On prend un intérêt médiocre à Sertorius amoureux. Viriate est pent-être le premier personnage de la pièce : mais quiconque n'étalera que de la politique n'excitera famais les grands monvements, qui sont l'âme de la tragédie. Il est dit , dans le Boleana, que Bolleau n'aimait pas cette fameuse conférence de Sertorius et de Pampée. On prétend que BoiPOMPÉE.

C'est elle-même, ô ciel!

SERTORIES.

Je vous laisse avec elle, Et sais que tout son cœur vous est encor fidèle. Reprenez votre bien; ou ne vous plaignez plus, Si l'ose m'enrichir, seigneur, de vos refus.

SCÈNE, IL

POMPÉE, ARISTIE.

POWPÉE.

Me dit-on vrai, madame, et serait il possible...
ARISTIE.

Oui, seigneur, il est vrai que l'ai le cœur sensible; Suivant qu'on m'afme ou hais, l'aime ou hais à mon tour, Et ma gloire soutient ma haine et mon amour. Mais si de mon amour elle est la souveraine, Elle n'est pas toujours mattresse de ma haine; Je ne la suis pas même; et je hais quelquefois Et moins que je ne veux, et moins que je ne dois.

POMPEE

Cette haine a pour moi toute son étendue, Madame, et la pitié ne l'a point suspendne; La générosité n'a pu la modérer.

ARISTIE

Vous ne voyez douc pas qu'elle a peine à durer? Mon feu, qui n'est éteint que parce qu'il doit l'être, Cherche en dépit de moi le vôtre pour renaître; Et je sens qu'à vos yeux mon courroux chancelant Trébuche, perd as force, et meurit en vous parlant. M'aimeriez-vous encor, séigneur?

lean disait que cette «cène n'était in dans la raison, ni dans la nature, et qu'il était riducie que Pomple vint redemander » s femme à Seriorias, tands qu'il en avait une autre de la main de Sylls. J'avone que l'Objet de cette conférence peut être critique; mais l'yà blen de la peime à croire que Bolleau ne fit pas content des morceaux avoires et sublimes de cette écre, il avait trop bien que le goit consiste à savoir admens de cette écre, il avait trop bien que le goit consiste à savoir admens de cette écre, il avait trop bien que le goit consiste à savoir admens de cette écre, il avait trop bien que le goit consiste à savoir admens de cette écre, il avait trop bien que le goit consiste à savoir admens de la consiste de la consis

CORNEILLE. - T. II.

## POMPÉE,

Si je vous aime!

Demandez si je vis', ou si je snis moi-même. Votre amour est ma vie', et ma vie est à vous.

Sortez de mon espril, ressentiments jaloux:
Noirs enfants du dépit, ennemis de ma gloire,
Tristes ressentiments, je ne vens plus vous croire.
Quoi qu'on m'ait fait d'outrage, il ne m'en souvient plus.
Plus de nouvel hymen, plus de Sertonius ';
Je suis au grand Pompée; et puisiqu'il m'aime encore,

Je suis au grand Pompte; et phisqu'il m'aime encore, Puisqu'il me rend son occur, de nouveau je l'adore. Plus de Sertorius, Mais segienur, répondez; Faites parler ce cœur qu'enfin vous me rendez. Plus de Sertorius. Hélas i quoi que je die, Vous ne me dites point, segimen: Plus d'Æmilie.

Rentrez dans mon espil, jaloux ressentiments, Fers enfants de l'Inoneur, nobles emporteneurs. C'est vons que je veux croire; et Pompée infukle Nesaurait plus souffirt que ma haine clancelle; il Taffermit pour moi. Venez, Seriorius; Il me rend toute à vous par ce muet refus. Donnious ce grand Inomio it es grand lyménée, Son âme toute aïlleurs n'en sera point génée : il e verra sans peine, et cette durété Passera clez Sylla pour magnanimité.

Ce qu'il vous fait d'injure également m'outrage; Mais enfin je vous aime, et ue puis davantage. Yous, a' jannais ma flamme eut pour vous quelque appas, Plaignez-vous, haissez, mais ne vous donnez pas; Demeurez en état d'être toujours ma femme, Garlez jusqu'au tombeau l'empire de mon âme. Sylfa n'a que son temps, il est vieil et cassé;

Réfrains, jeux d'esprit compassés. Cela ressemble un peu à ces anciennes pièces de poésis nommées chanits royaux, ballades, virelais; amusements que jamais ni les Grecs ni les Romais ne consurent, accepté dans et vers phateoques, qui étaient une expéce de poésie moite et efféminée, ou les refrains étaient admis, et quelquefois aussi dans l'étoures.

Son règne passera, s'il n'est déjà passé; Ce grand pouvoir lui pèse, il s'apprete à le rendre; Comme à Sertorius, ye veux bien vous l'apprendre. Ne vous jelez donc point, madame, en d'autres bras ; Plaignez-rous, laissez, mais ne vous donnez pas Si vous vouler am main, n'enagagez point la vôtre.

Mais quoi! n'étes-vous pas entre les bras d'une autre?

Non, puispyil vous en fant confier le secret, .Emilie A Sylla n'obeit qu'a regret. Les bras d'un autre époux ce tyran qui l'arrache. Ne rompt point dans son cœur le saint nœud qui l'attache; Elle porte en ses flancs le fruit de cet amour? , Que bientôt chez mod-même elle va mettre au jour; El, dans ce triste état, sa mai qu'il m'a donnée N'a fait que l'ébloire par un feint byménée, l'antagis que, tout eutière à son cher clairion, Elle paraît ma femme, et n'en a que le non.

Et ce nom seul est tout pour celles de ma sorte.

Cornellle a élé trop souvent un peintre trop euxet des mours de l'antiquité. La scène, dans Sertories, entre Pompée et Aristle est adnirable pour un homme qui sait se transperter an temps de Pompée; mais elle ne parait pas vraiseinblable au plus grand nombre des speciateurs, qui ne pouvent comprendre qu'un mari dise à sa femme;

Non , me vous jetes point, madame, on d'autres bens,

l'ompée, pour prouver à sou ancienne épouse que la nouvelle qu'il vient de prendre reste toujours attachée à son premier époux, s'exprime ainsi:

Four sentir la beauté de cette réponse, il fautrait presque être un auscien Romain. Le tableca est resemblant, mis il Fest trop si te des occasions où une reascemblante exacte ne convient pas (L. RACHEA). Se Cédetal domestique, cette condicence de l'unage, qu'il ne couperpoint avec as nouvelle fenume, et qu'elle est grosse d'un autre, sont au-clessous de la courelle. De troits naivectes qui su excellent à la belian-clessous de la courelle. De troits naivectes qui su excellent à la belian chiesait de Carneille, qu'il vanit un lutin qui tattoit la faivait es rere adminishe, et tendité le sia util travaille inhimétre d'autre l'indication de carneille, qu'il vanit un lutin qui tattoit la faivait er ser se designe de la configuration le minetre qu'il production de la configuration de la configuration

Rendez-le-moi, seigneur, ce grand nom qu'elle porte !. J'aimai votre tendresse et vos empressements : Mais je suis au-dessus de ces attachements ; Et tout me sera doux, si ma trame coupée Me rend à mes aleux en femme de Pompée, Et que sur mon tombeau ce grand titre gravé Montre à tout l'avenir que je l'ai conservé. J'en fais toute ma gloire et toutes mes délices : Un moment de sa perte a pour moi des supplices-Vengez-moi de Sylla, qui me l'ôte aujourd'hui, Ou soustrez qu'on me venge et de vons et de lui; Qu'un autre hymen me rende un titre qui l'égale; On'il me relève autant que Sylla me ravale : Non que je puisse aimer aucun autre que vous ; Mais pour venger ma gloire il me faut un époux , Il m'en faut un illustre, et dont la renommée...

Ah! ne vous lassez point d'aimer et d'être aimée. Peut-être touchons-nous au moment désiré Qui saura réunir ce qu'on a séparé. Ayez plus de courage et moins d'impatience; Souffrez que Sylla meure, ou quitte sa puissance... AISTIE.

J'attendrai de sa mort ou de son repentir Qu'a me requér l'honneur vois diagniez consentir ? Et je verrai toujours votre cœur plein de glace, Mon tyran impuni, ma rivale en ma place, Jusqu'à ce qu'il reenoce au pouvoir absolu, Après l'avoir gardé tant qu'il l'aura voulu?

Mais tant qu'il pourra tout, que pourrai-je, madame?

Suivre en tous lieux, seigneur, l'exil de votre fenime, La ramener chez vous avec vos légions, Et rendre un heureux calme à nos divisions. Que ne pourrez-vous point en tête d'une armée,

amount Creak

C'est le lutin qui fit ce vers-là; mais ce n'est pas lui qui fit pour celles de ma sorte (Va.)

2 ce vers humilie trop Poimpée. Il y a des hommes qu'il ne faut jamais faire voir petits. (Va.)

Partout , hors de l'Espagne , à vaincre accoutumée ? Et quand Sertorius sera joint avec vous, Que pourra le tyran? qu'osera son courroux?

Ce n'est pas s'affranchir qu'un moment le paraître '. Ni secouer le joug que de changer de maître. Sertorius pour vous est un illustre appui : Mais en faire le mien , c'est me ranger sous lui : Joindre nos étendards, c'est grossir son empire. Perpenna, qui l'a joint, saura que vous en dire. Je sers : mais jusqu'ici l'ordre vient de si loin . Qu'avant qu'on le recoive il n'en est plus besoin : Et ce peu que j'y rends de vaine déférence. Jaloux du vrai pouvoir, ne sert qu'en apparence. Je crois n'avoir plus même à servir qu'un moment : Et, quand Sylla prépare un si doux changement. Pouvez-vous m'ordonner de me bannir de Rome. Pour la remettre au joug sous les lois d'un autre homme : Moi qui ne suis jaloux de mon autorité Que pour lui rendre un jour toute sa liberté? Non . non ; si vous m'aimez, comme j'aime à le croire, Vous saurez accorder votre amour et ma gloire,

Céder avec prudence au temps prêt à changer. Et ne me perdre pas, au lieu de vous venger. ARISTIE.

Si vous m'avez aimée, et qu'il vous en souvienne, Vous mettrez votre gloire à me rendre la mienne. Mais il est temps qu'un mot termine ces débats. Me voulez-vous, seigneur? ne me voulez-vous pas 2? Parlez : que votre choix règle ma destinée. Suis-je encore à l'époux à qui l'on m'a donnée ? Suis-ie à Sertorius? C'est assez consulté : Rendez-moi mes liens, ou pleine liberté...

POMPÉE.

Je le vois bien, madame, il faut rompre la trêve, Pour briser en vainqueur cet hymen . s'il s'achève :

Pour que ce vers fut français, il faudrait : ce n'est pas être affranchi que le paraître. (V.) a C'est un vers de comédie ; el ce vers est le précis de toute la seène, (V.)

Et vous savez si pen l'art de vous secourir, Que, pour vous en instruire, il faut vous conquérir.

Sertorius sait vaincre et garder ses conquêtes.

La votre à la garder coûtera bien des têtes '; Comme elle fermera la porte à tout accord , Rien ne la peut jamais assurer que ma mort. Oni, J'en jure les dieux , s'il fant qu'il vous obtienne; Rien ne peut empêcher sa perte que la mienne; Et peut-tête tous deux , l'un par l'autre percés ; Nous vous ferons comaître à quoi vous sous forcer.

Je ne suis pas, seigneur, d'une talle importance. D'autres soins échiedront cette ardeur de vengeance; Ceux de vous agrandir vous porteront ailleurs, Ceux de sevrie s'ylls, d'aimer son Æmilie, D'imprimer du respect à toute l'Italie, De rendre à votre Rome un jour sa liberté, Sauront tourner vos pas de quelque autre coté. Suront tourner vos pas de quelque autre coté. Suront te privilége acquis aux grandes àmes, De changer à leur gré de maris et de femmes, Mérite qu'on l'étale aux bouts de l'univers, Pour en donner l'exemple à cent climats divers.

Ah! c'en est trop, madame, et de nouveau je jure '....

Seigneur, les vérités font-elles quelque injure? POMPÉE. Vous oubliez trop tôt que je suis votre épous.

ARISTIE.

Ali ! si ce nom vous plait, je suis encore à vous.

Voilà ma main, seigneur.

POMPÉE. Gardez-la-moi, madatue

La vôtre, etc., est un vers de Nicomède, qui est blen plus à sa place dans Nicomède qu'et, parce qu'il sied meux à Nicomède de braver son frère qu'à Pompée de braver sa femme. (Y.)
2 Ce vers fait bien connaître à quel point cette srène de politique

2 Ge vers fail bien connaître à quel point cette scène de politique amoureuse étail difficile à faire. Quand on répèle ce qu'on a déjà dit, c'est une preuve qu'ou u a rieu a dure. (V.)

#### ARISTIE.

POWEE.

Tandis que vons avez à Rome une autre femme? Que par un autre hymen vons me déshonorez? Me punissent les dieux que vous avez jurés, Si, passé ce moment, et hors de votre vue, Je vous garde une foi que, vous avez ronnume!

Ou'allez-yous faire? hélas!

ABISTIE.

Ce que vous m'enseignez

Eteindre un tel amour !

ARISTIE. Vous-même l'éteignez.

POMPÉE. La victoire aura droit de le faire renaître.

ARISTIE.

Si ma haine est trop faible, elle la fera crattre.

Pourrez-vons me hair?

ARISTIE.

J'en fais tous mes sonhaits, rourée.

Adieu done pour deux jours.

ARISTIE.
Adieu pour tout iamais '!

Ce disignue pressé, rapide, estupé, est souvent, dans Corneille, d'une rande Ceantel i l'erait beaucous d'étie ctarte étau annate; il mer fait point entre un mari et une femme qui ne sont pas dans une situation assec doubreures. Il était impossible de faire d'un tel sujei une véritable tragédie. Les demi-passions ne réassissent Jamais à la longue; et les infartés politiques apeurent tout au plus produire quelles beaux vers qu'on aine à elter. La seule acène de Sectosias et de Prompés miffiesta ilors à une action qui outeit des querres critics. Ver prompés miffiesta ilors à une action qui outeit des guerres critics. Ver touje de la consideration de la conside

# ACTE QUATRIÈME.

## SCENE PREMIÈRE!

## SERTORIUS, THAMIRE.

SERTORIUS.

Pourrai-je voir la reine?

THAMIRE.

Attendant qu'elle vienne, Elle m'a commandé que je vous entretienne, Et vent demeurer seule encor quelques moments. SERTORIUE.

Ne m'apprendrez-vous point où vont ses sentiments, Ce que doit Perpenna concevoir d'espérance?

THAMIRE.

Elle ne m'en fait pas beaucoup de confidence; Mais j'ose présumer qu'offert de votre main Il aura peu de peine à fléchir son dédain. Vous pouvez tout sur elle.

Ah! i'v puis peu de chose .

Si jusqu'à l'accepter mon malheur la dispose; Ou, pour en parler mieux, j'y puis trop, et trop per THAMBE.

Elle croit fort vous plaire en secondant son leu.

SERTORIUS.

Me plaire?

THANKE.

Oul: mais, seigneur, d'où vient cette surprise?

Les schens avec les usbilternes sont d'ordinaire très-froides dans la tragédie, à moiss que ces personaiges secondaires répopréent des nouveiles intéressantes, ou qu'ils ne donnet lieu à des explications plus intéressantes encore. Mais les Servieries démande simplement des nouveiles; il veut avoir oil cont les sentiments de Viriste, quolègie donnet les les contraines de Viriste, quolègie donnet de la contraine de la contraine

Et de quoi s'inquiète un cœur qui la méprise? SERTORIUS.

N'appelez point mépris un violent respect Que sur mes plus doux vœux fait régner son aspect.

Il est peu de respects qui ressemblent au vôtre, S'il ne sait que trouver des raisons pour un autre; Et je préférerais un peu d'emportement Aux plus humbles devoirs d'un tel accablement 1.

SERTORIUS.

Il n'en est rien parti capable de me nuire, Qu'un soupir échappé ne dât soudain détruire Mais la reine, sensible à de nouveaux désirs, Enfendait mes raisons, et non pas mes soupirs.

THAMBE.
Seigneur, quand un Romain, quand un héros soupire,
Nous n'entendons pas bien ce qu'un soupir veut dire:

Et je vous servirais de meilieur truchement, Si vous vous expliquieu an peu plas clairement. Je asis qu'en ce climat, que vous nommez barbare, L'amour par un soupri prelquefois se déclare: Mais la gioire, qui fait toutes vos passions, Vous met trop au-dessus de ces impressions; De tela désir, trop has nour les grands cours de Rome...

SERTORIUS.

Ah! pour être Romain, je n'en suis pas moins homme 3.

J'aime, et peut-être plus qu'on n'a jamais aimé 3;

Ce violent respect que l'aspect de Viriate fait régner sur les plus doux veux de Sertorius, ce prud or respect qui ensemblent aux respect de Sertorius, ce respect qui ne sait que trouvre des rishons pour un autre, et extre suivante qui préférent lus peu d'emportement aux plus l'aumèles devoirs d'un accadiement? entir l'autre qui lui réolique qu'il réme set rèue part coupsité de la saire, « qu'en noussir évalue qu'il réme set rèue part coupsité ent la saire, « qu'en noussir évalue qu'il réme set rèue part coupsité ent saire, « qu'il aven sur les des la comme de comme de l'autre de la configure de la comme de comme de comme de l'autre de la configure de la comme de la comme de l'autre de la comme de la comm

Ah! pour être dévot, le n'en suis pas moins homme, (V.)

3 Cn very prouve ancore que coux qui ont dit que Corneille dédaipauit de faire parter d'amour se heiro as eson thes troupés. Cr et ent d'autant plus déplacé dans la bouche de Sertorius, qu'il n'a rien du jasqu'et qui puisse faire eroire qu'il ait une grande passion. Rien ne déplait plus au théâtre que les expressions fortes d'un sentiment faible; plus on cherche alors à attacher, et moins on attache. Bit Malgré non âge et noi, mon cœur s'est enflammé.
J'ai cru pouvoir me vaincre, et toute mon adresse
Daus mes plus grands efforts m'a fait voir ma faithlesse
Ceux de la politique, et ceux de l'amitié,
I'ont mis en un état à me faire pitié.
Le souvenir m'en tue, et ma vie incertaine
Dépend d'un peu d'espoir que j'attends de la reine.
Si toutefois.

#### THAMIRE.

Seigneur, elle a de la bondé; Mais je vois son esprit fortement irrité; Et , si vous m'ordonnez de vous parler sans feindre, Vous pouvez espérer, mais vous avez à craindre. Vy pendez point de temps, et ne négligez rien; C'est peut être un dessein mal ferme que le sien. La void. Profitez des avis qu'on vous donne; Et gardez bien sartout qu'elle ne m'en soupronne.

## SCÈNE II'.

## VIRIATE, SERTORIUS, THAMIRE.

VIRIATE.

On m'a dit qu'Aristie a manqué son projet,

quiest-ce qu'ant relac qui cet sensible à de nouveaux désirs, et quiventend des raisons et non pas des souplar? Et cette suivante qui n'enrend pas bien ce qu'un soupir vest dire, et qui serait un mellient trarèment? Non, jamais on air ries mis de plus maurais sur la soche trasquec. On der tant qu'on vouder qui cette critiques d'une; je dois et je vent la publier, parce que je déteste le mauvais autant que j'idoitre le bon (V.)

-1 Proflez de mes avis, mais ne me nommes pas ; discours de soubrette risilente, A quoi sert ente froide sche de comédiér Nisk il Baut remplir son acte, mais il faut donner à un parterre, souvent ignorant, grossier et tumultoux, vrois cents vers pour les chiq sous qu'un payail alors. Non, il faut bien plutô te donner que deux cents beaux vers par acte que trois cents manvist. Il ne faut piolet prostituer afini l'art de la pocise. Il est honteux qu'il y ait en France un parterze où les spectaters sont débout, pressés, gédes, décessairement munitieux; peut citre d'est encore un mai qu'un doune des spectacles toys les jours ; s'ils réstant plas rares, ils pourriseit devenit meilleux;

Voluptates commendat varior usus.

<sup>3</sup> Cette scène remplie d'ironle et de coquetterie semble bien peu convenable à Sertorius et à Viriate. Les vers en paraissent aussi confraints

Et que Pompée échappe à cet illustre objel. Serait-il vrai, seigneur?

Mais, bien qu'il l'abandonne, il l'adore dans l'ame, Et rompra, m'a-t-dit, la trève dès demain, S'il voit qu'elle s'apprête à me donner la main.

VIRIATE.

Vous vous alarmez pen d'une telle menace? SERTORIUS.

Ce n'est pas en effet ce qui plus m'embarrasse. Mais vous, pour Perpenna qu'avez-vous résolu? VIRIATE.

D'obéir sans remise au pouvoir absolu 1;

que les sentiments. Mais squand on voit ensuite Sertorius qui uit qu'il saime malgré as chercuz gris, e qu'il se en qu'il ne en qu'il ne la tien codicirate que deux on trois soupirs. Sertorius paraît trop petit. Viriate d'ailleurs lui dit à peu près les meuces choises qu'artatie a dites à Pompte. L'inne dit : Me rouize-cour? ne me rouize-rous para? l'autre dit : M'ailnezrous si L'une veu que Pompté à la crede sa main ; l'outre, que Sertorius lui donne sa main. Pompté a parté politique à sa femme; Sertorius Porte politique à sa maîtresee, Viriate iul dit : Fous antez que l'amour n'est par ce qui me presse. L'une et l'autre s'épuisent en raisonnements. Enfoi viriate fini etc tes éche en disant :

Je suis reine; et qui sait porter une couronne, Quand il a prononcé, n'aime point qu'on raisonne.

C'est parler à Sertorius, dont elle dépend, comme si clie parlait a son domestique : et ce n'aims point qu'on raisonne est d'un comique qui n'est pas aupportable. La fierté est ridicule quand elle n'est pas à sa place. (V.)

· Obeir sans remise, une offre on fair, assurer des nœuds, une frénésie poussée au dernier éclat. Quels vers! quelles expressions! Et de petits écoliers oseront me reprocher d'être trop sévère! (V.) - Ces écoliers dont Voltaire parie avec Indignation, et qu'il cut affligés davantage en n'en pariant pas, étaient les éerivains à la semaine, qui; iorsque cet ouvrage parut, s'érigèrent tous en vengeurs de Corneille, moins par zèle pour sa mémoire, que pour outrager Voltaire. Aucun d'eut n'eût été capable de faire une seule des execulentes remarques dispersées dans ce commentaire; mais ils relevèrent avec arrogance celles où Voitaire a pu se tromper, tandis qu'ils se récriaient d'admiration même sur les défauts les plus évidents de Corneille, Si l'on en croyait ces critiques, Théodore, Pertharite, Attila même, étaient des ouvrages où le génie de ce grand homme se montrait encore tout entier, et très-supérieurs aux meilleures tragédies de Voltaire, qui ne les avait décriés que par falousie. Tel était le zèle de ces messieurs pour ta gloire d'un mort qu'ils auraient outragé pendant sa vie. Mais d'où

Et si d'une offre en l'air votre âme encor frappé, Veut bien s'embarrasser du rèut de Pompee, Il ne tiendra qu'à vous que dès demain tous deux De l'un et l'autre lyunen nous n'assurions les neru-Dât se rompre la trère, et dôt la jalousie Jusqu'au dernier éclat pousser sa frénésie. SENTONICS.

Vous pourrez dès démain...

VIRIATE.

Dès ce même moment.

Ce n'est pas obéir qu'obéir lentement; Et quand l'obéissance a de l'exactitude, Elle voit que sa gloire est dans la promptitude.

Mes prières pouvaient souffrir quelques refus.

Je les prendrai toujours pour ordres absolus.

Qui peut ce qui lui plalt commande alors qu'il prie.

D'ailleurs Perpenan m'aime avei idolatire:

Tant d'amoor, tant de rois d'où son sang est venu,

Le pouvoir souverain dont il est soutenu,

Valent bien tous ensemble un trône imaginaire

Qui ne peut subsister que par l'heur de vous plaire.

Je n'ai donc qu'à mourir en faveur de ce choix <sup>1</sup>:
J'en ai reçu la loi de votre propre voix;
C'est un ordre absolu qu'il est temps que j'entende.
Pour aimer un Romain, vous voulez qu'il commande;
Et comme Perpenna ne le peut sans ma mort,
Pour remplir votre trône il lui faut tout mon sort.
Lui donner votre main, c'est m'ordonner, madame,
De lui cédler ma place au camp et dans votre âme.
Il est, il est trop juste, après un tel bonheur,
Qu'il l'ait dans notra armée, ainsi qu'en votre cœur.
J'obeis sans murmure, et veux bien que ma vie...

venait leur emportement contre Voltaire? Du sentiment de leur médiocrité, qui les avertissait de son mépris. (P.)

<sup>&</sup>quot;Il n'y a guère dans toutes ces seènes d'expression qui soit juste; mais le pis est que les sentiments sont encore moins naturels. Un vieux factieux tel que Sertorius doit-il dire à une femme qu'il mourra en faveur du choix qu'elle fora d'un autre? (V.)

#### ACTE IV, SCÈNE II.

#### VIBIATE

Avant que par cet ordre elle vous soit ravie, Puís-je me plaindre à vous d'un retour inégal Qui tient moins d'un ami qu'il ne fait d'un rival? Vous trouvez ma faveur et trop prompte et trop pleine! L'hymen où je m'apprète est pour vous une géne! Vous m'en parlez enfin commes i vous m'aminez!

#### SERTORIUS.

Souffrez, après ce mot, que je meure à vos pieds
J'y veux hien immoder tout mon bonheur au vôtre,
Mais je ne vous puis voir entre les bras d'un autre;
Et c'est assez vous dire à quelle extrémité
Me réduit mon amour que l'ai mal écouté.

Bien qu'un si digne objet le rendît excusable, J'ai cru honteux d'aimer quand on n'est plus aimable : J'ai voulu m'en défendre à voir mes cheveux gris. Et me suis répondu longtemps de vos mépris. Mais j'ai vu dans votre ame ensuite une autre idée, ... Sur qui mon espérance aussitôt s'est fondée; Et ie me suis promis bien plus qu'à tous vos rois. Quand j'ai vu que l'amour n'en ferait point le choix. J'allais me déclarer, sans l'offre d'Aristie : Non que ma passion s'en soit vue alentie: Mais je n'ai point douté qu'il ne fût d'un grand cœur De tout sacrifier pour le commun bonheur. L'amour de Perpenna s'est joint à ces pensées : Vous avez vu le reste, et mes raisons forcées. Je m'étais figuré que de tels déplaisirs Pourraient ne me coûter que deux ou trois soupirs: Et, pour m'en consoler, j'envisageais l'estime Et d'ami généreux et de chef magnanime : Mais, près d'un conp fatal, je sens par mes ennuis Que je me promettais bien plus que je ne puis. Je me rends donc, madame; ordonnez de ma vie :

Jamais to relicule excessif des infrigues amourenees de nos héros de théatre n's para plus sensiblement que dans ce couplet où or vieux militaire, ce vieux coajaré, rest aboutré d'amour aux poiss de sa Virate, qu'il n'aime goère. Il s'en est défends d voir ses chereux gris ; mais as passion es est per sue alertife, quoiqu'il n'ait flat garé que de tels déplaisirs ne lui coliteraient que deux on trois soupirs : il envisagenit lettime de ché prognamieux (V.)

Encor tout de nouveau je vons la sacrifie.

Aimez-vous Perpenna?

VIRIATE. Je sais vous obéir,

Mais je ne sais que Cest d'aimer ni de hair; Et la part que tanibit vous aviez dans mon âme Fut un don de ma gloire, et non pas de ma flamme. Je n'en ai point pour lu, je n'en eus point pour vous; Je ne veux point d'amant, mais je veux un époux, Mais je veux un héros, qui par son hyménée Sache dévers à laut le frûnce oi; è suis née, Qu'il puisse de l'Espagne être l'heureux soutien, Et laiser de vrias rois de mon saug et du sieu.

Je le trouvais en rous , n'eût été la bassesse Qui pour ce cher rival contre moi s'intéresse , Et dont , quand je vous mets au-dessus de cent rois , Une répudiée a mérité le choix.

Je l'oublierai pourtant, et veux vous faire grâce. M'aimez-vous?

Oserai-je en prendre encor l'andace ?

Prenez-la, j'y consens, seigneur; et dès demain, Au lieu de Perpenna, donnez-moi votre main.

Que se tiendrait heureux un amour moins sincère Qui n'aurait autre but que de se satisfaire <sup>1</sup>, Et qui se rempirait de sa félicité, Sans prendre aucun souci de votre dignité! Mais quand vous oubliéze en le Jai pu vous dire, Puis-je oublier les soins d'agrandir votre empire? One votre grand proisé est celui de réune? §

VIRIATE.

Seigneur, vous faire grâce, est-ce m'en éloigner?

SERTORIUS.

Ali! madame, est-il temps que cette grâce éclate:

C'est cet éclat, seigneur, que cherche Viriale.

Autre but que de se satisfaire donne une idée qui est un peu comique, et qui assurément ne convient pas à la tragédie. (1.)

#### SERTORIUS.

Nous perdons tout, madame, à le précipiter.
L'amour de Perpenna le fera révolter;
Souffice qu'un peu de temps doucement le méuage,
Qu'auprès d'un autre objet un autre amour l'engage:
Des amis d'aristie assorons le secours
A force de premettre, en différant toujours.
Détruire tout l'espoir qui les tient en haleine,
C'est les pendre, c'est mettre un jaioux hors de peine,
Dont l'esprit déranté nes edoit pas giérir
De cette impression qui peut nous l'acquiérir.
Pourrions-nous renger Rome après de telles pettes?
Pourrions-nous l'affranchir des misères souffertes?
Et de ses interês un si haut abandon...

#### VIRIATE.

Et que m'importe à moi si Rome souffre ou non :? Quand j'aurai de ses maux effacé l'infamie, J'en obtiendrai pour fruit le nom de son amie! Je vous verrai consul m'en apporter les lois, Et m'abaisser vous même au rang des autres rois ! Si vous m'aimez, seigneur, nos mers et nos montagnes Doivent borner nos vœux, aiusi que nos Espagnes : Nous pouvons nous y faire un assez beau destin. Sans chercher d'autre gloire au pied de l'Aventin. Affranchissons le Tage, et laissons faire au Tibre. La liberté n'est rien quand tout le monde est libre; Mais il est beau de l'être, et voir tout l'univers Soupirer sous le joug, et gémir dans les fers; li est beau d'étaler cette prérogative Aux yeux du Rhône esclave et de Rome captive; Et de voir envier aux peuples abattns Ce respect que le sort garde pour les vertus. Quant au grand Perpenua, s'il est si redoutable,

Permettez-moi le soin de le rendre traitable ; Je sais l'art d'empêcher les grands œurs de faillir. SERTORIUS.

Mais quel fruit pensez-vous en pouvoir recueillir?

Volla enfin des sentiments dignes d'une reine et d'une ennemie de home. Vollà des vers qui seralent dignes de l'entrevue de Pompée et de Sertorius, avec un peu de correction. Si tont le rôte de Viriate était de orte force, is pières serait au rang des chefs-d'univre. (V.)

Je le sais comme vous , et vois quelles tempétes Cet ordre surprenant formera sur nos têtes : Ne cherchons point, madame , à faire des mutius, Et ne nous brouillons point avec uos boss destins. Rome nous donnera sans eur sasce de peine, Avant que de sonscrire à l'hymen d'une reine ; Et nous r'en fléchirons jamais la dureté, A moins qu'elle nous doive et gloire et liberté.

VIRIATE.

Je vous avouerai plus, seigneur : loin d'y souscrire, Elle en prendra pour vous une haine où j'aspire, Un courroux implacable, un orgueil endurci; Et c'est par où je veux vous arrêter ici. Qu'ai-je à faire dans Rome? et pourquoi, je vous prie...

Mais nos Romains, madame, aiment tons leur patrie; Et de tous leurs travaux l'nnique et doux espoir, C'est de vaincre bientôt assez pour la revoir.

#### VIRIATE.

Pour les enchaîner tous sur les rives du Tage, Nous n'avois qu'à laisser Rome dans l'esclavage : Ils aimeront à vivre et sous vous et sous moi, Tant qu'ils n'auront qu'un choix d'un tyran ou d'un rui-

lls ont pour l'un et l'autre une pareille haine, Et n'obéiront point au mari d'une reine. VIRIATE.

Qu'ils aillent donc chercher des climats à leur choix, Où le gouvernement n'ait ni tyrens ni rois. Noe Espagnols, formés à votre art militaire, Achèveront sans enz ce qui nous reste à faire.

La perte de Sylla n'est pas ce que je veux; Rome attire encor moins la fierté de mes vœux : L'hymen où je prétends ne peut trouver d'amorces Au milien d'une ville où règnent les divorces; Et de baut de mon trône on ne voit point d'attraits Où l'on n'est roi qu'un an, pour n'être pien après. Enfin, pour achever, j'ai fait pour vous plus qu'elle : Elle vous a banni, j'ai pris votre querelle;

<sup>·</sup> Un ordre surprenant qui forme des tempétes sur des têtes! (V.)

Je conserve des jours qu'elle veut vons ravir.
Prenez le diadème, et laissez-la servir.
Il est bean de tenter des choses inouies ,
Dût-on voir par l'effet ses volontés trahies.
Pour moi, d'un grand Romain je veux l'aire un grand roi;
Vous , s'il y faut péiri, périssez avec moi :
C'est gloire de se perdre en servant ce qu'on aime.

SERTORIUS.

Mais porter dès l'abord les choses à l'extrème, Madame, et sans besoir faire des mécontents : Noyons heureux plus tard, pour l'être plus longtemps. Une victoire ou deux jointes à quelque adresse...

Yous savez que l'amour n'est pas ce qui me presse, Seigneur. Mais, après tout, il faut le confesser, Tant de précaution commence à me lasser. Je suis reine; et qui sait porter une couronne, Quand il a pronnocé, n'aime point qu'on raisonne. Je vais penser à moi, yous penserez à vous.

Ah! si vous écoutez cet injuste courroux...
VIRIATE.

Je n'en ai point, seigneur; mais mon inquiétude Ne veut plus dans mon sort aucune incertitude : Yous me direz demain où je dois l'arrêter. Cependant je yous laisse avec qui consulter.

SCÈNE III .

SERTORIUS, PERPENNA, AUFIDE.

PERPENNA, à Aufide.

Dieux! qui peut faire ainsi disparattre la reine?

Cette seène paralt encore moins digne de la tragédie que les précientes. Perpenna el Sertorius ne n'embenden point l'im dit. I pe parlais de sylla j'isuite : Je parlais de la réna. Ces petites mépries ne son permises que dans la consélei. I est vivil que cette ceden est totte comique. Conséque chose qui le pêns. Jones-pout se qu'on dél. T. Avexmer plus lois. Avoit n'écons rien conclus, mais ce n'est pas mer plus lois. Avoit n'écons rien conclus, mais ce n'est pas mé faute. Si je m'en troucais mai, pous ne series pas bien... Tout le recte ci écrit de ce sigle. (V.)

378

AUFIDE, à Perpenna. Lui-même a quelque chose en l'âme qui le gêne. Seigneur; et notre abord le rend tout interdit.

De Pompée en ces lieux savez-vons ce qu'on dit? L'avez-vous mis fort loin au delà de la porte?

Comme assez près des murs il avait son escorte. Je me suis dispensé de le mettre plus loin. Mais de votre secours, seigneur, j'ai grand besoin. Tont son visage montre une fierté si hante...

SERTORIUS. Nons n'avons rien conclu, mais ce n'est pas ma faute;

Et vous savez... PERPENNA.

Je sais qu'en de pareils débats... SERTORIUS.

Je n'ai point cru devoir mettre les armes bas ; li n'est pas encor temps.

PERPENNA. Continuez, de grâce; Il n'est pas encor temps que l'amitié se lasse.

SERTORIUS. Votre intérêt m'arrête autant comme le mien : Si je m'en trouvais mal, vous né seriez pas bien.

PERPENNA. De vrai, sans votre appui le serais fort à plaindre: Mais je ne vois pour vous aucun sujet de craindre. SERTORIUS.

Je serais le premier dont on serait jaloux ; Mais ensuite le sort pourrait tomber sur vous. Le tyran après moi vous craint plus qu'ancun autre, Et ma tête abattue ébranlerait la vôtre. Nous ferous bien tous deux d'attendre plus d'un an.

PERPENNA. Que parlez-vons, seigneur, de tête et de tyran?

SERTORIUS. Je parle de Sylla; vous le devez connuitre.

PERPENNA. Et je parlais des feux que la reine a fait naltre. SERTORIUS.

Nos esprits étaient donc également distraits; à.

Tont le mien s'attachait aux périls de la paix; Et je vous demandais quel bruit fait par la ville De Pompée et de moi l'entretien inntile. Yous le saurez, Aufde?

AUFIDE.

A ne rien déguiser, Seigneur, ceux de sa suite en ont su mat user; J'en crains parmi le peuple un insolent nurmure : Its ont dit que Sylla quitte sa dictature. Que vous seul refusez les douceurs de la paix, El voulez une guerre à ne finir jamais. Dejà de nos sodats l'âme préoccupée Montre un peu trop de joie à parier de Pompée; Et si l'erreur s'épand jusque no se garnisous , Elle y pourra semer de dangereux poisous .

Nous en romprons le coup avant qu'elle grossisse, Et ferons par nos soins avorter l'artifice. D'autres plus grands périls le ciel m'a garanti. PERFENNA.

Ne ferions-nous point mieux d'accepter le parti, Seigneur? Trouvez-vous l'offre ou honteuse ou mal sûre?

Sylla peut en effet quitter sa dictature : Mais il peut faire aussi des consuls à son choix, De qui la pourpre esclave agira sous ses lois : Et quand nous n'en craindrons aucuns ordres sinistres, Nous périrons par ceux de ses tâches ministres. Croyez-moi, pour des gens comme vous deux et moi, Rien n'est si dangereux que trop de boune foi. Sylla par politique a pris cette mesure De montrer aux soldats l'impunité fort sûre; Mais pour Cinna, Carbon, le jeune Marius, Il a voulu leur tête, et les a tous perdus-Pour moi, que tout mou camp sur ce bruit m'abandonne, Qu'il ne reste pour moi que ma seule personne, Je me perdrai plutôt dans quelque affrenx climat, Qu'aller, tant qu'il vivra, briguer le consulat. Vous...

PERPENNA.

Ce n'est pas, seigneur, ce qui me tient en peine.

Exclu du consulat par l'hymen d'une reine, Du moius si vos bontés m'obtiennent ce bonheur, Je n'attends plus de Rome aucun degré d'honneur; Et, banni pour jamais dans la Lusitanie, J'y crois en streté les restes de ma vie.

sertories.

Oui ; mais je ne vois pas encor de sûreté A ce que vous et moi nous avions concerté. Vos savez que la reine est d'une humeur si fière... Mais peut-être le temps la rendra moins altière. Adieu : dispensez-moi de parler là-dessus.

PERPENNA.

SERTORIUS.

Parlez, seigneur : mes vœux sont-ils si mal reçus? Est-ce en vain que je l'aime, en vain que je soupire?

Sa retraite a plus dit que je ne puis vous dire.

PERPENNA.

Elle m'a dit beauconp: mais, seigneur, achevez,
Et ne me cachez point ce que vous en savez.

Ne m'auriez-vous rempli que d'un espoir frivole?

Non, je vous l'ai cédée, et vous tiendrai parole. Le l'aime, et vous la donne eucor malgré mon feu; Mais je crains que ce don n'ait jamais son aveq; Qu'il n'attire sur nous d'impitoyables haines. Que vous diraije enfin? L'Espagne a d'autres reines; Et vons pourriez vous faire un destin bien plus doux, si vous faisies pour moit ce que je fais pour vous. Celle des Vacéens, celle des llergèles ', Rendraient vos volontés bien plus tôt satisfaites; La rêne avec chaleur savariat vous y servir.

PERPENNA.

Vous me l'avez promise, et me l'allez ravir.

SERTORIUS.

Que sert que je promette et que je vous la donne, Quand son ambition l'attache à ma personne? Vous savez les raisons de cet attachement,

 $<sup>^{3}</sup>$  On ne s'attendait ni à la reine des Vacéens , ni à celle des Hergètes. Rien n'est plus froid que de pareilles propositions ; el , dans une tragédie , le froid est encore plus insupportable que le comique deplacé , et que les fautes de langage ,  $(V_{\rm o})$ 

Je vous en ai tantôt parlé confidemment; Je vous en fais encor la même confidence. Faites à vort amour un peu de violence; J'ai triomplié du mien; j'y suis encor tout prêt : Mais, s'il faut du part l'inémeger l'intérêt, Faut-il pousser à bout une reline obstince, Qui veut faire à son choix toute sa destince, Et de qui le secours, depuis plus de dix ans, Nous a mieux soutenus que tous nos partisans's

La trouvez-vous, seigneur, en état de vous nuire?

Nou , elle ne peut pas tout à fait nous détruire; Mais, si vous m'enchaînez à ce que J'ai promis, Dès demain elle traite avec nos ennemis. Leur camp n'est que trop proche; jet clacun murmure; Jugez ce qu'il faut craindre en cette conjoncture. Voyez quel prompt remède on y peut apporter, Et quel fruit nous aurons de la violenter.

C'est à moi de me vaincre, et la raison l'ordonne : Mais d'un si grand dessein tout mon cœur qui frissonne...

SERTORIUS.

Ne vous contraignez point : dut m'en coûter le jour,
Je tiendrai ma promesse en dépit de l'amour.

Si vos promesses n'ont l'aveu de Viriate...

SERTORIUS.

Je ne puis de sa part rien dire qui vous flatte.

PERPENNA.

Je dois donc me contraindre, et j'y suis résolu.
Oni, sur tous mes désirs je me rends absolu;
J'en veux, à votre exemple, être aujourd'hui le maltre;
Et, malgré cet amour que j'ai laissé trop croître,
Vous dieze à la reine.

Eh bien! je lui dirai?
PERPENNA.

Rien, seigneur, rien encor; demain j'y penserai.
Toutefois la colère ou s'emporte son ame
Pourrait dès cette nuit commencer quelque trame.

Vous lui direz, seigneur, tout ce que vous voudrer; Et je suivrai l'avis que pour moi vous prendrez. SERTORIUS.

Je vous admire et plains.

PERPENNA.

Que j'ai l'âme accablee!

SERTORIUS.

Je partage les maux dont je la vois comblée.

Adieu : j'entre un moment pour calmer son chagrin,

Et me rendrai chez vous à l'heure du festin.

## SCÈNE IV.

#### PERPENNA, AUFIDE.

#### AUFIDE.

Ce maltre si chéri fait pour vous des merveilles ; Votre flamme en recoit des faveurs sans pareilles! Son nom seul, malgré lui, vous avait tout volé. Et la reine se rend sitôt qu'il a parlé. Quels services faut-il que votre espoir hasarde. Afin de mériter l'amour qu'elle vous garde? Et dans quel temps, seigneur, purgerez-vous ces lieux De cet illustre obiet qui lui blesse les yeux? Elle n'est point ingrate; et les lois qu'elle impose, Pour se faire obéir promettent peu de chose; Mais on n'a qu'à laisser le salaire à son choix . Et courir sans scrupule exécuter ses lois. Vous ne me dites rien? Apprenez-moi, de grâce, Comment vous résolvez que le festin se passe? Dissimulerez-vous ce manquement de foi? Et voulez-vous...

#### PERPENNA.

Allons en résoudre chez moi.

## ACTE CINQUIÈME.

## SCENE PREMIERE

## ARISTIE, VIRIATE.

ARISTIE.

Oui, mailame, j'en suis comme vous ennemie.
Vous aimez les grandeurs, et je hais l'infamie.
Je clereche à me venger, vous, à vous établir;
Mais vous pourrez me perdre, et moi vous affaiblir,
Si le cœur mieux ouvert ne met d'intelligence
Votre établissement avecure ma vengeance.

On m'a volé Pompée; et moi pour le braver, Cet ingrat que as loi n'ose me conserver, Je cherche un autre époux qui le passe, ou l'égale: Marche le rivale, Et n'ai point do prévoir, ni que vers un Romain Une reine jamais daignât pencher sa main, Ni qu'un héros, dont l'âme a paru si romaine, Démentit ce grand nom par l'hymen d'une reine. J'ai cru dans sa naissance et votre dignité Pareille avresion et contrairs fierté. Cependant on me dit qu'il consent l'inyménée, Et qu'en vain il s'oppose au closit de la journée,

Oue veujent Aristic et Viriate? qu'ont-elles à se dire? Elles se parlent pour se parier : c'est nne dame qui rend visite à une autre , ciles font la conversation; et cela est si vrai , que Viriate répéte à la femme de Pompée tout ce qu'elle a délà dit de Sertorius. La règle est qu'aucun personnage ne doit paraître sur la scène sans néecssité : ee n'est pas encore assez, il faut que cette nécessité soit intéressante. Ces dialogues inutiles sont ce qu'on appelle du remplissage. Il est presque impossible de faire une tragédie exempte de ce défaut. L'usage a voulu que les actes enssent une longueur à peu près égale. Le public, éncore grossier, se eroyait trompé s'il n'avait pas deux heures de spectacle ponr son argent. Les chœurs des anciens étaient absolument ignorés, et, dans ecs maiheureux leux de paume, où de mauvais farceurs étaient accoutumés à déclamer les farces de Hardi et de Garnier, le bourgeois de Paris exigeait pour ses einq sous qu'on déclamât pendant deux heures, Cette loi a prévaiu depuis que nous sommes sortis de la barbarie ou nous étions plongés. On ne peut trop s'élever contre ce ridicule usage. (V.)

Puisque, si dès demain il n'a tout son éclat, Vous allez du parti séparer votre État.

Comme je n'ai pour but que d'en grossir les forces, J'aurais grand déplaisir d'y causer des divorces, Et de servir Sylla inleux que tous ses amis, Quand je lui veux partout faire des ennemis. Parlez douc : quelque espoir que vous m'ayez vu prendre, Si vous y prétendez, je cesse d'y prétendre. Un reste d'autre espoir, et plus juste, et plus doux, Saura voir sans chagrin Sertorius à vous. Mon cœur veut à toute heure immoler à Poupée Tous les ressentiments de ma place usurpée; Et, comme son amour eut peine à me trahir, J'ai voulu me venger, et n'ai pu le hair. Ne me déguisez rien, non plus que je déguise.

Viriate à son tour vous doit même franchise, Madame; et d'ailleurs même on vous en a trop dit, Pour vous dissimuler ce que j'af dans l'esprit.

Pai fait venir exprès Sertorius d'Afrique. Pour sauver mes États d'un pouvoir tyrannique; Et mes voisins domptés m'apprenaient que sans lui Nos rois contre Sylla n'étaient qu'un vain appui. Avec un seul vaisseau ce grand héros prit terre 1; Avec mes sujets seuls il commenca la guerre : Je mis entre ses mains mes places et mes ports, Et je lui confiai mon sceptre et mes trésors. Dès l'abord il sut vaincre, et i'ai vu la victoire Enfler de jour en jour sa puissance et sa gloire. Nos rois lassés du joug, et vos persécutés, Avec tant de chaleur l'ont joint de tous côtés, Ou'enfin il a poussé nos armes fortunées Jusques à vous réduire au pied des Pyrénées. Mais, après l'avoir mis au point où je le voi, Je ne pais voir que lui qui soit digne de moi; Et, regardant sa gloire ainsi que mon ouvrage, Je périrai plutôt qu'une autre la partage.

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> Ces particularités ont déjà été annoncées déale premier acte, viriate fait, su cinquième, une nouveile exposition, Rien ne fait mieux voir qu'elle n'a rien à dire; point de passion, point d'intrigue dans Viriate, aul chancement d'état, (vir.)

Mes sujets valent bien que j'aime à leur donner Des monarques d'un sang qui sache gouverner, Qui sache faire tête à vos tyrans du monde . Et rendre notre Espagne en lauriers si féconde . Qu'on voie un jour le Pô redouter ses efforts, Et le Tibre lui-même en trembler pour ses bords. ARISTIE.

Votre dessein est grand; mais à quoi qu'il aspire... VIRIATE. Il m'a dit les raisons que vous me voulez dire. Je sais qu'il serait bon de taire et différer Ce glorieux bymen qu'il me fait espérer : Mais la paix qu'aujourd'hui l'on offre à ce grand homme Duvre trop les chemins et les portes de Rome. Je vois que, s'il y rentre, il est perdu pour moi; Et je l'en veux bannir par le don de ma foi.. Si je hasarde trop de m'être déclarée, J'aime mieux ce péril que ma perte assurée; Et, si tous vos proscrits osent s'en désunir, Nos bons destins sans eux pourront nous soutenir. Mes peuples aguerris sous votre discipline N'auront iamais au cœur de Rome qui domine : Et ce sont des Romains dont l'unique souci Est de combattré, vaincre et triompher ici. Tant qu'ils verront marcher ce héros à leur tête, ils iront sans fraveur de conquête en conquête.

Saura... Mais que nous veut ce Romain inconnu 1? · Comme Pompée et Sertorius ont eu un entretien qui n'a rien produit . Aristic of Viriate ont ici un entretien non moins inutile , mais plus froid. Viriate conte à Aristie l'histoire de Sertorius, qu'elle a délà contée à d'autres dans les actes précédents. Les fautes principales de langage sont : daignez pencher sa main , pour dire : abaisser sa main ; consent l'hyménée, au lieu de consent à l'hyménée; s'il n'a tout son éclat, pour s'il ne s'effectue pas ; un reste d'autre espoir ; la paix qui

qu'un grand effet demande, et qui arrête Pompée à le donner. Si le terme est impropre et le tour vicieux En vain vous m'étalez une scène savante,

Un exemple si grand dignement soutenu

Mais ici la scène n'est point savante, et les termes sont très-impropres, les tours sont très-vicieux, (V.)

ouvre trop les portes de Rome; Rome qui domine au cœur; l'ordre

## SCÈNE II.

#### ARISTIE, VIRIATE, ARCAS.

## ARISTIE.

Madame, c'est Arcas, l'affranchi de mon frère; Sa venue en ces lieux cache quelque mystère. Parle, Arcas, et dis-nous...

# ARCAS.

Ces lettres mieux que moi Vous diront un succès qu'à peine encor je croi.

- " Chère sœur , pour ta joie il est temps que tu saches " Que nos maux et les tiens vont finir en effet.
- « Sylla marche en public sans faisceaux et sans haches,
- " Prêt à rendre raison de tout ce qu'il a fait.
  - « Il s'est eu plein sénat démis de sa puissance;
- " Et si vers toi Pompée a le moindre penchant,
- « Le ciel vient de briser sa nouvelle alliance, « Et la triste Æmilie est morte en accouchant.
- « Sylla même consent, pour calmer tant de liaiues,
- « Qu'un feu qui fut si beau rentre en sa dignité, « Et que l'hymen te rende à tes premières chaînes.
- « Et que l'hymen te rende a tes premières chan « En même temps qu'à Rome il rend sa liberté.
- Quintus Aristius.

  Le ciel s'est donc lassé de m'être impitoyable!
  Ce bonheur, comme à toi, me paraît incroyable.
  Cours au camp de Pompée, et dis-lui, cher Arcas...

  ARCAS.

  ARCAS.

ll a cette nouvelle, et revient sur ses pas. De la part de Sylla chargé de lui remettre Sur ce grand changement une pareille lettre, A deux milles d'ici j'ai su le rencontrer.

'Ce j'ai su fait entendre qu'il y avait beaucoup de peine ; beaucoup d'art et de savoir-faire à rencontrer Pompée : f'ai su vaincre et régner , parce que ce sont deux choses très-difficiles.

J'ai su , par une longue et pénible industrie ,

Bes plus mortels venius prévenir la furie.... l'ai su lui préparer des craintes et des veilles....

l'ai su lui préparer des craintes et des veilles....
l'ai prévu ses complots, je sais les prévenir.

Le mot savoir est bien placé dans tous ces exemples : il indique la

ARISTIE.

Quel amour, quelle joie a-t-il daigné montrer? Que dit-il? que fait-il?

ARCAS.

Vous pouvez bien juger de son impatience; Mais, rappelé vers vous par un transport d'amour Qui ne lui permet pas d'achever son retour. L'ortre que pour son camp ce grand effet demande L'arrôte à le donner, attendant qu'il s'y rende. Il me autvra de prêse, et m'a fait avancer Pour vous dire un miracle do vous n'osiez peuser.

Vous avez lieu d'en prendre une allégresse égale, Madame; vous voilà sans crainte et sans rivale.

Je n'en ai plus en vous, et je n'en puis douter; Mais il m'en reste une autre, et plus à redouter, Rome, que ce héros aime plus que lui-même, Et qu'il préférerait sans doute au diadème, Si contre cet amour....

## SCÈNE III.

VIRIATE.

VIRIATE, ARISTIE, THAMIRE, ARCAS.

THAMIRE.
Ali, madame!
VIRIATE.

Qu'as-tu.

Thamire? et d'où te vient ce visage abattu? Que nous disent tes pleurs?

THAMIRE.

Que vous étes perdue,

petne qu'on a prise. Mais j'ai su rencontrer un homme en chemin est ridicule. Tous les mauvais poètes ont imité cette faute. (V.)

L'assassinat de Sertorius, qui deruit faire un grand eifet, n'en lait aucun; la rabono en est que ce qui n'est point préparé avec terreur n'en peut point causer : le spectateur y prind d'untant moins d'intérêt, que Virite elle-meur en s'en occupe pressure pas, telt un songe qu'à elle; elle dit qu'on reui disposer d'etle et de ... on trône. (v.) Que cet illustre bras qui vous a défendue... VIBIATE.

Sertorius?

THAMIRE.

Hélas! ce grand Sertorius...

N'achèveras-tu point?

VIRIATE.

THAMIBE. Madame, il ne vit plus.

VÎRIATE. Il ne vit plus, ò ciel! Qui te l'a dit, Thamire? THAMIRE.

Ses assassins font gloire eux-mêmes de le dire: Ces tigres, dont la rage, au milieu du festin, Par l'ordre d'un perfide a tranché son destin, Tout couverts de son sang, courent parmi la ville Émouvoir les soldats et le peuple imbécile ; Et Perpenna, par eux proclamé général, Ne vous fait que trop voir d'où part ce coup fatal. VIRIATE.

Il m'en fait voir ensemble et l'auteur et la cause. Par cet assassinat c'est de moi qu'on dispose : C'est mon trône, c'est moi qu'on prétend conquérir; Et c'est mon juste choix qui seul l'a fait périr.

Madame, après sa perte, et parmi ces alarmes, N'attendez point de moi de soupirs ni de larmes : Ce sont amusements que dédaigne aisément Le prompt et noble orgueil d'un vif ressentiment : Qui pleure l'affaiblit, qui soupire l'exhale. Il faut plus de fierté dans une âme royale : Et ma douleur, soumise aux soins de le venger.

ARISTIE.

Mais vous vous aveuglez au milieu du danger : Songez à fuir, madame.

Il n'est plus temps; Aufide, Des portes du palais saisi pour ce perfide, En fait votre prison, et lui répond de vous. Il vient; dissimulez un si iuste courroux : Et, jusqu'à ce qu'un temps plus favorable arrive 1,

<sup>\*</sup> J'ai dit souvent qu'on doit soigneusement éviter ce concours de syila-

Daignez vous souvenir que vous êtes captive.

VIRIATE.

Je sals ce que je suis , et le serai toujours ,
N'eussé-je que le ciel et moi pour mon secours.

### SCÈNE IV.

PERPENNA, ARISTIE, VIRIATE, THAMIRE, ARCAS.

Sertorius est mort; cessez d'être jalouse,
Madame, du haut rang qu'airnit pris son épouse,
Et n'appréhendez plus, comme de son vivant,
Qu'en vos propres Ettas ella dit le pas devant '
Sil'espoir d'Aristie a fait ombrage au vôtre,
Je puis vous assurer et d'elle et de tonte autre,
Et que ce coup heureux saura vons mainteuir
Et contre le présent et contre l'avenir.
C'était un grand guerrier, mais dont le sang ni l'âge
Ne pouvaient avec vous faire un digue assemblage;
Et maltrée os édants, ce out vous en plaisait vous en plaisait.

bes qui offensent l'orelile : jusqu'à ce que. Cela parait une minutic : ee n'en est point une : ee défaut répété forme un style trop barbare. J'ai in dans une tragédie :

Nous l'attendrons tous trois jusqu'à ce qu'il se montre,

Parce que les proserits s'en vont à sa rencontre. (V.) · C'est une chose également révoltante et froide que l'ironie avec laquelle cet assassio vient répéter à Viriate ce qu'elle jui avait dit au second acte, qu'elle craignait qu'Aristie ne prit le pas devant. Il vient se proposer avec des qualités où Viriate trouvers de quoi mériter une reine-Son bras l'a dégagée d'un choix abject, Enfin il fait entendre à la reine qu'il est plus jeune que Sertorius. Il n'y a point de connaisseur qui ne se rebute à cette fecture ; le soul fruit qu'on en puisse retirer, c'est que jamais ou ne doit mettre un grand crime sur la scène, qu'on ne fasse frémir le spectateur ; que c'est là où li faut porter le trouble et l'effroi dans l'ame, et que tout ce qui n'émeut, point est indigne de la scène tragique. C'est une règle puisée dans la nature , qu'il ne faut point parier d'amour quand on vient de commettre un erime horrible, moins par amour que par ambition. Comment ce froid amour d'un seéiérat pourrait-il produire queique intérêt? Que le forcené Ladislas, emporté par su passion, teint du sang de son rival, se jette aux pieds de sa maîtresse, on est cmu d'horreur et de pitié. Oreste fait un effet admirable dans .Indromague, quand ii parait devant Hermione qui l'a forcé d'assassiner Pyrrhus. Point de grands erimes sans de grandes passions qui fassent pleurer pour le criminel même. C'est jà la vraie tragédie. (V.)

C'était sa diguité qui vous tyramissit. Le nous deginéral vous le readoit ainnable ; A vos rois, à noi-inème il était préférable; Vous vous ébonissiez du titre et de l'emploi : Et je vieus vous offirir et l'on et l'autre en moi, Avec des qualités oir votre âme hautaine Trouvera mieux de quoi mériter usu reine. Un Romain qui commande et sort du saug des rois, (Je laisse l'âge à part) peut espérer sou choix, Surtout quand d'un affront son amour l'a vengée, Et que d'un choix abject son bras l'a dégage.

ARISTIE,

Après ('être immolé chez loi tou général,
Toi, que faisait trembler l'ombre d'un telrival,
Lâche, in vieus ici braver encor des femunes,
Vanter insolemment les délestables flammes,
Férmaparer d'une reine en son propre palais,
El demander sa main pour prix de tes forfaits!
El demander sa main pour prix de tes forfaits!
Crains les dieux, soéferat, crains les dieux, on Pompée;
Crains leur haine, ou son bras, leur fondre, ou son épée;
El, quelque noir orgueil qui le puisse aveugler,
Apprends qu'il m'aime encore, et commence à trembler.
Tu le verras, méchant, plus folt que lu ne penses;
Attends, attends de lui les dignes récompenses.

S'îl eu croit votre ardeur, je suis sûr du trépas; Mais peut-être, madame, ji ne l'eu croira pas; Et quand il me verra comunander une armée Contre hit tant de fois à vaincre accontimée; il se rendra facile à conclure time paix. Qui faissit des tantói ses pins ardents soulusits. J'ai même entre mes mains un asseu con otage, Pour faire mes trailfes avec que avantage. Cependant vous pourrier, pour votre heur et le mien, Ne parler pas à haut à qui ne vous dit rieu; Ces menaces en l'air vous donnent trop de peine. Après ce que j'ai fait, laissez faire la creine; Et, sans blâmer des veux qui ne vont point à vous ,

<sup>•</sup> Ce sont des vers de Jodelet; et je ne vous dis rien , après lui avon parlé assez longtemps , est encore plus comique. (V.)

Songez à regagner le cœur de votre époux.

Oui, madame, en effet c'est à moi de répondre, Et mon silence ingrat a droit de me confondre'. Ce généreux exploit, ces nobles sentiments; Méritent de ma part de hauts remerciments: Les différer encor, c'est lui faire injustice.

Les differer encor, c'est fui faire injustice.

Il m'a rendu sans doute un signalé service;
Mais il n'en sait encor la grandeur qu'à demi.

Le grand Sertorius fut son parfait ami.

Apprenez-le, seigneur (car je me persuade
Oue nous devous ce titre à votre nouveau grale;

£t, pour le peu de temps qu'il pourra vous dirrer,
Il me coûtera pen de vous le déférer);
Il me coûtera pen de vous le déférer);
Ce lufros; qu'il os ameriter ma coûter;
Que malagré aou amour, que masigré non courroux,
Il a fait tous efforts pour me donner-à vous;
Et qu'à moissi qu'il vous plôt lui rendre sa parole,
Tout mou dessein n'était qu'une atteinte \* Irivole;
Qu'il s'obstinait pour vous au refus de na mar

Et to peux loi plonger un poignard dans le sein! Et ton bras...

VIRIATE.

ARISTIE.

Permettez, madame, que j'estime La grandeur de l'amour par la grandeur du crime. Chez Ini-même, à sa table, au milieu d'un festin,

D'un si parfait ami devenir l'assassin, Et de son général se faire un sacrifice, Lorsque son amitié lui rend un let service; Remoucer à la gloire, accepter pour jamais L'infamie, et l'increur qui sint les grands forfaits; Jusqu'eu mon cabinet porter sa violence; Pour obtenir ma main m'y teuri sans défense.:

Le silence ingrat de Viriatel cette ingrate de fièvre! joignez a ceta de hauts remerciments. (V.)

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup> La dernière édition donnée par Pierre Corneille (1821), èt ceite publice par Thomas Corneille, son frère (1898), portent atteinte. Cependant Vollaire, et après hit lous les éditeurs modernes, on mis attente, qui read la phrase ininiciligible, et qui, dans l'édition originale (1852), doit être regardé conneu ne faute d'impression.

Tout cela d'autant plus fait voir ce que je doi A cet exobé d'amour qu'il daigne avoir pour moi; Tout cela montre une âme au dernier point cliarmée : il serait moins coupable à m'avoir moins aimée; Et comme je n'a joint les sentiments ingrats, Je lui veux conseiller de ne m'épouser pas. Ce serait en son lis mettre son ennemie, Pour être à tous moments maltresse de sa vie; Et je me résoudrais à cet excès d'honneur, Pour nieux choisir is place à lui percer le cour '. Seigneur, voilà l'effet de ma reconnaissance. Vous êtes maltre ici; commander, disposer, Let recevez enfin ma main, si vous l'osez.

Moi! si je l'oserai? Vos conseils magnanimes
Pouvaient perdre moins d'art à m'étaler mes crimes :
J'en connais mieux que vous toule l'énormité,
El pour la bien connaître ils m'ont assez coûté.
On ne s'altache point, sans un remords bien rude,
A tant de perfidie et tant d'ingratitude :
Pour vous je l'ai dompté, pour vous je l'ai détruit
J'en ai l'ignominie, et J'en aurai le fruit.
Menacez mes forfaits et proscrivez ma tête,
De ces mêmes forfaits vous serez la conquête;
El, n'edt tout mon bonheur que deux jours à durer,
Vous n'avez dès demain qu'à vous y préparer.
J'accepte votre haine, et l'ai bien méritée;
J'en ai prévu la suite, et j'en sais la portée.
Mon triomphe.

Rodelinde dit dans Pertharite :

Pour mieus choisir la place à te percer le com:

A ces conditions , prends ma main si tu l'oses,

Mais ces vers ne font aucune impression ni dans Pertharite, ni dans vertoriru, parce que les personnages qui les pronuncent n'out pas d'assez fortes passions. On est quespicolé stonne que le même ren; les même hémistiche, fasse un tré-grand effet dans un enforti, et soit a pelne renarqué dans un autre. La situation en est cause : aussi en appelle reres de attuation eeux qui par cét-mêmes n'ayant rien de sublime to devienment par les circonstances nit sost plants. (V.)

#### SCENE V.

PERPENNA, ARISTIE, VIRIATE, AUFIDE, ARCAS, THAMIRE.

AUFIDE.

Seigneur, Pompée est arrivé,
Nos soldats mutinés, le peuple soulevé.
La porte s'est ouverle à son nom, à son ombre.
Nous n'avons point d'amis qui ne cèdent an nombre :
Antoine et Manilius déchirés par morreaux.
Tout morts et tout sanglants, oit euror des bourreaux.
Tout morts et tout sanglants, oit euror des bourreaux.
On cherche avec chaleur le reste des complices,
Que lui-même il destine à de pareils supplicés.
Et des apropre main vous me voyez percé;
Mattre absolu de tout, il change ici la garde.
Penser à vous, je meurs; la suite vous regarde,
ARSTEE.

Pour quelle heure, seigneur, faut-il se préparer A ce rare bonheur qu'il vient vous assurer? Avez-vous en vos mains un assez bon otage, Pour faire vos traités avec grand avantage?

C'est prendre en ma faveur un peu trop de souci, Madame; et j'ai de quei le satisfaire ici.

# SCÈNE VI.

POMPÉE, PERPENNA, VIRIATE, ARISTIE, CELSUS, ARCAS, THAMIRE.

#### PERPENNA.

Seigneur, vous aurez su ce que je viens de faire. Je vous ai de la paix immolé l'adversaire,

Aristic répéte ici les mêmes chors que loi a dites Perpensa dans la schar precédent. On a été à observe que l'îronic doit rarement éver cuplopre dans le tragique; mais dans un moment qui doit inspirer le trouble et la terrou; elle est un défant capital. Artètice es fait lei qu'on rôie inutile; aj pen digne de la femme de Poupée. On a tué Sertorius qu'elle raismit point, elle se trouve dans les mains de Perpensa, elle se est qu's faire remarquer combien elle a fait nu voyage inutile en Essegne. V. U. L'amant de votre fenune, et ce rival fameux Qui s'opposait partout an succès de vos vœux. Jo vous rends Aristie, et finis cette crainte Dont votre âme lantôt se montrait trop atteinle; Et je vous affranchis de ce jaloux ennui Qui ne pouvait la voir entre les bras d'autrui.

Je fais plus; je vous livre une fière ennemie, Avec tout son orgueil et as Lustianie; Je vous en ai fait mattre, et de tous ces Romains Que déjà leur bonbeur a remis eu vos mains. Que déjà leur bonbeur a remis eu vos mains. Comme en un grand dessein, et qui veut promptitude, On ne s'explique pas avec la multitude, Je n'ai point cru, seigneur, deutir portendre à tons Celui d'alter demain me rendre auprès de vous; Mais j'en porte sur moi d'assurés témoignages. Ces lettres de ma foi vous seront de bons gages; Et vous reconnalitrez, par leurs perfides traits, Combien Rome pour vous a d'ennemis secrets, Qui tous, pour Aristie enflammés de veugeauve, Avec Sertorius étaient d'intelligence. Lisez.

(Il lui donne les lettres qu'Aristie avait apportées de Rôme à Sertorius )

ARISTIE.

Quoi, scélérat! quoi, làche! oses-tu bieu...

Madame, il est ici votre maltre et le mien; Il faut en sa présence un pen de modestie; Et si je vons oblige à quelque repartie, La faire sans aigreur, sans ontrages mèlés, Et ne point oublier devant qui vons parlez.

Vous voyez là, seigneur, deux illustres rivales, Que celte perle anime à des haines égales. Jusques an dernier point elles m'out outragé; Mais, puisque je vous vois, je suis assez vengé. Je vous regarde aussi comme un tileu tulélaire; Et ne puis... Mais, ô dieux! seigneur, qu'allez-vous faire.

roméE, après avoir brûlé les lettres sans les lire. Montrer d'un tel secret ce que je veux savoir. Si vous m'aviez comm, vous l'auriez su prévoir. Rome en deux factions trop longleunps partagée N'y sera point pour moi de nouveau replongée; Et, quand Sylla lui rend sa gloire et son bouheur, Je n'y remettrai point le carnage et l'horreur. Ovez, Celsua.

(Il lui parle à l'oreille.) Surtout empêchez qu'il ne nomme Aucun des ennemis qu'elle m'a faits à Rome. (à Perpenna.)

Vons, suivez ce tribun; j'ai quelques intérêts Qui demandent ici des entretiens secrets.

PERPENNA.
Seigneur, se pourrait-il qu'après un tel service...

J'en connais l'importance, et lui rendrai justice.

. PERPENNA.

Mais cependant leur haine...

C'est assez

Je suis maître; je parle; allez, obéissez 1.

· Le froid qui règne dans ce dénoument vient principalement du rôle bas et méprisable que joue Perpenna. Il est assez tâche pour venir accuser la femme de Pompée d'avoir voulu faire des ennemis à son mari dans le temps de son divorce, et assez imbécile pour croire que Pompée lui en saura gré dans le temps qu'il reprend sa femme. Un défaut non moins grand, c'est que cette accusation contre Aristie est un falbie épisode auquel on ne s'attend point. C'est une belle chose dans l'histoire, que Pompée brûle les lettres sans les lire; mais ce n'est point du tont une chose tragique : ce qui arrive dans un cinquième acte, sans avoir été préparé dans les premiers, ne fait lamais une impression violente. Ces lettres sont une chose absolument étrangère à la pièce. A foutez à tous ces défauts contre l'art du théatre que le supplice d'un criminel, et surtout d'un criminel méprisable, ne produit jamais aucun mouvement dans l'âme; le spectateur ne craint ni n'espère. Il n'y a point d'exemple d'un dénoument pareil qui ait remné l'ame, et il n'y en aura point, Aristote avait bien raison et connaissait bien le cœur humain, quand il disait que le simple chatiment d'un coupable ne pouvait être un suict propre au théâtre. Encore une fois, le cœur veut être ému ; et, quand on ne le trouble pas, on manque à la première loi de la tragédic. Viriate parle noblement à Pompée ; mais des compliments finissent toujours une fragédie froidement. Toujes ces vérités sont dures, je l'avoue; mais à qui dures? à un homme qui n'est plus. Ouel bien lui ferat-je en le flattant? quel mal, en disant vrat? Ai-le entrepris un vain panégyrique ou un ouvrage utile? Ce n'est papour lui que le réfléchis, et que l'écris ce que m'ont appris cinquante ans d'expérience , c'est pour les auteurs et pour les lecteurs. Oniconque

## SCÈNE VII.

POMPÉE, VIRIATE, ARISTIE, THAMIRE, ARCAS.

POMPÉE.

Ne vous offensez pas d'ouir parler en maître, Grande reine; ce n'est que pour punir un traître.

Criminel envers vous d'avoir trop éconté L'insolence où montait sa noire lacheté, J'ai cru devoir sur lui prendre ce laute empire, Pour me justifier avant que vous rien dire : Mais je n'abuse point d'un si facile accès, Et je n'ai jamais su dérober mes succès.

Quelque appui que son crime aujourd'hui vous enleve, Je vous offre la paix, et ne romps point la trève; Et ceux de nos Romains qui sont auprès de vous Peuvent y demeurer sans craindre mon courroux.

Si de quelque péril je vous ai garantie, Je ne veux pour tout prix enlever qu'Aristie, A qui devant vos yeux, enfin maitre de moi, Je rapporte avec joie et ma main et ma foi. Je ne dis rien du cœur, il tint toujours pour elle.

ARISTIE.

Le mien savait vous rendre une ardeur mutuelle;
Et, pour mieux recevoir ce don renouvelé,
Il oubliera, seigneur, qu'on me l'avait volé.

Moi, j'accepte la paix que vous m'avez offerte; C'est tout ce que je puis, seigneur, après ma perte; Elle est irréparable : et comme je ne voi Ni chefs dignes de vous, ni rois dignes de moi,

ne connuit, pas fes defauts est incapable de connuitre les beautés; et le réplete eq up l'ail di dan l'examen de presque toutes expletes; que la vérité est préferable à Corneille, et qu'il ne faut pas tromper les vivants par respect pour les monts. Jan ensis pas moitre retrain pour les vivants par respect pour les monts. Jan ensis pas moitre retrain pour un grand homme, dans la value i dée de m'égaler à las en l'availlants : le me erois trop au-desousés du l. de driat seclement let que le partiers à varce plus de hardiesse et de force, a je ne métais pas exerce quelquéciós dans Tart de Corneille. Pai di une packe avec l'homstet inherté dans l'ai de la présent par les de l'arcit par le de l'ai d'ai de l'ai d'ai de l'ai de l'ai de l'ai d'ai de l'ai d'ai de l

Je renonce à la guerre ainsi qu'à l'hyménée 1; Mais j'aime encor l'honneur du trône où je suis née. D'une juste amitié je sais garder les lois. Et ne sais point régner comme règnent nos rois. S'il faut que sous votre ordre ainsi qu'eux je domine. Je m'ensevelirai sous ma propre ruine : Mais, si je puis régner sans honte et sans époux, Je ne veux d'héritiers que votre Rome, ou vous : Vous choisirez, seigneur; ou, si votre alliance Ne peut voir mes États sous ma seule puissance, Vous n'avez qu'à garder cette place en vos mains, Et je m'y tiens déjà captive des Romains.

Madame, vons avez l'âme trop généreuse Pour n'en pas obtenir une paix glorieuse; Et l'on verra chez eux mon pouvoir abattu... Ou j'y ferai toujours honorer la vertu 2.

· Cette tirade de Viriate est très à sa place, picine de raison et de uoblesse. (V.)

\* Les belles scènes du Cid, les admirables morceaux des Horaces : les beautés nobles et sages de Cinna, le sublime de Cornélle, les rôles de Sévère et de Panline, le ciuquième acte de Rodogune, la conférence de Sertorlus et de Pompée ; tant de beaux morceaux, tous produits dans un temps où l'on sortait à peine de la barbarie, assureront à Corneille une place parmi les plus grands hommes jusqu'à la dernière postérité. Ainsi l'execulent Racine a triomphé des injustes dégoûts de madame de Sévigné, des larces de Subligni, des méprisables critiques de Visé, des cabsles des Boyer et des Pradon; ainsi Molière se soutiendra toujours, et sera le père de la vraic comédie, quoique ses pièers ne solent pas suivies comme autrefois par la foule; ainsi les charmants opéras de Quinault ferout toujours les déilces de quiconque est sensible à la douce harmonic de la poésie, au naturel et à la vérité de l'expression, aux grâces faciles du style, quoique ces mêmes opéras alcut toujours été en butte aux satires de Bolleau, son ennemt persounel, et quoiqu'on les représente moins souvent qu'autrefois. Il est des chefs-d'ænvre de Cornellie qu'on joue rarement; il y en a, je crois, deux raisons : la première , c'est que notre nation n'est plus ce qu'elle etait du temps des Horaces et de Cinna : les premiers de l'État alors. soit dans l'épée, soit dans la robe; soit dans l'église, se faisalent un honneur, aiusi que le séuat de Rome, d'assisier à un spectacle où l'on trouvait une instruction et un plaisir si noble. Quels furent les premiers auditeurs de Corneille ? un Condé , un Turenne , un cardinal de Retr. un duc de la Rochefoucauld, un Molé, un Lamoignon, des érèques gens de lettres, pour lesqueis il y avait toujours un bane particulier à la cour, anset bien que pour messieurs de l'Académie : le prédicateur venait y apprendre l'éloquence et l'art de prononcer ; ce CORNELLE. - T. II.

34

#### SCENE VIII.

POMPÉE, ARISTIE, VIRIATE, CELSUS, ARCAS, THAMIRE.

POMPÉE.

En est-ce fait, Celsus?

CELSUS.

Oui, seigneur, le perfide

A vu plus de cent bras punir son parricide; Et livré par votre ordre à ce peuple irrité,

Sans rien dire....

POMTÉE.

Il suffit, Rome est en sûreté; Et ceux qu'à me hair l'avais trop su contraindre,

N'y craignant rieu de moi, n'y donnent rieu à craindre. (à Viriate.) Vous, madame, agréez pour notre grand héros

Vous, madame, agreez pour notre grand neros.

Que ses manes vengés goûtent un plein repos.

Allóns donner votre ordre à des pompes funèbres

A l'égal de sou nom illustres et célèbres.

Et dresser un tombeau, témoin de son malheur, Qui le soit de sa gloire et de notre douleur.

fut l'école de Bossliet : l'homme destiné aux premiers emplois de la robe venait s'instruire à parier dignement. Aujourd'hui, qui fréquente nos spectacles? un certain nombre de jeunes gens et de jeunes femmes. i.a seconde raison est qu'on a rarement des acteurs dignes de représenter Cinna et les Horaces. On n'encourage peut-être pas assez cette profession, qui demande de l'esprit, de l'éducation, une connaissance ussez grande de la langue, et tous les talents extérieurs de l'art oratoire. Mais quand il se trouve des artistes qui réunissent tous ces mérites, c'est alors que Corneille parait dans toute sa grandeur. Mon admiration pour ce rare génie ne m'empêchera point de suivre let le devoir que je me suis prescrit, de marquer avec autant de franchise que d'impartialité ce qui me paraît défectueux, aussi bien que ce qui me semble sublime. Autant les injures des d'Aubignac et de ceux qui leur ressemblent aont méprisables, antant on doit aimer un examen réflécht, dans lequel on respecte toujours la vérité que l'on cherche, . le goût des connaissenrs qu'on a consultés, et l'auteur illustre que l'on

FIN DE SERTORIUS

commente. La critique s'exerce aur l'ouvrage, et non aur la personne : cile ne doit ménager aucun défaut, si elle veut être utile. (V.)

# OEUVRES CHOISIES

# DE THOMAS CORNEILLE.





# LE COMTE D'ESSEX'.

#### AU LECTEUR.

Il y a trente ou quarante ans que feu M. de la Calprenède traita le sulet du comte d'Essex, et le traita avec beaucoup de succès 1. Ce que je me suis hasardé à faire après iul semblé n'avoir point déplu : et la matière est si heureuse par la pilié qui en est inséparable, qu'elle n'a pas laissé examiner mes fautes avec toute la sévérité que l'avais à craindre. Il est certain que le comte d'Essex eut grande part aux bonnes grâces d'Élisabeth. Il était naturellement ambitieux. Les services qu'il avait rendus à l'Angieterre tul enflèrent le courage. Ses ennemis l'accusèrent d'intelligence avec le comte de Tyron, que ies rebelles d'Irlande avaient pris pour chef. Les soupçons qu'on en eut lui firent ôter le commandement de l'armée. Ce changement le piqua. Il vint à Londres, révolta le peuple, fut pris , condamné ; et , avant toujours refusé de demander grace ; Il eut la tête coupée le 25 février 1601. Voilà ce que l'histoire m'a fourni. J'al été surpris qu'on m'ait imputé de l'avoir faisifiée, parce que je ne me suls point servi de l'incident d'une hague qu'on prétend que la reine avait donnée au comte d'Essex pour gage d'un pardon certain, quelque crime qu'il put jamais commettre contre l'État; mais je suls persuadé que cette bague est de l'invention de M. de la Calprenède; du moins je n'en al rien lu dans aucun historien. Cambdenus, gul a fait un gros volume de la seule vie d'Elisabeth, n'en parle point; et c'est une particularité que se me serais cru en pouvoir de supprimer, quand meme je l'aurals trouvée dans son histolre.

La mort du comte d'Essex a eté le sujet de queiques tragédies, taut en Parace qu'en Angleterne. La Calpracedé et lu le prender qui mis ce sujet sur la schue, en 1820. Sa phec cut un très-grand succès. L'abbé Bogre, Inagetamp après, traita ce sujet différemment en 1872. Sa plèce était plus régulière, mais elle était froide, et elle tombs. Thomas Cornellie, en 1872, douns a tragédie du Comte d'Essex eille est la sesie qu'on joue encore quelquefois. Aucun de ces trois auteurs ne s'est altaché astraphicament à l'histoire.

Pictoribus atque poetis

Quidilbet audendi semper fult æqua potestas,

Mais eette liberté a ses bornes comme toute autre espèce de liberté, (V.)

# PRÉCIS DE L'ÉVÉNEMENT

SUR LEQUEL EST FONDÉE LA TRAGÉDIE DU COMTE D'ESSEX.

Elisabeth, reine d'Angletere, qui règna avec beaucoup de bonheur et de prudence, est pour hase de sa conduite, depuis qu'elle fut sur le trône, le dessein de no se jamais donner de mari, et de ne se soumetter jamais à un aman. Elle almait à plaire, et els n'était pas insensible. Robert Dudley, ilis du duc de Northumberland, lui Inspita' d'abord quelque inclination, ef fut regarde quelque temps comme un favort déclaré, sans qu'il fut un amant heireure.

Le comte de Leicester succéda dans la faveur à Dudley; et entin, après la mort de Leicester, Robert d'Evreux, comte d'Essex, fut dans ses bonnes graces. Il était fils d'un comte d'Essex, créé par la reine comte-maréchal d'Irlande : cette famille était originaire de Normandie, comme le nom d'Évreux le témolgne assez. Ce n'est pas que la ville d'Évreux eût jamais appartenu à cette maison; elle avait été érigée en comlé par Richard I, duc de Normandle, pour un de ses fils, nommé Robert, archevêque de Rouen, qui, étant archevêque, se maria solennellement à une demoiselle nommée Herlève. De ce mariage, que l'usage approuvait alors, naquit une fille, qui porta le comté d'Évreux dans la maison de Montfort. Philippe-Auguste acquit Évreux en 1200, par une transaction; ce comté fut depuis réunl à la couronne, et cédé ensuite en pleine propriété, en 1651, par Louis XIV, à la maison de la Tour-d'Au-. vergne de Bouillon. La maison d'Essex , en Angleterre, descendait d'un officler subalterne, natif d'Evreux, qui sulvit Guilfaume le Bătard à la conquête de l'Angleterre, et qui prit le nom de la ville où il était né. Jamais Évreux n'appartint à cette famille . comme quelques-uns l'ont cru. Le premier de cette maison qui fut comte d'Essex fut Gauthler d'Evreux, père du favori d'Ellsabeth : et ce favori , nommé Guillaume , laissa un tils , qui fut fort malheureux, et dans qui la race s'éteignit.

Cette petite observation n'est que pour ceux qui aiment les recherches historiques, et n'a aucun rapport avec la tragédie que nous examinerons.

Le jeune Guillaume, comte d'Essex, qui fait le sujet dé la pièce, s'étant un jour présenté devant la reine, lorsqu'elle allait se promener dans un jardin, il se trouv a un endroit rempil de fange sur le passage; Essex détacha sur-le-champ un manteau broché d'or qu'il portil, et l'étentit sous les piets de la relue. Ele tut touchée de cette galanterie. Celui qui la faisait était d'une figure nobleet aimable : il parut à la cour avec beaucoup d'éclat. La reine . agée de cinquante-huit ans, prit bientôt pour lui un goût que son age mettait à l'abri des soupcons : il était aussi brillant par son courage et par la hauteur de son esprit que par sa bonne mine. Il demanda la permission d'aller conquérir, à ses dépens, un canton de i'Irlande, et se signala souvent en volontaire. Il fit revivre l'ancien esprit de la chevalerle, porfant toutours à son bonnet un gant de la reine Elisabeth. C'est lul qui. commandant les troupes anglaises au siège de Rouen, proposa un duel à l'amiral de Villars-Brancas, qui défendait la place, pour jui prouver, disait-il dans son cartel, que sa maltresse étalt plus beile que celle de l'amiral. Il faliait qu'il entendit par là quelque autre dame que la reine Elisabeth, dont l'age et le grand nez n'avaient pas de pulssants charmes. L'amiral lui repondit qu'il se souciait fort peu que sa maltresse fut belle ou ialde, et qu'il l'empécherait bien d'entrer dans Rouen. Il défendit très-bien ia place, et se moqua de lui.

La reine le fit grand maître de l'artillerie, iul donna l'ordre de la Jarretière, et enfin le mit de son consell privé. Il v ent quelque temps le premier crédit; mais il ne fit famais rien de mémorable; et , lorsqu'en 1599 il aila en Irlande contre les rebelles, à la tête d'une armée de pius de vingt mille hommes, if iaissa dénérir entièrement cette armée, qui devait subjuguer l'Irlande en se montrant. Obligé de rendre compte d'une si mauvaise conduite devant le consell, il ne répondit que par des bravades qui n'auraient pas même convenu après une campagne heureuse. La reine, qui avait encore pour lui quelque bonté, se contenta de lui ôter sa piace au conseil, de suspendre l'exercice de ses autres dignités, et de jui défendre la cour. Elle avait alors soixante-huit ans. Il est ridicule d'imaginer que l'amour pût avoir la moindre part dans cette aventure. Le comte conspira indignement contre sa hienfaitrice; mais sa conspiration fut celle d'un homme sans jugement. li crut que Jacques, rol d'Ecosse, héritier naturel d'Elisabeth , pourrait le secourir, et venir détrôner la reine. Il se flatta d'avoir un parti dans Londres; on le vit dans les rues. sulvi de quelques insensés attachés à sa fortune, tenter inutilement de soulever le peuple. On le saisit, ainsi que piusieurs de ses complices. Il fut condamné et exéculé selon les lois, sans être plaint de personne. On prétend qu'il était devenu dévot dans sa prison, et qu'un maiheureux prédicant presbytérien lui ayant persuadé qu'il serait damné, s'll n'accusait pas tous ceux qui avaient part à son crime, il eut la lachété d'être leur délateur. et de déshonorer ainsi ia fin de sa vie. Le gout qu'Élisabeth avait eu autrefois pour lul, et dont il était en effet très-peu digne, a servi de prétexte à des romans et à des tragédies. On a prétendu qu'elle avait hésité à signer l'arrêt de mort que les pairs du royaume avalent prononcé contre lui. Ce qui est sûr, c'est qu'elle le signa; rien n'est plus avéré, et cela seul dément les romans et les tragédies.

(VOLT.)

# LE COMTE D'ESSEX,

TRAGÉDIE. - 1678.

#### PERSONNAGES.

ELISABETH , reine d'Angielerre.

I.A DUCHESSE D'IRTON, nimée du comte d'Es

I.R COMTE D'ESSEX. CÉCILE, ennemi du comte d'Essex.

I.E COMTE DE SALSBURY , ami du comte d CROMMER, capitaine des gardes de la reine TILNEY, confidente d'Élisabeth.

,

SUITE.



# La scène est à Londres.

#### SCÉNE PREMIÈRE

## LE COMTE D'ESSEX, LE COMTE DE SALSBURY.

LE CONTE D'EBSEX.

Non, mon cher Salsbury, vous n'avez rien à craindre; Quel que soit son courroux, l'amour saura l'éleindre; Et, dans l'état funeste où m'a plongé le sort. Je suis trop maileureux pour obtenir la mort. Non qu'il ne me soit dur qu'on permette à l'euvie D'attaquer l'achement la gloire de ma vie: Un homme tel que moi, sur l'appui de son noiu, Devrait comme du crime être exempt du soupçon. Mais enfin cent exploits et sur mer et sur ferre Mont fait connaître assez à toute l'Angleterre, Et l'ai trop bien servi pour pouvoir redouter

11 n'y eat point de Salsbury (Salisbury) mélé dans l'affaire du comte d'Essex. Son principal complice était un comte de Southampton; mais apparenment que le premier nom parnt plus sonore à l'auteur. (V.) Ce que mes ennemis ont osé m'imputer. Ainsi, quand l'imposture aurait surpris la reine, L'intérêt de l'État rend ma grâce certaine; Et l'on ne sait que trop, par ce qu'a fait mon bras. Que qui perd mes pareils ne les recouvre pas.

SALSBURY.

Je sais ce que de vous, par plus d'une victoire. L'Angleterre a recu de surcroit à sa gloire : Vos services sont grands, et jamais potentat Na sur un bras plus ferme appuyé son État. Mais, malgré vos exploits, malgré votre vaillance, Ne vous aveuglez point sur trop de confiance : Plus la reine, au mérite égalant ses bienfaits, Vous a mis en état de ne tomber jamais, Plus vous devez trembler que trop d'orgueil n'éteigne Un amour qu'avec honte elle voit qu'on dédaigne. Pour voir votre faveur tout à coup expirer. La main qui vous soutient n'a qu'à se retirer. Et quelle sûreté le plus rare service Donne-t-il à qui marche au bord du précipice ? Un faux pas y fait choir; mille fameux revers D'exemples étonnants ont rempli l'univers. Souffrez à l'amitié qui nous unit ensemble,... LE COMTE D'ESSEX.

Tout a tremblé sous moi, vous voulez que je tremble? L'imposture m'attaque, il est vrai; mais ce bras Rend-l'Angleterre à craindre aux plus puissants États Il a tout fait pour elle, et i'ai sujet de croire Que la longue faveur où m'a mis tant de gloire De mes vils ennemis viendra sans peine à bout : Elle me coûte assez pour en attendre tout.

SALSBURY.

L'État fleurit par vous, par vous on le redoute : Mais enfin, quelque sang que sa gloire vous coûte, Comme un sujet doit tout, s'il s'oublie une fois, On regarde son crime, et non pas ses exploits. On vent que vos amis, par de sourdes intrigues, Se soient mêlés pour vous de cabales, de ligues; Qu'au comte de Tyron avant souvent écrit, Vous avez ménagé ce dangereux esprit : Et qu'avec l'Irlandais appuyant sa querelle

Yous preniez le parti de ce peuple rebelle : On produit des témoirs, et l'indice est puissant.

LE COMTE D'ESSEX.

Et que peut le rapport, si je suis innocent?

Le comte de Tyron, que la reine apprétiende,
Voudrait rentrer en grâce, y remettre l'Irlande;
Et je croirais servir l'Etat plus que jamais,
Si mon arvis suivi pourait la faire sa paix.
Comme il hait les méchants, il me serait utile
A chasser un Coban, un Raleigh, un Cécile
',
Un tas d'hommes sans nom, qui, làchement flatteurs,
Des désordres publics font gloire d'âre auteurs:
Par eux tout périra. La reine, qu'ils séduisent,
Ne veut pas que contre eux les gens de bjea l'instruisent:
Mattres de son espit, ils lui flont approuver
Tout ce qui peut servir à les mieux élever.
Leur grandeur se formant par la chute des autres...

SALSURY.

Ils ont leurs intérêts, ne parlons que des vôtres.

Depuis quatre ou cinq jours, sur quels justes projets

Avez vous de la reine assiégé le palais,

Lorsque le duc d'Irton épousant Henriette 2...

LE COMTE D'ESSEX.

Ah! faute irréparable, et que trop tard j'ai faite!

Au lieu d'un peuple lâche et prompt à s'étonner,

Oue n'ai-ie eu pour secours une armée à mener!

Robert Cecil, lord Barietgh, fils de William Geell, lord Burietgh, principal ministre d'État sous likhabeth, int d'epits comt ét d'étatieve, il s'en fallait beaucoup que ce fût un homme sans nom. L'autera ne devait pas filer d'un comté de Saibbury n'en confident de conte d'Essex, puisque le rétriable comté de Saibbury n'estit ce même Cecil, son enneail personant, un des seipeuris qu'il e condamnéreu. Watter liateigh était un viec-amiral, célébre par ses grandes setions et par son génie, et d'ont le métre soide était fort veupéreur au heritant du conte d'Essex. Il n'y cut jamein de Cohan, mais laieu un lord Cohanner I, fut mis en préton pour une conspiration varie on prétonde. Il n'est pas permis de faisiler à ce point une histoire si récente, et de traiter avec unt d'indignité es hommes de la plus grande métre. Les personnes instruites en son trévoltes, nans que les innorants y trouvet hessacoup de plaint. (V.)

<sup>3</sup> Il n'y à jamais eu ni due d'Irton, ni súeun bomme de ce nom, à la cour de Londres, il est bon de savoir que, dans ce temps-la, on n'accordait le flure de dur qu'aux sejmeurs aillés des rois et des reines. (V.) Par le fer, par le feu, par tout ce qui peut être, J'aurais de ce palais voulu me rendre maltre. C'en est fait; biens, trésors, rangs, dignités, emploi, Ce dessein m'a manqué, tout est perdu pour moi.

Oue m'apprend ce transport?

LE COMTE D'ESSEX.

Qu'une flamme secrète Unissait mon destin à celui d'Henriette ,

Et que de mon amour son jeune cœur charmé Ne me déguisait pas que j'en étais aimé.

SALSBURY.

Le duc d'Irton l'épouse, elle vous abandonne. Et vous pouvez penser...

LE CONTE D'ESSEX.

Son hymen vous étonne:
Mais enfin apprenez par quels motifs secrets
Elle s'est immolée à mes seuls intérêts.
Confidente à la fois et fille de la reine.

Elle avait su vers mol le penchant qui l'entraine. Pour elle chaque jour réduite à me parler! . Elle a voulu me vaincre, et n'a pu m'ébranler : Et, voyant son amour, où j'étais trop sensible. Me donner pour la reine un dédain invincible. Pour m'en ôter la cause en m'ôtant tout espoir, Elle s'est mariée... Hé! qui l'eût pu prévoir? .. Sans cesse, en condamnant mes froideurs pour la reine. Elle me préparait à cette affreuse peine ; Mais, après la menace, un tendre et prompt retour Me mettait en repos sur la foi de l'amour : Enfin, par mon absence à me perdre enhardie, Elle a contre elle-même usé de perfidie. Elle m'aimait sans doute, et n'a donné sa foi Ou'en m'arrachant un cœur qui devait être à moi. A ce funeste avis, quelles rudes alarmes!

Il is emblerait qu'Élasheth fit une Bozane, qui, n'oant entretaire, le combe d'asse, lui fit parier d'amon; sous le nom d'une Altoite, quand on ait que la reine d'Angieterre était presque septingéoaire, es petites intrigues, d'autres, de la consideration de la considerat

Pour rompre son bymen [ai fait prendre les armes; En tumulte au plaiaie; suis vite accouru; Dans toute sa fureur mon transport a paru. J'allais sawer un bien qu'on m'était par surprise; Mais, averti trop tard, j'ai manqué l'entreprise; Le duc, unique objet de ce transport jaloux, De l'aimable Honriette était déjà l'époux. Si j'ai trop éclaté, si l'on m'en fait un crime, Je mourrai de l'amour innocente victime; Malbeureux de savoir qu'après ce vain effort Le duc toujours beureux joint ade ma mort.

SALSBURY.

Cette jeune duchesse a mérité, sans doute, Les cruels déplaisirs que sa perte vous coûte: Mais, dans l'heuerus succès que vos soins avaient en, Aimé d'elle en secret, pourquoi vous être tu? La reine, dont pour vous la tendresse infinie Prévient jusqu'aux souhaits...

LE CONTE D'ESSEX.
C'est là sa tyrannic.

Et que me sert , bélas ! cet excès de faveur,
Qui ne me laisse pas disposer de mon cœur?
Toujours trop aimé d'éle, il m'a fallu contraindre
Cet amour qu'Henriette eut beau vouioir éteindre.
Pour ne basarder pas un objet si charmant .
De la sœur de Suffolk je me feignis amant ¹.
Soudain son implacable et jalouse colère
Elolgna de mes yeux et la sœur et le frère.
Tous deux, quoique sans crime, exilés de la cour
Mapprient encor mieux à cacher mon amour.

11 la y avait pas plins de serur de Suffeik que de due d'irton. Le contre d'Esser était marie. L'intripac de la tragédie rèvit qu'un reman; le grand point est que or roman puisse luidrenser. On demandrage que proposit quel point est que no roman puisse luidrenser. On demandrage que proposit pued point et de premis de faiblier l'histotré dans un poère, par le caractères comms du public. Un auteur qui représentereit César batta à Pharsale seral ausai réfluies que celle que, a lo compe, jurgent. Mais quant de étécaments qu'on traite sont lignoré d'une proposit de l'appear. L'ais quour des étécaments qu'on traite sont lignoré d'une proposit de la compe de l'appear. L'ais quouvir des étécaments qu'on traite sont lignoré d'une proposit de l'appear de l'houses Corrollée, a'était inscruit de l'histoire d'Angleterre; aujourd'hou no poète devrait étre plus circenspect, (Vi).

Vous en voyez la suite, et mon malheur extrême. Quel supplice! un rival possède ce que j'aime! L'ingrate au duc d'Irton a pu se marier! Alt ciel!

#### SALSBURY.

Elle est coupable, il la faut oublier. LE COMTE D'ESSEX.

L'oublier! et ce cœur en deviendrait capable! Ah! non, non; voyons-la cette belle coupable. Je l'attends en ce lieu. Depuis le triste jour Que son funeste bymen a trahi mon amour, N'ayant pu lui parler, je viens enfin lui dire...

La voici qui paraît. Adien , je me retire. Quoi que vous attendiez d'un si cher entretien , Songez qu'on veut vous perdre, et ne négligez rien.

# SCENE II.

## LA DUCHESSE, LE COMTE D'ESSEX.

LA DUCHESSE. J'ai causé vos malheurs ; et le trouble où vous êtes M'apprend de mon hymen les plaintes que vous faites; Je me les fais pour vous. Vous m'aimiez, et jamais Un si beau seu n'eut droit de remplir mes souhaits : Tout ce que peut l'amour avoir de fort, de tendre, Je l'ai vu dans les soins qu'il vous a fait me rendre. Votre cœur tout à moi méritait que le mien Du plaisir d'être à vous fit son unique bien ; C'est à quoi son penchant l'aurait porté sans peine. Mais vous vous êtes fait trop aimer de la reine : Tant de biens répandus sur vous jusqu'à ce jour, Payant ce qu'on yous doit, déclarent son amour. Cet amour est jaloux; qui le blesse est coupable; C'est un crime qui rend sa perte inévitable : La vôtre aurait suivi. Trop aveugle pour moi, Du précipice ouvert vous n'aviez point d'effroi. Il a fallu prêter une aide à la faiblesse Oui de vos sens charmés se rendait la mattresse : Tant que vous m'enssiez vue en pouvoir d'être à vous

Yous auriez dédaignée ce qu'eat pu son courroux. Mille ennemis secrets qui cherchent à vous nuire, Attaquant voire gloire, auraient pu vous détruire; Et d'un crime d'amour leur indigne attentat Yous est dans son caprif lât un crime d'Étât. Pour ôter contre vous tout prétette à l'envire, Jai dà vous immoder le repos de ma vie. A votre sûreté mon hymen importalt. Il falhait vous trahir; pon cœur y résistait : Jai déchriée ceur, afin de l'y contraindre. Plaignez-vous lè-dessus, si vous ocez vous plaindre. LE COUTE D'ESENEX.

Oui, je me plains, madame; et vous crovez en vaiu Pouvoir justifier ce barbare desseln. Si vous m'aviez aimé, vous auriez par vous-même Connu que l'on perd tout quand on perd ce qu'on aime . Et que l'affreux supplice où vous me condamniez Surpassait tous les maux dont vous vous étonniez. Votre dure pitié, par le coup qui m'accable, Pour craindre un faux malheur, m'en fait un véritable Et que peut me servir le destin le plus doux? Avais-je à souhaiter un autre bien que vous? Je méritais peut-être, en dépit de la reine, Qu'à me le conserver vous prissiez quelque peine. Une autre eût refusé d'immoler un amant; Vous avez cru devoir en user autrement. Mor cœur veut révérer la main qui le déchire; Mais, encore une fois j'oserai vous le dire, Pour moi, contre ce cœur votre bras s'est arme. Vous ne l'auriez pas fait, si vous m'aviez aimé:

Ah! comte, plût au ciel, pour finir mon supplice, Qu'un semblable reproche et un peu de justice! Je ne sentirais pas avec tant de rigueur Tout mon repos céder aux troubles de mon cœur. Pour vous au puls haut point me flamme était moutée; Je n'en dois point rougie, vous l'aviez méritée; Et le comte d'Essex, si grand, si renommé, M'aimant avec excès, pouvait bien être simé. C'ess dire peu: J'ai beau n'être plus à moi-mêne, Avec la même, ardier je sens que je vous sime,

LA DUCHESSE.

Et que le changement où m'engage un époux, Malgré ce que je dois, ne peut rien contre vous. Jugez combien mon sort est plus dur que le vôtre -Vous n'êtes point forcé de brûler pour nne antre: Et quand vons me perdez, si c'est perdre un grand bien, Du moins, en m'oubliant, vous pouvez n'aimer rien. Mais c'est peu que mon cœur, dans ma disgrâce extrême. Ponr suivre son devoir s'arrache à ce qu'il aime; Il faut, par un effort pire que le trépas, Qu'il tache à se donner à ce qu'il n'aime pas. Si la nécessité de vaincre pour ma gloire Vous fait voir quels combats doit coûter la victoire. Si vous en concevez la fatale rigueur. Ne m'ôtez pas le fruit des peines de mon cœur. C'est pour vous conserver les hontés de la reine Que j'ai voulu me rendre à moi-même inhumaine : De son amour pour vous elle m'a fait témoin : Ménagez-en l'appui, vous en avez besoin. Pour noircir, abaisser vos plus rares services. Aux traits de l'imposture on joint mille artifices : Et l'honneur vous engage à ne rien oublier Pour repousser l'outrage, et vous justifier.

LE CONTE D'ESSEX.

Et me justifier? moi i Ma scule innocence
Contre mes envieux dolt prendre ma défense.
D'elle-même on verra l'imposture avorter,
Et je me ferais tort si j'en pouvais douter.

LA DUCHESSE.

Vous étes grand, fameux, et jamais la victoire ;
N'a d'un sujet illustre assuré mieux la gioire ;
Mais, plus dans un haut rang la faveur vous a mis, plus la crainte de choir vous doit rendre soumis.
Outre qu'avec l'Irlande on vous croît des pratiques, Vous êtes accusé de révoltes publiques.
Avoir à main armée investi le palas...
LE CORTE D'ESES...

O malheur pour l'amour à n'onblier jamais! Vous épousez le duc, je l'apprends, et ma flamme Ne peut vous empécher de devenir sa femme. Que ne sus-je plus tôt que vous m'alliez trahir! En vain on vous aurait ordonné d'obéir: J'aurais... Mais c'en est fait. Quoi que la reine pense, Je tairai les raisons de cette violence. De mon amour pour vous le mystère éclairci, Pour combler mes malheurs, vous bannirait d'ici:

LA DUCHESSE.

Mais vous ne songez pas que la reine soupçonne Qu'un complot si hardi regardait sa couronne. Des témoins contre vous en secret écoutés Font pour vrais attentats passer des faussetés. Raleigh prend leur rapport; et le lache Cécile...

pport; et le lache Cécile..

L'un et l'autre eut toujours l'âme basse et servile. Mais leur malice en vain conspire mon trépas; La reine me connaît, et ne les croira pas.

LA DUCHESSE.

Ne vous y fiez point; de vos froideurs pour elle Le chagrin lui tient lieu d'une injure mortelle : C'est par son ordre exprés qu'on s'informe, s'instruit-LE CONTE D'ESSEE.

L'orage, quel qu'il soit, ne fera que du bruit:

La menace en est vaine, et trouble peu mon àuie,

Et si l'on vous arrête?

On n'oserait, madame ' : Si l'on avait tenté ce dangereux éclat, Le coup qui le peut suivre entraînerait l'État.

LA DUCHESSE.

LE COMTE D'ESSEX.

Quoique votre personne à la reine soit chère, Gardez, en la havant, d'augmenter sa colère. Elle veut vous parler; et si vous l'irritez, Je ne vous réponds pas de tontes sea bontés. C'est pour vous avertir de ce qu'il vous faut craindre, Qu'à ce triste entretien j'ai voulu me contraindre. Du trouble de mes seus mon devoir alarmé.

Cost la réponse que fit le duc de Guisc le Balafré à un billet dans lequel on l'avertissait que Henri III devait le faire saistr; in that sad du billet : On n'ouerait, Cette réponse pouvait convenir au duc de Guisc, qui étail, aiors aussi puissant que son souveraig et non au comite d'Essex, décho alors de tous ese emplois. Mais les spectateurs n'y regareten pas de si près. (V.)

Me défend de revoir ce que j'ai trop aimé; Mais, m'étant fait déjà l'effort le plus funeste, Pour conserver vos jours je dois faire le reste, Et ne permettre pas...

LE COMTE D'ESSEX.

Alt pour les oonserver,
Il était un moyen plus facile à trouver :
C'était en m'épargnant l'effroyable supplice
Où vous prévojiez... Cél ! quelle est voire injuisite!
Vous redoutez ma perte, et ne la craignise pas
Quand vous avez signé l'arrêt de mon trépas.
Cet amour où mon cœuet tout entier s'abandonne...
La DeCENSSE.

Comte, n'y pensez plus; ma gloire vous l'ordonne. Le relus d'un hymen par la reine arrelé Edt de notre secret trahi la sûreté. L'orage est violent; pour calmer sa furie, Contraignez e grand ceur, c'est mol qui vous en prie : Et quand le mien pour vous soupire encor tout bas, Souvenez-vous de moi, mais ne me voyez pas. Un penchant si flateur... Adieu, je m'embarrasse; Et Cécile qui fuient me fait quitter la place.

# SCÈNE III.

# LE COMTE D'ESSEX, CÉCILE.

CÉCILE.

La reine m'a chargé de vous faire savoir Que vous rous teniez prét dans une heure à la voir. Comme votre conduite a pa lui faire nattre Quelque l'égers soupçons que vous devez connaître, C'est à vous de penser aux moyens d'oblenir Que sou cœur alarmé consente à les bamil'; Et je ne doute pas qu'il ne vous soit facile De rendre a son esprit une assiette tranquille. Sor quelque impression qu'il ait pu s'émouvoir, L'ianocence auprès d'elle vut toujours tout pôuvoir. Je n'aj pu relisser cet avis à l'éstime Que J'ai pour un héròs qui doit hair le crime, Et me tiendrais heureux que sa incérité Contre vos ennemis fit votre sureté.

Ce zèle me surprend , il est et hobbe et rare;
Et comme à m'accabler peut-être on se prépare;
Je vois qu'en mon maleluer il doit m'être bjen douy
De pouvoir espérer un juge tel que vous;
J'en connais la vertu. Mais achevez, de grâce;
Vous devez être instruit de tout ce qui se passe.
Ma haine à vos amis étant à redouter,
Quels crimes pour me perdre ossent-ils inventer?
Et, près d'être accusé, sur quelles impostures
Ai-je pour y répondre à prendre des mesures?
Rien ne vous est caché; partez, je suis discret,
Et j'ai quelque intérêt à garder le secret,

C'est reconnaître mai le zèle qui m'engage A vous donner avis de prévenir l'orage. Si l'orgueil qui vous porte à des projets trop hauts Fait parmi vos vertus connaître des délauts, Ceux qui pour l'Angletere en redoutent la suite Ont droit de condamner votre aveugle conduite. Quoique leur sentiment soit différent du mien, Ce sont gens sans reproche, et qui ne craignent rien.

Ces zélés pour l'État ont mérilé sans donte Que, sans mal juger d'eux, la recine les écoute; J'y crois de la justice, et qu'enfin il en est Qui, parlant contre moi, parlent sans intéret. Mais Raleigh, mais Coban, mais vous-même pent-être Vous en avez beaucoup à me déclarer traftre. Tant qu'on me laisser dans le poste où je suis, Vos avares desseins seront toujours détruits. Je vous empécherai d'augmenter, vos fortunes Par le redoublement des misères communes; Et le peuple, réduit à génir, endurer, Trouvera, maigré vons, peut-être à respirer. CGLE.

Ce que ces derniers jours nous vous avons vu faire Montre assez qu'en effet vous êtes populaire. Mais, dans quelque hant rang que vous soyez place, Souvent le plus heureux s'y trouve renversé: Ce poste a ses périls.

D'avouerai sans feiudre, Comme il est élevé, tout m'y paraît la craindre : Mais, quoique dangereux pour qui fait un faux pas Peut-être encor sitôt je ne tomberai pas, Et j'aurai tout loisir, après de longs outrages, D'appreadre qui je suis à des flatteurs à gages ', Qui, me voyant du crime ennemi trop constant, Ne neurent g'éverr qu'en me précipitant.

CÉCILE.

Sur un avis douné...

LE CONTE D'ESSEX.

L'Avis m'est favorable:

Mais comme l'amitié vous rend si charitable,
Depuis quand et sur quoi vous croyez-vous permis
De penser que le temps ait pu nous rendre amis?

Est-ce que l'on m'a vu, par d'indignes faiblesses,
Aimer les lâchetés, apupyer des bassesses,
Et peradre le parti de ces luommes sans foi
Oui de l'art de trahif font lien unique emploi?

Je souffre par raison un discours qui m'outrage; Mais, réduit à céder, au moins j'ai l'avantage Que la reine, craignant les plus grands attentats, Yous traite de coupable, et ne m'accuse pas. LE COMTE D'ESSEEX.

CÉCILE.

Je sais que contre moi vous animez la reine. Peut-être à la séduire aurez-vous quelque peine; Et, quand j'aurai parlé, tel qui noircit ma foi Pour obtenir sa grâce aura besoin de moi. CÉCILE, seul.

Agissons, il est temps; c'est trop faire l'esclave. Perdons un orgueilleux dont le mépris nous brave; Et ne balançons plus, puisqu'il faut éclater, A prévenir le coup qu'il cherche à nous porter.

On ne peut guére traiter ainsi un principal ministre d'État; toutes les expressions du comte d'Essex sont peu mésurées, et ne sont pas assez nobles. (V.)

# ACTE SECOND.

# SCENE PREMIÈRE.

# ELISABETH, TILNEY.

#### ÉLISABETII.

En vain tu crois tromper la douleur qui m'acorble : C'est parce qu'il me hait qu'il s'est rendu counable : Et la belle Suffolk, refusée à ses vœux. Lul fait joindre le crime au mépris de mes feux. Pour le justifier, ne dis point qu'il ignore Jusqu'où va le poison dont l'ardeur me dévore : Il a trop de ma bouche, il a trop de mes venx 1 Appris qu'il est, l'ingrat, ce que j'aime le mieux. Quand j'ai blâmé son choix, n'était-ce pas lui dire Que je veux que son cœur pour moi seule soupire? Et mes confus regards n'ont-ils pas expliqué Ce que par mes refus j'avais déjà marqué? Oui, de ma passion il sait la violence : Mais l'exil de Suffolk l'arme pour sa vengeance : Au crime pour lui plaire il s'ose abandonner. Et n'en veut à mes jours que pour la couronner !

Quelques justes soupçons que vous en puissiez prendre, J'ai peine contre vous à ne le pas défendre : L'État qu'il a sauvé, sa vertu, son grand cœur,

Je n'examine point at ess vers sont maurais. Une reine telle qu'élissable h presque décrépler, qui parle du poison qui déver son exer, et de ce que ses yeax et as bonche out dit à son ingrat, est un personnage consique. C'est la peut-être an des pius grands exemples du de fant qu'on a si souvent reproché à notre nation, de changer la tragedie en roman annoureux. Sil a'gissal vius pleuse reine, ce roman servit loidérable; et on an peut attribuer le suces de cette pièce qu'à l'ignomance od était à partier de l'àge d'Étaisbeth. Tout ce qu'elle pouvait pour les et de l'indication pour les et mais de l'indication pour les et mais de l'indication pour les et mais lors il 10 y aurait est me d'elle pour les peut done ubolster qu'aux dépens de la vraisentiaise. Qu'en doit ou conclure? que l'aventure du conte d'Esset est un sujet mai chois. (V.)

Sa gloire, ses exploits, tout parle en sa faveur. Il est vrai qu'à vos yeux Suffolk cause sa peine; Mais, madame, un sujet doi-il aimer sa reine? Et quand l'amour naîtrait, a-t-il à triompher Où le respect, plus fort, combat pour l'étouffer?

Ah! contre la surprise où nous jettent ses charmes, La majesté du rang n'a que de laibles armes. L'amour, par le respect dans un œur enchaîné, Dévient plus violent, plus il se voit gêné. Mais le comte, en m'aimant, n'aurait eu rien à craindre. Je lui donnais sujet de ne se point contraindre; Et c'est de quoi rougir, qu'après tant de bonté Ses froideurs soient le prix que j'en ai mérité.

TILNEY.

Mais je veux qu'à vous seule il cherche enfin à plaire : De cette passion que faut-il qu'il espère?

Ce qu'il faut qu'il espère? Et qu'en puis-je espérer, Que la douceur de voir, d'aimer, de soupirer ? Triste et bizarre orgueil qui m'ôte à ce que j'aime! Mon bonheur, mon repos s'immole au rang suprême; Et je mourrais cent fois plutôt que faire un roi Oui, dans le trône assis, fût au-dessous de moi. Je 'sais que c'est beaucoup que vouloir que son âme Brûle à jamais pour moi d'une inutile flamme. Qu'aimer sans espérance est un cruel ennui : Mais la part que j'y prends doit l'adoucir pour lui; Et lorsque par mon rang je suis tyrannisée. Qu'il le sait, qu'il le voit, la souffrance est aisée. Qu'il me plaigne, se plaigne, et, content de m'aimer ... Mais que dis-je? d'une autre il s'est laissé charmer; Et tant d'avenglement suit l'ardeur qui l'entraine, Que, pour la satisfaire, il veut perdre sa reine. Qu'il craigne cependant de me trop irriter : Je contrains ma colère à ne pas éclater : Mais quelquefois l'amour qu'un long mépris outrage, Las enfin de souffrir, se convertit en rage: Et je ne réponds pas...

# SCÈNE II.

## ÉLISABETH, LA DUCHESSE, TILNEY.

ÉLISABETH.

Eh bien, duchesse, à quoi Ont pu servir les soins que vous prenez pour moi? Avez-vous vu le comte, et se rend-il traitable?

LA DUCHESSE.

Il fait voir un respect pour vous inviolable; Et si vos intérêts out besoin de sen bras , Commandez, le péril ne l'étounera pas : Mais il ne peut souffir sans quelque impatience Qu'on ose auprès de vous noticir son innocence. Le crime, l'attentat , sont des noms pleins d'horreur qui mettent dans son âme une noble fureur. Il se plaint qu'on l'accuse, et que sa reine écoute Ce que des innoséters...

ÉLISABETH.

Je lui fais tort, sans doute: Quand jusqu'en mon palais il ose m'assiéger. Sa révolte n'est rien, je la dois négliger ; Et ce qu'avec l'Irlande il a d'intelligence Marque dans ses projets la plus haute innocence! Ciel! faut-il que ce cœur, qui se sent déchirer, Contre un sujet ingrat tremble à se déclarer; Que , ma mort qu'il résout me demandant la sienne , Une indigne pitié m'étonne, me retienne; Et que toujours trop faible, après sa lacheté. Je n'ose mettre enfin ma gloire en sûreté? Si l'amour une fois laisse place à la haine, il verra ce que c'est que d'outrager sa reine; Il verra ce que c'est que de s'être caché Cet amour où pour lui mon cœur s'est relâché. J'ai souffert jusqu'ici ; malgré ses injustices , J'ai toviours contre moi fait parler ses services · Mais puisque son orgueil va jusqu'aux attentats, Il faut en l'abaissant étonner les ingrats; Il faut à l'univers, qui me voit, me contemple, D'une juste rigueur donner un grand exemple : Il cherche à m'y contraindre, il le vent, c'est assez.

LA DUCHESSE.

Quoi ! pour ses ennemis vous vous intéressez , Madame? ignorez-vous que l'éclat de sa vie Contre le rang qu'il tient arme en secret l'envie? Coupable en apparence...

ÉLISABETH.

Ah! dites en effet : Les témoins sont ouïs , son procès est tout fait '; Et si je veux enfin cesser de léfendre. L'arrêt ne dépend plus que de le faire entendre. Qu'il y songe ; autrement...

LA DUCHESSE.

Eh quoi l ne peut-on pas L'avoir rendu suspect sur de faux attentats?

LISABETH.

Ahl plut au ciel! Mais non, les preuves sont trop fortes.
N'a-til pas du palais voului forcer les portes?
Si le peuple, qu'en foule il avait attiré,
Eut appuyé sa rage, il s'en fut emparé:
Plus de trône pour moi, l'ingrat s'en rendait maltre.
La housesse.

On n'est pas criminel toujours pour le paraître. Mais je veux qu'il le soit, ce cœur de lui charmé Résoudra-t-il sa mort? Vous l'avez tant aimé!

ÉLISABETH.

Ah! cachez-moi l'amour qu'alluma trop d'estime :

Ant cattlezund ramout qu'antima trop t'estiné. M'en faire souvenir, c'est redoubler son crime. A ma honte, il est vrai , je le dois confesser, Je sentis, j'eus pour lui... Mais que sert d'y penser? Suffolk me l'a ravi ; Suffolk, qu'il me préfère , Lui demande mon sang ; le làche veut lui plaire.

Ce n'est pas la pelne d'écrire en vers quand on se permet un style si commun : en cet la que rimer de la prote triviale. Il y dans cette séen enteques mouvements de passion, quelques combais de cœur ; place ; pistol ce que les acteurs d'estante dire que ce qu'ils disert, juitolt eur situation que leurs discours. Cest e qui arrive souvent dans les courages fondés sur les passions; le cœur de specialeur s'y peter a l'état des personnages, et n'examine point. A inai toss les Jours nous tentios à la maidre dont élies periment leurs lindrings. (X).

Ah! pourquoi, dans les maux où l'amour m'exposait, N'ai-je fait que bannir celle qui les causait? Il fallait, il fallait à plus de violence Contre cette rivale enhardir ma vengeance. Ma douceur a nourri son criminel espoir.

LA DUCHESSE.

Mais cet amour sur elle eut-il quelque pouvoir? Vous a-t-elle trahie, et d'une âme infidèle Excité contre vous...

ÉLISABETII.

Je souffre tout par elle : Elle s'est fait aimer, elle m'a fait haïr :

Et c'est avoir plus fait cent fois que me trahir.

Je n'ose m'opposer... Mais Cécile s'avance.

#### SCÈNE III.

# ÉLISABETH, LA DUCHESSE, CÉCILE, TILNEY.

CÉCLE.

On ne pouvait user de plus de diligence,
Madame: on a du comte examiné le seing;
Les écrits sont de lui, nous connaissons sa mais
Sur un secours offert, toute l'Irlande est prête
A faire au premier ordre éclater la tempete;
Et vous verrez dans peu renverser tout l'État,
Si vous ne orévenez cet horrible attentat.

ÉLISABETH, à la duchesse.

Garderez-vous encor le zèle qui l'excuse? Vous le voyez.

LA DUCHESSE.

Je vois que Cécile l'accuse; Dans un projet coupable il le fait affermi : Mais j'en connais la cause, il est son ennemi.

Vous.

Moi, son ennemi?

CÉCILE. LA DUCHESSE.

On ne peut guère écrire plus mai. Mais le rôle de Cécile est plus mauvais que ce style; il est froid, il est subatterne. Quand on veut peindre de tels hommes, il faut employer les couleurs dont Racine a peint Narcisse, (V.) CÉCILB.

Oui, je le suis des trattre Dout l'orgueit téméraire atteute sur leurs maîtres; Et, tant qu'entre mes mains leur salut sera mis . Je ferai vanité de n'avoir point d'amis.

LA DUCHESSE.

Le comte cependant n'a pas si peu de gloire Que vous dussiez sitôt en perdre la mémoire : L'État, pour qui cent fojs on vit aimer son bras, Lui doit peut-être assez pour ne roublier pas.

S'il s'est voulu d'abord montrer sujet fidèle, La reine a bien payé ce qu'il a fait pour elle; Et plus elle estima ses rares qualités, Plus elle doit punir qui trahit ses bontés. LA DUCHESSE.

Si le comte périt, quoi que l'envie en pense, Le coup qui le perdra punira l'innocence. Jamais du moindre crime...

ÉLISABETH. Eh bien! on le verra

(à Cécile.) Assemblez le conseil ; il en décidera.

Vous attendrez mon ordre.

SCÈNE IV.

# ÉLISABETH, LA DUCHESSE, TILNEY.

LA DUCHESSE.

Ah! que voulez-vons faire, Madame? en croirez-vous toute votre colère?

Le comte...

ÉLISABETH.

Pour ses jours n'ayez aucun souci.
Voici l'heure dounée, il se ur aendre ici.
L'amour que j'eus pour lui le fait son premier juge;
Il peut y rencontrer un assuré réluge:
Mais si dans son orgateil il ose persister,
S'il hrave cet amour, il doit tout redouter:
Je suis lasse de voir...

TILNEY.

Le comte est là , madame. ÉLISABETH.

Qu'il entre. Quels combats troublent déjà mon âme! C'est lui de mes bontés qui doit chercher l'appui, Le péril le regarde; et je crains plus que lui.

#### SCENE V.

ELISABETH, LE COMTE D'ESSEX, LA DUCHESSE, TILNEY.

ÉLISABETII.

Comte, j'ai tont appris, et je vous parle instruite ' De l'abime où vons jette une aveugle conduite; J'en sais l'égarement, et par quels intérêts Vous avez jusqu'au trône élevé vos projets. Vous voyez qu'en faveur de ma première estime Nommant égarement le plus énorme crime, Il ne tiendra qu'à vous que de vos attentats Votre reine aujourd'hui ne se souvienne pas. Pour un si grand effort qu'elle offre de se faire. Tout ce qu'elle demande est un aveu sincère : S'il fait peine à l'orgueil qui vous fit trop oser, Songez qu'on risque tout à me le refuser : Oue quand trop de bonté fait agir ma clémence. Qui l'ose dédaigner doit craindre ma vengeance; Que l'ai la foudre en main pour qui monte trop haut, Et qu'un mot prononcé vous met sur l'échafaud.

Madame, vous pouvez résoudre de ma peine.

Je connais ce que doit un sujet à sa reine,

Et sais trop que le trône où le ciel vous fait scoir <sup>3</sup>

\*\* Cette seêne était ausst differie à faire que le fond en est trapique. Crest un suite acessé d'avoir trait à souveraine, comme Clana; rête un annant convaineu d'être ligrat envers as souveraine, commie Bajeac-Cos deux situations sout violentes; mais l'une fait tort à l'autte de l'autre de la comme de

Notandi sunt tibi mores.

i.e eoslume n'est pas observé ici. Le trône où le ciel fait seoir Élisa-

Vous donne sur ma vie un absolu pouvoir: Quoi que d'elle par vous la calomine ordonne, Elle m'est odieuse, et le vous l'abandonne; Blam vieta dépicable do sont réduits mes jours, Ce sera m'obliger que d'en rompre le coura. Mais ma gloire, qui attaque une lache imposture, Sans indignation n'en peut souffrir l'injure : Elle est assez à moi pour me laisser en droit De voir avec douleur l'affront qu'elle reçoit. Si de quelque attentat vous avez à vous plaindre, si pour l'Etat tremblant la suite en est à traindre ', C'est à voir des flatteurs s'efforcer aujourd'hui, En me rendant sansect, d'en abatter l'appvi,

ÉLISABETH.

La fierté qui vous fait étaler vos services Donne de la vertu d'assez faibles indices ; Et, si vous m'en croyez, vous chercherez en noi Un moyen plus certain...

LE COMTE D'ESSEX.

Madame, je le voi ,

Des trattres , des méchants accoutumés au crime 2 ,

beth ne lui donne un ponvoir absolu sur la vie de personne, encorc moins sur celle d'un pair da royaume. Cette maxime serait peut-être convenable dans Maroc ou dans Ispahan, mais elle est absolument fansse à Londres. (Y)

Cette trade, écrite d'un style prossique et froid, en prose rimée, afint par une rodomontade qu'os ectuses, parce que le poète suppose que le comite d'Essex est un grand homme qui a sauve l'Angleterre, assi, que tendra, il est toujours besuecop pius bean de faire senter es errices que de les étaire, de laisser juger ce qu'on est pintoit que de la comme de la comme

C'est se défendre trop vaguement. Il n'est ni grand, ni tragique, ni décent, de répondre ainst; la vérité de l'histoire dément trop ces accusations générales et ces vainnes réeriminations. Tout d'un coup il se contredit lui-même; il se rend coupable par ces vers, d'utileurs trèsfables :

C'est au trône, où peut-être on m'eut laissé monter. Que je me fusse mis en pouvoir d'éclater.

Le lord Essex au trône ! De qued droit? comment? sur quelle apparence? par quels moyens? I Az reine Esisabeth devait let l'interrompre; eile devait être sarprise d'une telle folie. Quoi l'un membre ordinaire de la chambre hante, convainen d'avoir voniu en yain exetter une sédition, owe dire qu'il pouvait se faire roi! Si la chose dont il se vante si imprudemment est fastase, la reine ne peut voir en ini qu'un homme réélieM'ont par leurs faussetés arraché votre estime; Et toute ma vertu contre leur làcleté S'offre en vain pour garant de ma fidélité. S'offre en vain pour garant de ma fidélité. Si de la démentir javais été capable, Sans rien craindre de vous, vous m'auriez vu coupable. C'est au trône, où peut-être on m'eût laissé monter, Que je me fusse mis en pouvoir d'éclater. J'aurais, en m'élevant à ce degré sublime, Justifié ma faute en commettant le crime; Et la ligue qui cherche à me perdre innoceant. N'eût vu mes attentais qu'en les applaudissant. £issabern.

Et n'as-tu pas , perfide , armant la populace , Essayé, mais en vain, de te mettre en ma place? Mon palais investi ne te convainc-t-il pas Du plus grand, du plus noir de tous les attentats? Mais, dis-moi, car enfin le courroux qui m'anime Ne peut faire céder ma tendresse à ton crime; Et si par sa noirceur je táche à t'étonner. Je ne te la fais voir que pour te pardonner : Pourquoi vouloir ma perte? et qu'avait fait la reine 1 Qui dût à sa ruine intéresser ta haine? Peut-être ai-le pour toi montré quelque rigueur. Lorsque j'ai mis obstacle au penchant de ton cœur. Suffolk t'avait charmé; mais si tu peux te plaindre Qu'apprenant cet amour i'ai tâché de l'éteindre . Songe à quel prix, ingrat, et par combien d'honneurs Mon estime a sur toi répandu mes faveurs. C'est pen dire qu'estime, et tu l'as pu connaître : Un sentiment plus fort de mon cœur fut le maître, Tant de princes, de rois, de héros méprisés, Pour qui, cruel, pour qui les ai-je refusés? Leur hymen eut, sans doute, acquis à mon empire

ment fou; si elle est vraie, ce n'est pas là le temps de lui parler d'amour. (V.)

<sup>&</sup>quot;Elisabeth, dans ce couplet, ne fait autre chose que de donner an comte d'Essez des expérances de l'épouer. Est-ce sinsi qu'ilisabeth aurait réponda à un grant mattre de l'artillerie hors d'exercice, à un conseiller priré hors de charge, qu'il ni arait fait entendre qu'ill a vailt tenu qu'à ce conseiller priré de se mettre sur le troit d'Aprellerré Elisabeth, à solisaite et huit ans, pouvalt-elle partier ainsi l'ettchequante se prévente tonjours au decteur instruit. Un

Ce comble de puissance où l'on sait que j'aspire : Mais, quoi qu'il m'assurât, ce qui m'ôtait à toi Ne pouvait rien avoir de sensible pour moi. Ton cœur, dont je tenais la conquête si chère, Était l'unique bien capable de me plaire: Et si l'orgueil du trône eut pu me le souffrir, Je t'ensse offert ma main afin de l'acquérir. Espère, et tache à vaincre un scrupule de gloire, Qui, combattant mes vœux, s'oppose à ta victoire : Mérite par tes soins que mon oœur adouci Consente à n'en plus croire un importun souci : Fais qu'à ma passion je m'abandonne entière; Oue cette Élisabeth si hautaine, si fière, Elle à qui l'univers ne saurait reprocher Qu'on ait vu son orgueil jamais se relâcher, Cesse enfin . pour te mettre où son amour t'appelle De croire qu'un sujet ne soit pas digne d'elle. Quelquefdis à céder ma fierté se résout : Que sais-tu si le temps n'en viendra pas à bout! One sais-tu...

L'estime de ma reine à mes vezux doit suffire ;
Si l'amour la portait à des projets trop bas ,
Je trahirais sa gloire à ne l'empécher pas.

£1838678.

Ah! je vois trop jusqu'où la tienne se ravale : Le trône te plairait, mais avec ma rivale ! Quelque appât qu'ait pour toi l'ardeur qui te séduit, l'rends-y garde, ta mort en peut être le fruit.

En perdant votre appui je me vois sans défense.

Cette rivale inaginaire, qu'un ne voit point, rend les reproches d'Eliabeth naus per convenaite que les discours d'Esces sont inconséquents. Si cette Suffoit à quelques d'roits au trône, si Esser a conspiré pour la faire reine, Éliabethe à donné de àrassurer d'elle. Thomas Cornelle a bien sent en général que la rivalité doit exciter la colère, que l'inférêt d'une couvanne et çoit d'une passion doivent produire des mouvrements au théâtre; mais ces mouvements ne peuvent toucher quand its ne voit pas fondés. Une compiration, que refine et danger d'être détronée, une amante sacrifiée, sont assurément des sujets trasiques; lis cessaré de l'être dés que tout porte à faux. (Vi)

Mais la mort n'a jamais étonné l'innocence ; Et si, pour contenter quelque ennemi secret, Vons souhaitez mon sang, je l'offre sans regret. ÉLISABET Ñ.

Va, cen est fait; il faut contenter ton envie.

A ton lache destin Jabandonne ta vie,
It conseus, puisqu'en vain je tache à te sauver,
Que sans voir.. Tremble, lugrat, que je n'osc achever.
Ma bonté, qui toujours s'ostance à te défenuie,
Pour la dernière fois cherche à se faire entendre.
Tandis qu'ence pour toi je veux hien l'écouter,
Le pardon t'est offert, tu le peux accepter.
Mais si...

LE CONTE D'ESSEX.

J'accepterais un pardon! moi, madame!
ÉLISABETH.

Il blesse, je le vois, la fierté de ton âme; Mais, s'il te fait souffrir, il fallait prendre soin D'empêcher que jamais tu n'en eusses besoin; Il fallait, ne suivant que de justes maximes, Rejeter...

Il est vrai, j'ai commis de grands crines; Et ce que sur les mers mon bras a fait pour vous Me rend digne en effet de tout votre courroux. Vous le savez, madame; et l'Espagne confusa <sup>3</sup> Justifie nu vainqueur que l'Angleterre accuse.

• Cela est beau, et digne de Pierre Cornellie, Ce vers est sublime, parce que le sentiment est grand, et qu'il est exprimé avec simplietté. Mais quand on sait qu'il sacer était vértiablement coujable, et que as conduite avait été celle d'un insensé, cette belle réponse n'a plus la même force.

En effet, je comte d'Esses c'esti entré dans Cadit quand l'amfrai Howard, sous qui l'avrail, abitul li notte espaçuole dans es parages. C'était le seul servieu un pou signale que le conte d'Esses etil Jamais rendu. Tel est l'accovétent es debois un aujet de tragédie dans au plus échirel, on connaît la reine Éliasheth et le comte d'Essex, et on sait trop que l'un et l'autre rétaitent point ce que la tragédie les représente, et qu'ils mont rien dit de ce qu'on leur fait dire. Il n'en est pas siant de la falbe de Bajact traitet pos l'accop leur fait dire. Il n'en est pas siant de la falbe de Bajact traitet pos riendres de l'avroir faiside suns labact con une prevenence estic esq échit forsae: de créer sos personnages. (V.)

Ce n'est pas pour vanter mes trop heureux exploite Qu'à l'éclat qu'ils ont fait j'ose joindre ma voix : Tout autre, pour sa reine employant son courage, En même occasion et le u même avantage. Mon bonheur a tout fait, je le crois : mais enfin Ce bonheur ett ailleurs assuré mon destin; Alleurs, si l'imposture ett conspiré ma honte, On n'aurait pas souffert qu'on osât...

Eh bien! comte.

Il faut faire juger dans la rigueur des lois La récompense due à ces rares exploits : Sí j'ai mal reconnu vos importants services , Vos juges n'auront pas les mêmes injustices; Et vous recevrez d'eux ce qu'auront mérité Tant de preuves de zèle et de fidélité.

# SCÈNE VI.

### LA DUCHESSE, LE COMTE D'ESSEX.

Ah! comte, voulez-vous, en dépit de la reine De vos accusaleurs servir l'injuste haine? Et ne voyez-vous pas que vous étes perdu , Si vous souffez l'arret qui peut être rendu? Quels juges avez-vous pour y trouver asile? Ce sont vos ennemis, c'est Raleigh, c'est Cécile; Et pouvez-vous penser qu'en ce péril pressant Qui cherche votre mort vous déclare innocent?

Quoi! sans m'intéresser pour ma gloire flétrie, Je me verrai traiter de traitre à ma patire? S'il est dans ma conduite une ombre d'attenat, Votre bymen fit mon crime, il touche peu l'État : Votre bymen fit mon crime, il touche peu l'État : Vous savez là dessus quelle est mon innocence; El ma gloire avec vous étant en assurance, Ce que mes ennemis en voudront présumer, Quoi qu'ose leur fureur, ne saurait m'alarmer. Leur imposture enfins e verra découverte; El, tout méchants qu'ils sont, s'ils résolvent ma perte, Assemblés our l'arrêt qui doit me condammer. ils trembleront peut-être avant que le donner.

Si l'éclat qu'au palais mon hymen vous fit faire Me faisait craindre seul un arrêt trop sévère, Je pourrais de ce crime affrancluir votre foi En déclarant l'amour que vous eûtes pour moi ; Mais des témoins ouis sur ce qu'avec l'Irlande On veut que vous syez...

LE COMTE D'ESSEX.

La faute n'est pas grande ; Et pourvu que nos feux, à la reine cachés , Laissent à mes jours seuls mes malheurs attachés... LA DUCHESSE.

Quoi! vous craignez l'éclat de nos flammes secrètes? Ce péril vous étonne? et c'est vous qui le faites! La reine, qui se rend sans rien examiner, Si vous y consentez, vous veut tout pardonner. C'est vous qui, refusant...

LE COMTE D'ESSEX.

N'en parlons plus, madame ; Qui reçoit un pardon souffre un soupçon infame ; Et J'ai le cœur trop haut pour pouvoir m'abaisser A l'indigne prière où l'on veut me forcer. La DUCHESSE.

Ah! si de quelque espoir je puis flatter ma peine.

Je vois bien qu'il le faut mettre tout en la reine
Par de nouveaux efforts je veux encor pour vous
Tâcher, malgré vous-même, à vaincre son courroux;
Mais si je n'obtiens rien, songez que votre vie,
Depuis longtemps en butte aux fureurs de l'envie,
Me coûte assez déjà pour ne mériter pas
Que, cherclant à mourir, vous causiez mon trépas.
C'est vous en dire trop, Adieu, comte,

Ah I madame,

Après que vous avez désespéré ma flamme , Par quels soins de mes jours... Quoi! me quitter ainsi!

# SCENE VII.

#### LE COMTE L'ESSEX, CROMMER, SUITE,

#### CROMMER.

C'est avec déplaisir que je parais ici; Mais un ordre cruel , dont tout mon cœur soupire...

LE CONTE D'ESSEX.

Quelque fâcheux qu'il soit, vous pouvez me le dire. CROMMER.

J'ai charge...

LE COMTÉ D'ESSEX. Eh bien, de quoi? parlez sans hésiter.

CROMMER. De prendre votre épée, et de vous arrêter.

LE COMTE D'ESSEX. Mon épée ?

CROMMER. A cet ordre il faut que j'obeisse.

LE CONTE D'ESSEX. Mon épée? Et l'outrage est joint à l'injustice?

CRONNER. Ce n'est pas sans raison que vous vous étonnez;

J'obéis à regret, mais je le dois. LE CONTE D'ESSEX , lui donnant son épée.

Vous avez dans vos mains ce que toute la terre " A vu plus d'une fois utile à l'Angleterre. Marchons : quelque douleur que j'en puisse sentir, La reine veut se perdre, il faut y consentir.

<sup>·</sup> Ces vers et la situation frappent; on n'examine pas si toute la terre est un mot un peu oiseux amené pour rimer à l'Angleterre, si cette épée a été si utile : on est touché. Mais lorsque Essex ajoute : Quelque douleur que J'en pulsse sentir,

La reine veut se perdre, Il faut y consentir, tout homme un peu instruit se révolte contre une bravade si deplacóc. (V.)

# ACTE TROISIÈME.

### SCÈNE PREMIÈRE.

ÉLISABETH, CÉCILE, TILNEY.

ÉLISABETH.

Le comte est condamné?

CÉCILE

Qu'on voit son nom terni par un arrêt infame: Ses juges l'en ont plaint; mais tous l'ont à la fois Connu si criminel, qu'ils n'ont eu qu'une voix. Comme pour affaiblir toutes nos procédures Ses reproches d'abord m'ont accablé d'injures; Ravi, s'il se pouvait, de le favoriser, J'ai de son jugement voule me récuser. La loi le défendait; et c'est malgré moi-même Que j'ai dit mon avis dans le conseil supreme, Qui, confus des noirœurs de son làche attentat, A cru devoir sa tête au repos de l'État.

Ainsi sa perfidie a paru manifeste?

Le coup pour vous, madame, allait être funêste: Du comte de Tyron, de l'Irlandais suivi, Il en voulait au trône, et vous l'aurait ravi.

Ah i je l'ai trop connu , lorsque la populace Seconda contre moi son insolente audace : A m'oter la couronne il croyait l'engager. Qu'a-t-il répondu ? CÉCILE.

Lui? qu'il n'avait rien à dire; Que, pour toute défense, il nous devait suffire De voir ses grands exploits pour lui s'intéresser; Et que sur ces témoins on pouvait prononcer.

Que d'orgueil! Quoi! tout prêt à voir lancer la foudre, Au moindre repentir il ne peut se résoudre! Soumis à ma vengeance, il brave mon pouvoir!

#### CÉCILE.

Sa fierté ne se peut concevoir : On eût dit, à le voir plein de sa propre estime , Que ses juges étaient coupables de son crime , Et qu'ils craignaient pour lui , dans ce pas hasardeux , Ce qu'il avait l'orgueil de ne pas craindre d'eux.

#### ÉLISABETH.

Cependant il fandra que cet orgueil s'ahaisse. Il voit, il voit l'état où son crime le laisse : Le plus ferme s'ébranie après l'arrêt donné.

#### · CÉCILE.

Un coup si rigoureux ne l'a point étonné. Comme alors on conserve une inutile audace, J'ai voulu le réduire à vous demander grâce. Que ne m'a-t-il point dit! J'en rougis, et me tais.

#### ÉLISABETH.

Ah! quoiqu'il la demande, il ne l'aura jamais. De moi tantot, sans peine, il l'aurait obtenue : l'étais encor pour lui de bouté prévenue ; Je voyais à regrei qu'il voulût me forcer A souhaiter l'arrêt qu'on vient de prononcer; Mon bras, lent à punir, suspendait la tempête : Il me pousse à l'éclat, il paira de sa tête. Donnez bien ordre à tout. Pour empêcher sa mort, Le peuple, qui la craint, peut faire quelque effort; Il s'en est fait aimer : prévenec ces alarmes; Dans les lieux les moins sûrs faites prendre les armes; Noublèz rien. Allez.

#### CÉCILE.

Vous connaissez ma foi. Je réponds des mutins, reposez-vous sur moi.

### SCÈNE II.

### ÉLISABETH, TILNEY.

#### ÉLISABETH.

Enfin, perfide, enfin ta perte est résolue; C'en est fait, malgré moi, toi-même l'as conclue. De ma lâche pitié tu craignais les effets : Plus de grâce, tes vœux vont être satisfaits. Ma tendresse emportait une indigne victoire, Je l'étousse : il est temps d'avoir soin de ma gloire ; Il est temps que mon cœur, justement irrité, Instruise l'univers de toute ma fierté. Onoi ! de ce cœnr séduit appuyant l'injustice, De tes noirs attentats tu l'auras fait complice; J'en saurai le coup près d'éclater, le verrai 1, Tu m'auras dédaignée; et je le sonffrirai! Non , puisqu'en moi toujours l'amante te fit peine . Tu le veux , pour te plaire il faut paraître reine, Et reprendre l'orgueil que j'osais oublier Pour permettre à l'amour de te justifier.

A croire cet orgueil peut-être un peu trop prompte, Yous avez consenti qu'on ait jingé le comte. On vient de prononcer l'arrêt de son trépas; Chacun tremble pour lui, mais il ne mourra pas.

ÉLISABETH.

Il ne mourra pas, lui? Non, crois-moi, th t'abuses : Tın sais son attentat ; est-ce que tu l'excuses? Et que, de son arret blamant l'indignité, Tu crois qu'il soit injuste ou trop précipité? Penses-tu, quand l'ingart confre moi se déclare, Qu'il n'ait pas mérité la mort qu'on lui prépare, Et que je venge trop, en le laissant périr, Ce que par ses dédains l'amour m a fait souffrir?

Que cet arrêt soit juste ou donné par l'envie,

111 n'est pas pernis de faire de tels vers. Presque tout ce que dit Élisabeth manque de courenance, de force et d'élégance; mais le public voit une reine qui a fait condamner à la mort un homme qu'elle, alme; on s'attendrit : on est indulgient au thétire sur la versification à du mois on l'était encore du temps de Phoinas Cornellie. (1)

CORNEILLE. - T. II.

Vons l'aimez; cet amour lui sauvera la vie. Il tient vos jours aux siens si fortement unis. Que par le même conp on les verrait finis. Votre avengle colère en vain vous le déguise : Vous pleureriez la mort que vous auriez permise : Et le sanglant éclat qui suivrait ce courroux Vengerait vos malheurs moins sur lui que sur vous,

Ah! cruelle, pourquoi fais-tu trembler ma haine? Est-ce une passion indigne d'une reine? Et l'amour qui me veut empêcher de régner Ne se lasse-t-il point de se voir dédaigner? One me sert qu'au dehors, redoutable ennemie, Je rende par la paix ma puissance affermie, Si mon cœur, au dedans tristement déchiré. Ne pent jouir du calme où j'ai tant aspiré? Mon bonheur semble avoir enchaîné la victoire; J'ai triomphé partout; tout parle de ma gloire; Et d'un sujet ingrat ma pressante bonté Ne peut, même en priant, réduire la fierté! l'ar son fatal arrêt plus que lui condamnée, A quoi te résous-tu, princesse infortunée! Laisseras-tu périr, sans pitié, sans secours, Le sontien de ta gloire, et l'appui de tes jours?

Ne nouvez-vous pas tout? Vous pleurez. ÉLISABETH.

Oui, je pleure,

Et sens bien que s'il meurt, il faudra que je menre. O vons, rois que pour lui ma flamme a négligés 1, Jetez les veux sur moi , vous êtes bien vengés. Une reine intrépide au milieu des alarmes, Tremblante pour l'amour, ose verser des larmes! Encor s'il était sûr que ces pleurs répandus, En me faisant rongir, ne fussent pas perdus : One le lâche, pressé du vif remords que donne.). Qu'en penses-tu? dis-moi. Le plus hardi s'étonne;

\* Ce sont là des vers heureux. Si la pièce était écrité de ce stylé , elle scrait bonne malgré ses défauls ; car quelle critique pourrait faire tort à un ouvrage intéressant par le fond, et éloquent dans les détails?

L'image de la mort, dont l'appareil est prêt. Fait croire lout permis pour en changer l'arrêt. Réduit à voir as tête expire son offense. Dontes-tu qu'il ne veuille implorer ma clémence. Que, sûr que mes bontés passent ses attentats...!

Il doit y recourir : mais s'il ne le fait pas ? Le comte est fier, madame.

ÉLISABETH.

Ah! tu me désespères.

Quoi qu'osent contre moi ses projets téméraires,
1bât l'État par ma chute en être reuversé,
Qu'il féchisse, il suffit, j'oublierai le passé :
Mais quand, tout attachée à retenir la foudre,
Je frémis de le pendre, et tremble à m'y résoudre,
Si, me bravant toujours, il ose m'y forcer,
Mbi reine, lui sujet, puis-je m'en dispenser :
Saurvonsde malgré luir Parle, et fais qu'il te croie;
Voi-sle, mais cacle-dui que c'est moi qui l'envoie;

• Ce vera na signidie rien. Non-seulement le sens en est interrompo par ces points qu'on appelle pourraviants; mais il serial diffélic de le remplie. C'est une très-grande négligence de ne point finir as phrase, as gériode, et de ne laisser ainsi interrompre, surrivoit quand le personnage qui interrompt est this subalterne, qui manque aux biescènness en coupant la protei aon aspérieur. Thomas Correlic est aight à rene coupant la protei aon aspérieur. Thomas Correlic est aight à re un ourrage d'être intérresund et pathélique; miste un auteur soigneux de bien derire doit évier cette néglièmec. (V.)

all me semble qu'il y a tonjours quelque chose de louché, de confus, de vague, dans lout ce que les personnages de cette tragédie disent et font. Que toute action soit claire, toute intrigue bien connue, tout sentiment blen développé : ce sont la des règles inviolables. Mais ici que veut le comte d'Essex? que veut Elisabeth? quel est le crime du comte? est-il accusé faussement? est-il compable? Si la reine le croit innocent, elle doit prendre sa défense ; s'il est reconnu criminel , est-il raisonnable que la confidente dise qu'il n'implorerà jamais sa grâce, qu'il est trop fier? La fierié est très-convenable à un guerrier veriment et innocent , non à un homme convainen de haute Irabison. Ou'il ficchisse, dit la reinc. Est-ce bien là le sentiment qui doit l'occuper, si elle l'aime ? Quand il aura fléchi , quand il sura obtenu sa grace , Élisabeth en sera-t-elle plus aimée? Je l'aime, dit la reine, cent fois plus que moi-même. Ah I madame, si vons avez la tête tournée à ce point, si votre passion est si grande, examinez donc l'affaire de votre amant, et ne souffrez pas que ses ennemis l'accablent et le persécutent injusiement sous votre nom, comme il est dit, quoique faussement, dans louto la pièce. (V.)

Et, ménageant ma gloire en t'expliquant pour moi. Peins-lui mon cœur sensible à ce que je lui doi : Fais-lui voir qu'à regret j'abandonne sa tête , Qu'au plus faible remords sa grace est toute prête. Et si , pour l'ébranler , il faut aller plus loin , Du soin de mon amour fais ton unique soin : Laisse, laisse ma gloire, et dis lui que je l'aime, Tout coupable qu'il est , cent fois plus que moi-même ; Qu'il n'a, s'il veut finir mes déplorables jours, Qu'à souffrir que des siens on arrête le cours. Presse, prie, offre tout pour fléchir son courage. Enfin, si pour ta reine un vrai zèle t'engage, Par crainte, par amour, par pitié de mon sort. Obtiens qu'il se pardonne, et l'arrache à la mort : L'empêchant de périr, tu m'auras bien servie. Je ne te dis plus rien , il y va de ma vie, Ne perds point de temps, cours, et me laisse écouter Ce que pour sa désense un ami vient tenter,

# SCÈNE III .

# ÉLISABETH, SALSBURY.

SALSBURY.

Madame, pardonnez à ma douleur extrême,
Si, paraissant ici pour un autre moi-même,

· La scène du prétendu comte de Salsbury avec la reine a quelque chose de touchant; mais il reste toujours cette incertitude et cet embarras qui font peine. On ne sait pas précisément de quoi il s'agit, Le crime ne suit pas toujours l'apparence. Craignez les injustices de ceux qui de sa mort se rendent les complices. La reine doit donc alors, seduite par sa passion, penser comme Salsbury, croire Essex innocent, mettre ses accusateurs entre les mains de la justice, et faire condamner ceiul qui sera trouvé coupable. Mais après que ce Saisbury a dit que les injustices rendent complices les juges du comte d'Essex, il parle à la reine de clémence; il dit que la clémence a toujours eu ses droits, et qu'elle est la vertu la plus digne des rois. Il avoue donc que le comte d'Essex est criminel. A laquelle de ces deux idées faudra-t-il s'arrêter? à quoi faudra-t-il se fixer? La reine repond qu'Essex est trop fier, que c'est l'ordinaire écueil des ambitieux, qu'il s'est fait un outrage des soins qu'elle a pris pour detourner l'orage, et que si la tête du comte fait raison à la reine de sa flerté, c'est sa faute. Le spectaleur a pu passer de tels discours; le lecteur est moins induigent, (V.)

Tremblant, saisi d'effroi pour vous, pour vos États, J'ose vous conjurer de ne vous perdre pas. Je n'examine point quel peut être le crime; Mais si l'arrêt donné vous semble tégitime, Vous le paraîtra-t-il quand vous daignerez voir Par un funeste coup quelle tête il fait choir? C'est ce fameux héros dont cent fois la victoire Par les plus grands exploits a consacré la gloire. Dont partout le destin fut si noble et si bean. Ou'on livre entre les mains d'un infâme bonrrean. Après qu'à sa valeur, que chacun idolâtre, L'univers avec pompe a servi de théâtre. Pourrez-vous consentir qu'un échafaud dressé Montre à tous de quel prix il est récompensé? Quand le viens vous marquer son mérite et sa peine. Ce n'est point seulement l'amitié qui m'amène; C'est l'État désolé, c'est votre cour en pleurs, Qui, perdant son appui, tremble de ses malheurs, Je sais qu'en sa conduite il eut quelque imprudonce; Mais le crime toujours ne suit pas l'apparence; Et, dans le rang illustre où ses vertus l'ont mis, Estimé de sa reine , il a des ennemis, Pour lui, pour vous, pour nous, craignez les artifices De ceux qui de sa mort se rendent les complices ; Songez que la clémence a toujours eu ses droits. Et qu'elle est la vertu la plus digne des rois. ÉLISARETH.

Comte de Salsbury, J'estime votre zèle;
J'aime à vous voir ami généreux et fidèle,
El loue en vous l'ardeur que ce noble intérêt
Vous donne à murmerr d'un équitable arrêt:
J'en sens, ainsi que vous, une douleur extrême;
Mais je dois à l'État encor plus qu'à moi-même.
Si j'ai laissé ucomte éclaireir le forfait,
C'est lui qui m'a forcée à tont ce que j'ai fait :
Prête à tout oublier, s'il m'avouait son crime,
On le sait, J'ai voulu lui rendre mon estime;
Ma bonde n'a servi qu'à redoubler l'orgueil
Qui des ambliture set l'ordinaire écneil.
Des soins qu'il m'a vu prendre à détourner l'orage,
Quioique su'n y préir, il s'est fait un outrage :

Si sa tête me fait raison de sa fierté, C'est sa fante; il aura ce qu'il a mérité. SALSBURY.

Il mérite, sans doute, une honteuse peine '. Quand sa fierté combat les bontés de sa reinc . Si quelque chose en lui vous peut, vous doit blesser, C'est l'orgueil de ce cœur qu'il ne peut abaisser. Cet orgueil qu'il veut croire au périt de sa vie. Mais, pour être trop fier, vous a4-il moins servie? Vous a-t-il moins montré dans cent et cent combats Que pour vous il n'est rien d'impossible à sou bras? Par son sang prodigué, par l'éclat de sa gloire. Daignez, s'il vous en reste encor quelque mémoire, Accorder au malheur qui l'accable aujourd'hui Le pardon qu'à genoux je demande pour lui : Songez que, si jamais il vons fut nécessaire. Ce qu'il a déjà fait, il peut encor le faire: Et que nos ennemis, tremblants, désespérés, N'ont jamais mieux vaincu que quand vous le perdez. ÉLISABETIL.

Je le perds à regret : mais enfin je suis reine ; il est sujet , coupable , et digne de sa peine. L'arrêt est prononcé , comte : et tout l'univers

Va sur loi, va sur moi tenir les yeux ouverts. Quand a seule fierté, dont vous blâmez. l'audace, M'aurait fait souhaiter qu'il m'eût demandé gràce; Si par là de la mort il a pu s'affranchir; Est-ce à moi d'endurer qu'un sujet téméraire A d'impuissants éclats réduise na colère, Et qu'il puisse, à ma honte, apprendre à l'avenir Oue le connus son crime, et n'osai le muin'?

SALSBURY.

On parle de révolte et de ligues secrètes;

Pourquol mérite-t-il une honteuse peine, s'il n'est que feet? Il la metite, s'il a coupiré, si, comme Cécile l'a dit, sie comie de Tyron, de l'Iriandalis suisi, il en voulait au trône, et qu'il l'aurait rau; on ne sait Jamais à quoi s'en tenir dans cette plee: in la conspiration du comte d'Esser, ni les sentiments d'Élisabeth, ne sont jamais seate éclaires, de l'aurait rau;

Mais, madame, on se sert de lettres contrefaites : s Les témoins, par Cécile, ouis, examinés, Sont témoins que peut-être on aura subornés. Le comte les récuse; et quand je les soupçonne...

omte les recuse ; et quana je les s ÉLISABETH.

Le comte est condamné; si son arrêt l'étonne, S'il a pour l'affaiblir quelque chose à tenter, Qu'il rentre en son devoir, on pourra l'éconter. Allez. Mon juste orgueil, que son audace irrite, Pent faire grâce encor; faites qu'il la mérite.

# SCENE IV.

#### ÉLISABETH, LA DUCHESSE.

#### ÉLISABETH.

Yeuez, venez, duchesse, et plaiguez mes emmis, le cherche à pardonner, je le venx, je le puis, Et je tremble toujours qu'un obstiné coupable Lui-même coupte noie nos in incorable.
Cel, qui me fis un cœur et si noble et si grand,
Ne le devals-tu pas former indifférent?
Fallait-il qu'un ingrat, aussi fier que sa reme,
Me donnant tant d'anour, fût digne de ma haine?
Ou, si tu résolvais de u'en laiser trahir,
Pourquoi ne n'as-tu pas permis de le lair?
Si ce funeste arrêt n'ebranle point le conte,
Je ne puis éviter ou ma perte ou ma honte:
Je ne puis éviter ou ma perte ou ma honte;
Le lache impunément aura su me braver.
One je suis mallieureuse!

#### LA DUCHESSE.

On est sans doute à plaindre Quand on hait la rigueur et qu'on s'y voit contraindre : Mais si le comte osait, tout condamné qu'il est,

Il est hien étrange que Salbury dise qu'un a contréalt l'écritare du conste l'Éssex, et que la rien ne songe pas à emmire une chone si importante. Elle doit assorément s'en étaireir, et comme amante, et comme reine. Elle ne répond pas soulement à cette ouverture qu'elle devait saitir, et qui d'emandait l'exame à elle parompt et le plus exact; elle réprie encore en d'autres mots que le conste est trop fien. (V) Plutôt que son pardon accepter son arrêt, Au moins de ses desseius, sans le dernier supplice, La prison yous pourrait...

ÉLISABETH.

Non, je veux qu'il fléchisse ; Il y va de ma gloire, il faut qu'il cède '.

LA DUCHESSE.

Hélas!

Je crains qu'à vos bontés il ne se rende pas;

Que, voulant abaisser ce courage invincible,

Vos efforts...

ÉLISABETH.

Ah! J'en sais un moyen infaillible.
Rien n'égale en horreur ce que j'en souffrirai;
C'est le plus grand des maux; peut-être j'en mourrai:
Mais si toujours d'orgueil son audace est suivie,
Il faudra le sauver aux dépens de ma vie,

1 Élisabeth s'obstine tonjours à cette senie idée, qui ne parait guere convenable ; car lorsqu'il s'agit de la vie de ce qu'on aime, on sent bien d'autres alarmes. Voici ce qui a probablement engagé Thomas Corneille à faire le fondement de sa pièce de cette persévérance de la reine à vouloir que le comte d'Essex s'humilie. Elle lui svait ôté précédemment tontes ses charges après sa mauvalse conduite en friande : elle avait même poussé l'emportement honteux de la colère jusqu'à jui donner an sonfflet. Le comte s'était retiré à la campagne ; il avait demandé humblement pardon par écrit, et il disait dans sa lettre bu'il était pénitent comme Nabuchodonosor, et qu'il mangeait du foin. La reine alors n'avait voulu que l'humilier, et il pouvait espèrer son rétablissement. Ce fut alors qu'il imagina pouvoir profiter de la vieillesse de la reine pour soulever le peuple, qu'il crut qu'on pourrait faire venir d'Écosse le roi Jacques, successeur naturel d'Elisabeth, et qu'il forma une conspiration aussi mai dirigée que criminelle. Il fut pris précisément en flagrant délit, condamné et exécuté : avec ses complices. il n'était plus alors question de flerté. Cette scène de la duchesse d'irton avec Elisabeth a quelque ressemblance avec celle d'Atalide avec Roxane. La ducbesse avone qu'elle est aimée du comte d'Essex , comme Atalide avoue qu'elle est aimée de Bajazet. La duchesse est plus vertuense, mais moins intéressante; et ce qui ôte tout intérêt à cette scène de la duchesse avec la reine, c'est qu'on n'y paric que d'une intrigue passée : c'est que la reine a cessé , dans les scènes précédentes, de penser à cette prétendne Suffolk dont elle a cru le comte d'Essex amoureux ; c'est qu'enfin la duchesse d'irlon étant mariée , Elisabeth ne peut plus être jaiouse avec bienséance; mais surtout une jalousie d'Élisabeth , à son âge , ne pent être touchante. Il en faut toujours revenir là ; c'est le grand vice du sujet. L'amour n'est fait ni pour les vieux , ni pour les vicilies. (V.)

M'y voilà résolue. O vœux mal exaucés!
O mon cœur! est-ce aiusi que vous me trahissez?
LA DUCHESSE.

Votre pouvoir est grand; mais je connais le comte;

#### ÉLISABETH.

Je ne puis le vaincre qu'à ma honte; Je le sais : mais enfin je vaincrai sans effort, Et vous allez vous même en demeurer d'accord. Il adore Suffolk; c'est elle qui l'engage A lui faire raison d'un exil qu'i l'outrage. Quoi que coûte à mon cœur ce funeste dessein , Je veux , je souffiriai qu'il lui donne la main; Et l'ingrat, qui m'oppose une fierté rebelle, Sûr enfin d'être heureux , voudra vivre pour elle. La DROESSE.

Si par là seulement vous crovez le toucher. Apprenez un secret qu'il ne faut plus cacher. De l'amour de Suffolk vainement alarmée. Vous la punites trop : il ne l'a point aimée : C'est moi senle, ce sont mes criminels appas Qui surprirent son cœur que je n'attaquais pas. Par devoir, par respect, l'eus beau vouloir éteindre Un feu dont vous deviez avoir tant à vous plaindre: Confuse de ses vœnx l'eus beau lui résister : Comme l'amour se flatte, il voulut se flatter : Il crut que la pitié pourrait tout sur votre âme. Que le temps vous rendrait favorable à sa flamme ; Et quoique enfin pour lui Suffolk fût sans appas, Il feignit de l'aimer pour ne m'exposer pas. Son exil étonna cet amour téméraire : Mais, si mon intérêt le força de se taire, Son cœur, dont la contrainte irritait les désirs, Ne m'en donna pas moins ses plus ardents soupirs. Par moi qui l'usurpai vous en fûtes bannie : Je vous nuisis, madame, et je m'en suis nunie. Pour vous rendre les vœux que j'osais détourner, On demanda ma main, je la voulus donner. Éloigné de la cour, il sut cette nouvelle : Il revient furieux, rend le peuple rebelle, S'en fait suivre au palais dans le moment fatal

Que l'hymen me livrait au pouvoir d'un rival ; Il venait l'empêcher, et c'est ce qu'il vous cache. Voilà par où le crime à sa gloire s'attache. On traite de révolte un fier emportement. Pardonnable peut-être aux ennuis d'un amout : S'il semble un attentat, s'il en a l'apparence, L'aveu que je vous fais prouve son innocence. Enfin, madame, enfin, par tout ce qui jamais Put surprendre, toucher, enflammer vos souhaits; Par les plus tendres vœux dont vous fûtes capable. Par lui-même, pour vous l'objet le plus aimable, Sur des témoins suspects qui n'ont pu l'étouner, Ses juges à la mort l'ont osé condamner. Accordez-moi ses jours pour prix du sacrifice Qui m'arrachant à lui vous a rendu justice; Mon cœur en souffre assez pour mériter de vous Contre un si cher coupable un peu moins de courroux. . ÉLISABETH.

Ai-je bien entendu? le perfide vous aime, Me dédaigne, me brave; et, contraire à moi-mème, Je vous assurerais, en l'osant secourir, La douceur d'être aimée et de me voi souffrir! Non, il fant qu'il périses, et que je sois vengée; Le dois ce coup funeste à ma flamme outragée : Il a trop mérite l'arret qui le punit; Innocent ou coupable, il vous aime, il sufit. S'il na point de vraic rime, aimsi qu'on le vent croire, Sur le crime apparent je sauverai ma gloire; El la raison d'Edat, en le privant du jour, Servira de prétexte à la raison d'amour.

Juste ciel! vous pourriez vous immoler sa vie!
Je ne me repens point de vous avoir servie;
Mais, hélas! qu'ai-je pu faire plus contre moi,
Pour le rendre à sa reine, et rejeter sa foi?
Tout parlait, m'assurait de son amour extrême;
Pour mieux me l'arracher, qu'auriez-vous fait vous-mème?
L'ELEMBETH.

Moins que vous : pour lui seul , quoi qu'il fut arrivé , Toujours tout mon amour se serait conservé. En vain de moi tout autre cût eu l'âme charmee , Point d'hymen. Mais enfin je ne suis point aimée; Mon cœur de ses dédains ne peut venir à bont; Et, dans ce désespoir, qui peut tout ose tont.

LA DUCHESSE.

Ah! faites-ini paraître un cœur plus magnanime. Ma sévère vertu lui doit-elle être un crime? Et l'aide qu'à vos feux l'ai cru devoir offrir Vous le fait-elle voir plus digne de périr?

J'ai tort, je le confesse; et, quoique je m'emporte, Je seus que ma tendresse est toujours la plus forte. Ciel, qui me réservez à des malheurs sans fiu, Il ne mangnait donc plus à mon cruel destin Que de ne souffrir pas, dans cette ardeur fatale. Que je fusse en ponvoir de hair ma rivale! Ali! que de la vertù les charmes sont puissants! Duchesse, c'en est fait, qu'il vive, i'v consens, Par un même intérêt vous craignez, et je tremble. Pour lui, contre lui-même, unissons-nous ensemble, Tirons-le du péril qui ne peut l'alarmer, Toutes deux pour le voir, toutes deux pour l'aimer. Un prix bien inégal nous en paira la peine; Vous aurez tout son cœur, je n'aurai que sa haine : Muis n'importe, il vivra, son crime est pardonné; Je m'oppose à sa mort. Mais l'arrêt est donné, L'Angleterre le sait, la terre tout entière D'une juste surprise en fera la matière. Ma gloire, dont toujours il s'est rendu l'appui, Veut qu'il demande grâce ; obtenez-le de lui, Vous avez sur son cœur une eutière puissance. Allez : pour le soumettre usez de violence. Sanvez-le, sanvez-moi : dans le trouble où je suis M'en reposer sur vous est tout ce que je puis.

# ACTE QUATRIÈME.

# SCENE PREMIÈRE.

### LE COMTE D'ESSEX, TILNEY.

LE COMTE D'ESSEX.

Je dois beaucoup, sans doute, au souci qui l'amène; Mais enfin tu pouvais l'épargner cette peine. Si l'arrêt qui me perd te semble à redouter, J'aime mieux le souffrir que de le mériter!. TLINEN.

De cette fermeté souffrez que je vous blâme. Quoique la mort jamais n'ébranle une grande âme, Quand il nous la faut voir par des arrêts sanglants Dans son triste appareil approcher à pas lents... LE CONTE D'ESSEX.

Je ne le cèle point, je croyais que la reine A me sacrifier dat avoir quelque peine. Entrant dans le palais sans peur d'être arrêté, J'en faisais pour ma vie un lieu de sùreté. Non qu'enfin, si mon sang a tant de quoi lui plaire, Je voie avec regret qu'on l'ose satisfaire;

2 Vollà donc le comte d'Essex qui proteste nettement de son innocence. Élisabeth , dans cette supposition de l'auteur, est donc inexcusable d'avoir fait condamner le comte : la duchesse d'irton s'est donc très-mal conduite en n'éclaircissant pas la reine. Il est condamné sur de faux témolgnages ; et la reine , qui l'adore , ne s'est pas mise en peine de se faire rendre compte des pièces du procès, qu'on lui a dit vingt fois être fausses. Une telle negligence n'est pas naturelle; c'est un defaut capital. Faites toujours penser et dire à vos personnages ee qu'ils doivent dire et penser; faltes-les agir comme ils doivent agir. L'amour seul d'Elisabeth , dira-t-on , l'aura forcée à mettre Essex entre les mains de la justice. Mais ce même amour devait lui faire examiner un arrêt qu'on suppose injuste ; eile n'est pas assez furieuse d'amour pour qu'on l'excuse. Essex n'est pas assez passionne pour sa duchesse, sa duchesse n'est pas assez passionnée pour ini. Tous les rôles paraissent manqués dans cette tragédie, et cependant elle a eu du succès. Quelle en est la raison? Je le répète, la situation des personnages, attendrissante par elle-même, et l'ignorance où le parterre a été longtemps, (V.)

Mais, pour verser ce sang tant de fois répandu. Peut-être un échafaud ne m'était-il pas dû: Pour elle il fut le prix de plus d'une victoire : Elle veut l'oublier, j'ai regret à sa gloire ; J'ai regret qu'aveuglée elle attire sur soi La honte qu'elle croit faire tomber sur moi. Le ciel m'en est témoin, jamais sujet fidèle N'eut pour sa souveraine un cœur si plein de zèle. Je l'ai fait éclater en cent et cent combats : On aura bean le taire, ils ne le tairont nas. Si j'ai fait mon devoir quand je l'ai bien servie. Du moins je méritais qu'elle eût soin de ma vie. Pour la voir contre moi si fièrement s'armer, Le crime n'est pas grand de n'avoir pu l'aimer. Le penchant fut toujours un mal inévitable.: S'il entraîne le cœnr, le sort en est coupable; Et toute autre, oubliant un si léger chagrin, Ne m'aurait pas puni des fautes du destin.

TILNEY.

Vos froideurs, je l'avoue, ont.irrité la reine; Mais daignez l'adoucir, et sa colère est vaine. Pour trop croire un orgueil dont l'éclat lui déplait, C'est vous-même, c'est vous qui donnez votre arrêt. Par vous, di-on, l'Irlande à l'attentat s'anime : Que le crime soit faux, il est connu pour crime; Et quand pour vous sauver elle vous tend les bras, Sa gloire veut au moins que vous fassiez un pas, Oue vous.

LE CONTR D'ESSEX.

Ah! s'il est vrai qu'elle songe à sa gloire,
Pour garantir son nom d'une tache trop noire,
Il est d'autres moyens oh' féginié consent,
Que de se relâcher à perdre un innocent.
On ose m'accuser : que sa colère accable
Des térmoins subornés qui me rendent coupable.
Cécile les entend, et les asuscités;
Raleigh leur a fourni toutes leurs faussetés.
Que Raleigh, que Cécile, et ceux qui leur ressembleut,
Ces infâmes sous qui tous les gens de bien tremblent;
Par la main d'un bourreau, comme ils l'ont mérité,
Lavent dans leur vil sang leur infidélité:

Alors, en répandant ce sang vraiment compable, La reine aura fait rendre un arrêt équitable : Alors de sa riguent le foudrovant éclat. Affermissant sa gloire, aura sauvé l'État. Mais sur moi, qui maintiens la grandeur souveraine, Du crime des méchants faire tomber la peine! Souffrir que contre moi des écrits contrefaits... Non , la postérité ne le croira jamais : Jamais on ne pontra se mettre en la pensée Que de ce qu'on me doit la mémoire effacée. Ait laissé l'imposture eu pouvoir d'accabler... Mais la reine le voit, et le voit sans trembler : Le péril de l'État n'a rien qui l'inquiète. Je dois être content, puisqu'elle est satisfaite, Et ne point m'ébranler d'un indigne trépas Qui lni coûte sa gloire et ne l'étonne pas.

Et ne l'étonne pas! Elle s'en désespère, Blâme votre rigueur, condamne sa colère. Pour rendre à son esprit le calme qu'elle attend, Un mot à pronoucer vous coûterait-it tant?

LE COMTE D'ESSEX.

Je crois que de ma mort le coup lui sera rude; Qu'elle s'accusera d'un peu d'ingratitude. Je u'ai pas, on le sait, mérité mes malhears: Mais le temps adoucit les plus vives douleurs. De ses tristes remords si ma perte est suivie, Elle souffrirait plus à me laisser la vie. Failbe la vaince ee cœur qui ini devient suspect, Je ne pourrais pour elle avoir que du respect; Tout rempi de l'objet qui s'en est rendu mattre, Si je suis crimined, je voudrais toujours l'être : Et, sans doute, il est mienx, q'm'en me privant du jour Sa haine, quoique injuste, éteigne son amour.

Quoi! ie n'obtiendrai rien?

LE COMTE D'ESSEX.

Tu redoubles ma peine

C'est assez.

TILNEY.

Mais enfin que dirai-je à la reine?

LE COMTE D'ESSEX.

Qu'on vient de m'avertir que l'échafaud est prêt ; Qu'on doit dans un monient exécuter l'arrêt ; Et qu'innocent d'ailleurs, je tiens cette mort chère Qui me fera bientôt cesser de lui déplaire.

TILNEY.

Je vais la retrouver : mais, encore une fois, Par ce que vous devez...

LE CONTE D'ESSEX.

Je sais ce que je dois.

Adien. Puisque ma gloire à ton zèle s'oppose, De mes derniers moments souffre que je dispose; Il m'en reste assez peu pour me laisser au moins La triste liberté d'en jouir sans témoins.

# SCÈNE II.

#### LE COMTE D'ESSEX.

O fortune! 5 grandeur! dont l'aniorce flatteuse!
Surprend, bouche, chlouit une dane ambitieuse,
De tant d'honneurs reçus c'est done là tout le fruit!
Un long temps les amasse, un moment les détruit.
Tout ce que le destin le plus digne d'envie
Peut attacher de gloire à la plus belle vie,
J'ai pu me le promettre, et, pour le méritier;
Il n'est projet si haut qu'on ne m'ait vu leuter;
Cependant aujourd'hui (se peut-il qu'on le croic?)
C'est sur un échafand que la reine m'envoie!
C'est là n'aux veux de tous m'imputant des forfaits...

Cette scêne, ce monologue est encore une des raisons du succèt. Ces réflexions naturelles sur la fragilité des grandeurs humaines plaisent, quotque faiblement écrites. Un grand seigneur qu'on va meur a l'échafand nitéresse toujours le publie; et la représentation de ces aventures, aans auenn secours de la poésie, fait le mêue effet à pou près que la révêtte emen. (V.)

## SCÈNE III.

#### LE COMTE D'ESSEX, SALSBURY.

Eh bien! de ma faveur vous voyez les effets'
Ce fier comte d'Essex, dont la liaute fortune
Attirait de flatteurs une foule importune,
Qui vit de son bonheur tout l'univers jaloux,
Abattu, condamné, le reconnaissez-vous?
Des lâches, des méchants, victime infortunée,
J'ai blen en un moment changé de destinée!
Tout passe: et qui m'ent dit, après ce qu'on m'a vn,
Que je l'eusse éprouvé, je ne l'aurais pas cru.

Quolque vous éprouviez que tout change, tout passe, lien ne change pour vous si vous vous faites grâce. Je viens de voir la reine, et ce qu'elle ni a dit Montre assez que pour vous l'amour toujours agit; Votre seule fierté, qu'elle voudrait abattre<sup>2</sup>, S'oppose à ses bontés, s'obstine à les combattre. Contraignez-vous : un mot qu' marque ûn ceur soumis

'Ce vers naturel devient sublime, parce que le comte d'Essex et Salsbury supposent tous deux que c'est en effet la faveur de la reine qui le conduit à in mort. Le succès est encore lei dans la situation seule, Ra vain Thomas imite faiblement ees vers de son frère:

> Enfin tout ce qu'adore en ma haute fortune D'un courtisan fisiteur la présence importune \*.

En vain il s'étend en lieux communs et vagues: Qui vii de son bonheur fout l'univers jaloux, etc. En vain il affaibilt le pothétique du moment par ces mauvais vers : Tout passe : et qui m'eil dit, après es qu'on m'a vu : le pathétique de la chose subsiste maigré lui, et le parterre et touché. (V.)

\*\* Cette Brité de la reine, qui lutte sans ceuse contre la Berté d'Essez, set toujour le sujet de la tragédic. Cest une llitson qui ne laisse pas et toujour le sujet de la tragédic. Cest une llitson qui ne laisse parté de la part d'Élisabelt à du conta d'Essez, le ceuz qu'il me aprèce de la part d'Élisabelt à du conta d'Essez, le ceuz qu'il me démandé parden ; je ne veuz pas demander pardon, voiti la plèce, et la semble qu'iloshelt des cettavagantes et cettavagantes et la semble qu'ilos le spectature oublie qu'Elisabelt des extravagantes qu'elle cui il semble qu'iloshelt de parte de pas seximier ce erime, avant d'étagre qu'on ini d'emande pardon, On oublie l'essentiel pour ne s'occuper que de ces sentimentes de ferté, qui adentient prosque toujours. (V.)

<sup>.</sup> Cinna, acte II, sc. t.

Vons va mettre au-dessus de tous vos ennemis.

LE CONTE D'ESSEX.

Quoi! quand leur imposture indignement m'accable,
Pour les justifier je me rendrai coupable?

Et, par mon lache aveu, l'univers étonné

Et, par mon lache aveu, l'univers étonné
Apprendra qu'ils m'auront justement condamné!

En lui parlant pour vous, j'ai peint votre innocence; Mais enfin elle cherche une aide à sa clémence. C'est votre reine; et quand, pour fléchir son courrous, Elle ne veut qu'un mot, le refuserez-vous?

LE COMTE D'ESSEX.

Oui, puisque enfin ce mot rendrait ma honte extrème.

J'ai vécu glorieux, et je mourrai de même,

Toujours inébraulable, et dédaignant toujours

De mériter l'arrêt qui va finir mes iours.

SALSBURY.

Vons mourrez glorieux! Ah, ciel! pouvez vous croire Que sur un échafaud vous sauviez votre gloire! Qu'il ne soit pas honteux à qui s'est vu si haut...

LE COMTE D'ESSEX.

Le crime fait la honte, et non pas l'échafaul +; On si daam non arrêt quelque i colaine éclate, Elle est, Jorsque je meurs, pour une reine ingrate Qui, voulant oublier, cent preuves de ma foi, Ne mérita jamais un sujet tel que moi. Mais la mort m'étant plus à souhaiter qu'à craindre, Sa rigueur me fait grade, et jà lot de ni en plaindre. Après avoir perdu ce que l'aimais le mieux, Confus, désaspréf, je jour m'est odieux. A quoi me servirait cette vie importune, Qu'à m'en faire toujours mieux seint l'infortune? Pour la seule duchesse il m'aurait été doux De passer. Mais, helas un nautre est son époux,

<sup>•</sup> Ce vera a passé en priverbe, et a été quéquefois cité à propos dans des occasions funeates, (V). — Saint Augustia da êti : Jone main ne-seto quotiés disputando et serthendo monstraviums non cos posse habere martymum mortem, quia christianorum non habent villam, cuts MARTYREM NOS VACIAT PREN, ASD CUESA. Epif. 28-1. A joudnos que Coeffectan a dir, et aso, dans non carsion fundre de Henri IV s: Jamais legente de mort ne déshonore la vie d'un homme, si ce n'est ses crimes.

Un autre dout l'amour, moins tendre, moins fidèle... Mais elle doit savoir mon malleur : qu'en dit-elle? Me flatté-je en croyait qu'un reste d'amilié Lui fera de mon sort prendre quéque pitié? Privé de son amour pour moi si plein de charmes, Je voudrais bien du moins avoir part à ses larmes. Cette ausstre vertu qui soutient son devoir Semble à mes tristes vœux en défendre l'espoir : Cependant, contre moi quoi qu'elle ose entreprendre, Je les paye assez cher pour y pouvoir prétendre; Et l'on peut, saus se faire un trop lionteux effort, Pleurer un malleureux dont on cause la mort.

Quoi! ce parfait amour, cette pure tendresse Qui vous fit si longtemps vivre pour la duclesse. Quand vous pouvez prévoir ce qu'elle en doit souffirir, Ne vous arrache point ce dessein de mourir! Pour vous avoir aimé, voyez ce que lui coûte Le cruel sarriche.

LE CONTE D'ESSEX.

Elle m'aima, sans doute;
Et sans la reine, hélas! J'ai lieu de présumer
Qu'elle ett fait à jamais son bonheur de ur'aimer.
Tout ce qu'un bel objet d'un occur vrainent fibble
Peut attendre d'anour, je le seutis pour elle :
Et peut-être mes soins, ma constance, ma foi,
Méritaient les soupirs qu'elle a perdus ponr moi.
Nulle félicite n'elt égalé la nôtre :
Le ciel y nuet obstacle, elle vit pour un autre;
Un autre a tout le bien que je crus acquérir;
L'hymen le rend heureux : c'est à moi de mourir.

SALSBURY.

All is, pour satisfaire à cette fujuste envie, Il vous doit être doix d'abandonner la vie, Perdez-la: mais au moins que ce soit eu héros : Altez de votre saug faire rougir les flots, Altez dais les combats où l'honneur vous appelle; Cherchez, suivez la gloire, et périssez pour elle. C'est là qu'à vos parells il est beau d'affronter Ce qu'ailleurs le plus ferme a lieu de redouter.

LE CONTE D'ESSEX.

Quand contre un monde entier armé pour ma défaite

J'irais seul délier la mort que je souhaite, Vers elle j'aurais beau m'avancer saus effroi, Je suis si malheureux qu'elle fuirait de moi. Puisqu'ici sûrement elle m'offre son aide, Pourquoi de mes malheurs differer le remède? Pourquoi, Jâche et timide, arrêtant le courroux...

### SCÈNE IV.

SALSBURY, LE COMTE D'ESSEX, LA DUCHESSE,

#### SALSBURY

Venez, venez, madame, on a besoin de vous.
Le comte veut périr; raison, justice, gloire,
Amitié, rien ne peut l'obliger à me croire.
Contre son désespoir si vous vous déclarez,
It cédera sans doute, et vous triompherez.
Désarmez sa fierté, la victoire est facile;
Accablé d'un arrêt qu'il peut rendre inutile,
Je vous laisse avec lui prendre soin de ses jours,
Et cours voir s'il n'est point ailleurs d'autres secours.
(Il sort.)

( 11 surt.

Quelle gloire, madame, et combien doit l'envie Se plaindre din bonheur des restes de ma vie, Puisique avant que je meure on me sonffre en ce lien La douceur de vous voir, et de vous dire adien! Le destin qui m'abat n'eit osé me poursaivre, Si le ciel m'eit pour vous rendu digne de vivre. Ce malheur me fait seul mériler le trépas, Il en donne l'arrett, je n'en murmure pas; Je cours l'exécuter, quelque dur qu'il puisse être, Trop confent s' am mort vous fait assez comaître Que josques à ce jour jamais cour enflamué Vavait en se donnant si fortement aimé.

Si cet amour fut tel que je l'ai vouln croire, Je le connattrai mieux quand, tout à votre gloire, Dérobant votre tête à vos persécuteurs, Vous vivez redoutable à d'infâmes flatteurs. C'est par le souvenir d'une ardeur si parfaite

LA DUCHESSE.

Que, tremblant des périls où mon malheur vous jette, Jose vous demander, dans un si juste effroi, Que vous sauviez des jours que J'ai comptés à moi. Douceur trop peu goûtée, et pour jamais finie. J'en faissia vantié; le ciel m'en a punie. Sa rigueur s'étudie assez à m'accabler, Sana que la vôtre encor cherche à la redoubler.

LE CONTE D'ESSEY. De mes jours, il est vrai, l'excès de ma tendresse En vous les consacrant vous rendit la maîtresse : Je vous donnai sur eux un pouvoir absolu. Et vous l'auriez encor si vous l'aviez voulu. Mais, dans une disgrâce en mille maux fertile. Ou'ai-je affaire d'un bien qui vous est inutile? Qu'ai-je affaire d'un bien que le choix d'un éponx Ne vous laissera plus regarder comme à vous? Je l'aimais pour vous seule; et votre hymen funeste Pour prolonger ma vie en a détruit le reste. Ah I madame, quel coup I Si je ne puis souffrir L'injurieux pardon qu'on s'obstine à m'offrir, Ne dites point, bélas! que l'ai l'âme trop fière: Vous m'avez à la mort condamné la première ; Et refusant ma grace, amant infortuné, J'exécute l'arrêt que vous avez donné.

LA DUCHESSE. Cruel! est-ce douc peu qu'à moi-même arrachée, A vos seuls întérêts je me sois attachée? Pour voir jusqu'où sur moi s'étend votre pouvoir. Voulez-vous triompher encor de mon devoir? Il chancelle, et je sens qu'en ses rudes alarmes Il ne peut mettre obstacle à de honteuses larmes, Oui, de mes tristes yeux s'apprêtant à couler, Auront pour vous fléchir plus de force à parler. Quoiqu'elles soient l'effet d'un sentiment trop tendre, Si vous en profitez, je veux bien les répandre. Par ces pleurs, que peut-être en ce funeste jour Je donne à la pitié beaucoup moins qu'à l'amour; Par ce cœur pénétré de tout ce que la crainte Pour l'objet le plus cher y peut porter d'atteinte; Enfin, par ces serments tant de fois répétés De suivre aveuglément toutes mes volontés.

Sauvez-vous, sauvez-moi du coup qui me menace. Si vous êtes soumis, la reine vous fait grâce; Sa bonté, qu'elle est prête à vous faire éprouver, Ne veut...

LE COMTE D'ESSEX.

Ahl qui vous perd n'a rien à conserver. Si vous avize flatté Pespoir qui m'abandonne, Si, n'étant point à moi, vous n'étiez à personne, Et qu'au moint votre amour moins cruel à mes fous M'eût épargné l'horreur de voir un autre heureux, Pour vous garder ce ceur où vous seule avez place, Ceut fois, quoique inmocent, Jarurais demandis grace. Mais vivre, et voir sans cesse un rival odieux... Al 1 madame, à ce nom je devieus furieux; De quelque emportement si ma rage est suivie, Il peut être permis à qui sort de la vie.

- LA DUCHESSE.

Vous sortez de la vie.! Ah! si ce n'est pour vous, Vivez pour vos amis, pour la reine, pour tous; Vivez pour m'affrauchir d'un péril qui m'étonne; Si c'est peu de prier, je le veux, je l'ordonne.

LE COMTE D'ESSEX. Cessez en l'ordonnant, cessez de vous trahir : Vous m'estimeriez moins, si i'osais obéir : Je n'ai pas mérité le revers qui m'accable; Mais ie meurs innocent, et ie vivrais coupable. Toujours plein d'un amour dont sans cesse en tous lieux Le triste accablement parattrait à vos yeux, Je tacherais d'ôter votre cœur, vos tendresses, A l'heureux... Mais pourquoi ces indignes faiblesses? Voyons, voyons, madame, accomplir sans effroi Les ordres que le ciel a donnés contre moi : S'il souffre qu'on m'immole aux fureurs de l'envie, Du moins il ne peut voir de tache dans ma vie : Tout le temps qu'à mes jours il avait destiné, C'est vous et mon pays à qui je l'ai donné. Votre hymen, des malheurs pour moi le plus msigne M'a fait voir que de vous je n'ai pas été digne, Que l'eus tort quand j'osai prétendre à votre foi : Et mon ingrat pays est indigne de moi. J'ai prodigué pour lui cette vie, il me l'ôte;

Un jour peut-être, un jour il connaîtra sa fante; Il verra, par les manx qu'on lui fera souffrir... (Crommer paraît avec de la suite.)

Mais, madame, il est temps que je songe à mourir, On s'avance, et je vois sur ces tristes visages De ce qu'on vent de moi de pressants témoignages. Partons, me voila prêt. Adieu, madame: il faut, Pour contenter la reine, aller sur l'échafaud. LA DUCHESSE.

Sur l'échafaud! Ah, ciel! quoi! pour toucher votre âme La pitié... Soutiens-moi...

LE COMTE D'ESSEX.

Vouille le juste ciel, pour prix de vos boutés, Vouille le juste ciel, pour prix de vos boutés, Vous combler et de glotre et de prospérités, Et répandre sur vous tout l'éctat qu'à ma vie, Par un arret lionteux, ôte aujourd'hui l'envie! Avancez, je vous suis. Prenez soin de ses jours; L'état oû je la laisse a besoin de secours;

# ACTE CINQUIÈME.

# SCENE PREMIÈRE.

# ELISABETH, TILNEY.

L'approche de la mort n'a rien qui l'intimide!
Préte à sentir le coup, il demeure intrépide!
Et l'ingrat, dédaignant mes bontés pour appui,
Peut ne s'étonner pas quand je tremble pour lui .
Giel L. Mais, en biu parlant, as-tu bien su lui peindre
Et tout ce que je puis, et tout ce qu'il doit craindre?
Sait-il quels durs ennuis mon triste cœur ressent?
Que did-il?

#### TILNEY.

Que toujours il vécnt innocent; Et que si l'imposture a pu se faire croire, Il aime mieux périr que de trahir sa gloire.

Aux dépens de la mienne il veut, le lache, il veut Montre que sur sa reine il connaît co qu'il pent. De cent crimes nouveaux fut sa fierté suivie, Il sait que mon annour prendra soin de sa vie. Pour vaincre son orguel prompte à tout employer, Jusque sur l'échafaut je voulais l'euvoyer, Pour denrière espérance essayer co remède : Mais la honte est trop forte, il vaut mienx que je cède, Que sur moi, sur ma gloire, un changement si prompt D'un arrêt mal donné fasse tomber l'affront. Cependant, quand pour lui jags contre moi-même, Pour qui le conserver? pour la duchesse ? Il l'aime.

La duchesse?

ÉLISABETII.

Oui : Suffolk fut un nom emprunté Pour eacher un amour qui n'a point éclaté. La duchesse l'aima, mais sans m'être infidèle, Son hymen l'a fait voir : je ne me plains point d'elle. Ce fut pour l'empêcher que, courant au palais, Jusques à la révolte il poussa ses projets. Quoique l'emportement ne sût pas légitime, L'ardeur de s'élever n'eut point de part au crime; Et l'Irlandais par lui, dit-on, favorisé, L'a pu rendre suspect d'un accord supposé. Il a des ennemis, l'imposture a ses ruses; Et quelquefois l'envie... Alt ! faible , tu l'excuses !-Quand aucun attentat n'aurait noirci sa foi. Ou'il serait innocent, peut-il l'être pour toi? N'est-il pas, n'est-il pas ce sujet téméraire Qui, faisant son malheur d'avoir trop su te plaire, S'obstine à préférer une honteuse fin Aux honneurs dont ta flamme eut comblé son destin? C'en est trop : puisqu'il aime à périr, qu'il périsse.

SCÈNE II.

ÉLISABETH, TILNEY, LA DUCHESSE

LA DUCHESSE.

Ah, grace pour le comte! on le mène au supplice.

Au supplice?

LA DUCHESSE. Oui, madame; et je crains bien, hélas!

Que ce moment ne soit celui de son trépas.

ÉLISABETH., à Tilney.

Ou'on l'empêche : cours, vole, et fais qu'on le ramène. Je veux, je veux qu'il vive. Enfin, superbe reine, Son invincible orgueil te réduit à céder l Sans qu'il demande rien, tu veux tout accorder! Il vivra, sans qu'il doive à la moindre prière Ces jours qu'il n'emploiera qu'à te rendre moins fière. Qu'à te faire mieux voir l'indigne abaissement Où te porte un amour qu'il brave impunément! Tu n'es plus cette reine autrefois grande, auguste : Ton cœur s'est fait esclave; obéis, il est juste '. Cessez de soupirer, duchesse ; je me rends. Mes bontés de ses jours vous sont de surs garants. C'est fait , je lui pardonne.

> LA DUCHESSE. Ah! que je crains, madame,

One son malheur trop tard ait attendri votre ame! Une secrète horreur me le fait pressentir. J'étais dans la prison, d'où je l'ai vu sortir : La douleur, qui des sens m'avait ôté l'usage, M'a du temps près de vous fait perdre l'avantage ; Et ce qui doit surtout augmenter mon souci, J'ai rencontré Coban à quelques pas d'ici. De votre cabinet, quand je me suis montrée, Il a presque voulu me défendre l'entrée. Sans doute il n'était là qu'afin de détourner Les avis qu'il a craint qu'on ne vous vint donner. Il hait le comte, et prête au parti qui l'accable Contre ce malheureux un secours redoutable. On vous aura surprise; et telle est de mon sort..

<sup>·</sup> Ce vers est parfait, et ce retour de l'indignation à la ciémence est bien naturel. C'est une belle péripétie, une beile fin de tragédie, quand on passe de la crainte à la pitlé, de la rigueur au pardon, et qu'ensuite on retombe , par un accident nouveau , mais vraisemblable , dans l'abime dont on vient de sortir. (V.)

Ah! si ses ennemis avaient hâté sa mort, Il n'est ressentiment, ni vengeance assez prompte Qui me pût...

# SCENE III.

### ÉLISABETH, LA DUCHESSE, CÉCILE.

ÉLISABETH.

Approchez : qu'avez-vous fait du comte?

On le mène à la mort, m'a-t-on dit.

CÉCUE.

Son trépas

Importe à votre gloire ainsi qu'à vos États; Et l'on ne peut trop tôt prévenir par sa peine Ceux qu'un appui si fort à la révolte entratne.

ÉLISABETH.

Ali ! ie commence à voir que mon seul intérêt

N'a pas fait l'équité de ce cruel arrêt. Quoi! l'on sait que, tremblante à souffrir qu'on le donne,

Je ne veux qu'éprouver si sa fierté s'étonne; C'est moi sur cet arrêt que l'on doit consulter;

Et, sans que je le signe, on l'ose exécuter '!

Je viens d'envoyer l'ordre afin que l'on arrête; S'il arrive trop tard, on paira de sa tête;

Et de l'injure faite à ma gloire, à l'État,

D'autre sang, mais plus vil, expiera l'attentat 2.

Cest equi peut arrire en France, où les cours de justice sond en poscession, depuis longtrupp, de faire exciute les clippes sais en avertir le souverain, selon l'ancien usage qui subsiste encore dans presque toute l'Europe; mais é cet equi n'arrire justings en Angelerre; il faut absolument ec qu'on appelle le deul-vearrant (la grantité de mont, ). La signaire de monraque est indispensable, et il n'y a pas un seul exemple du contraire, excepté dans les temps de trouble, où le souverain n'était par reconnu. Cettu n'aft publice goi glisabethe signa souverain n'était par reconnu. Cettu n'aft publice els lois d'une ain le contraire sui contro le comit d'Essex. Le droit de la fiction ne v'étent pas laquej courterfere sui et héchier les lois d'une ain le contraire de l'acce, le stroit la loi la plu sage, it à pius fimulate, qui la l'une de nous ce temps de désurpre la sécrite, et quadqueble principle. Ce d'acce de la contraire de l'acce, le contraire de l'acce, le contraire de contraire le trupp de désurpre la sécrite, et quadqueble principle. Ce l'accept la plus faute.

Le sang deCécile n'était point vil; mais enfin on peut le supposer, et la faute est légère. Cette injure faite à la mémoire d'un très-grand mialstre peut se pardonner. Il est permis à l'auteur de représenter Élisabeth CÉCULE.

Cette perte pour vous sera d'abord amère; Mais vous verrez bientôt qu'elle était nécessaire. ÉLISABETH.

Qu'elle était nécessaire! Otez-vous de mes yeux, Lache, dont i'ai trop cru l'avis pernicieux. La douleur où ie suis ne peut plus se contraindre : Le cointe par sa mort vous laisse tout à craindre; Tremblez pour votre sang, si l'on répand le sien.

Ayant fait mon devoir, je puis ne craindre rien,

égarée, qui permet tont à sa douleur. C'est à peu près la situation d'Hermione, qui a demandé vengeance, et qui est au désespoir d'être vengée. Mais que cefte imitation est faibic! qu'eile est dépourvne de passion, d'éloquence, et de génie! Tout est animé dans le cinquième acte, où Raeine présente Hermione furicuse d'avoir été obéle; tout

est ianguissant dans Élisabeth. Il n'y a rien de plus sublime et de plus passionné tout ensemble que la réponse d'Hermione , Qui te l'a dit? Aussi Hermione a-t-elle été vivement agitée d'amont, de jalonsie ct de colère pendant toute la pièce. Élisabeth a été un peu froide. Sans cette chaleur que la seule nature donne aux veritables poêtes, il n'y a point de bonne tragédie. Tont ce qu'on peut dire de l'Essex de Thomas Corneille, c'est que la pièce est médiocre, et par l'intrigue, et par le style; mais il y a quelque intérêt, quelques vers heureux; et on l'a joné longtemps sur le même théâtre où l'on représentait Cinna et Andromaque. Les acteurs, et surtout ceux de province, almaient à faire le rôle du comte d'Essex, à paraître avec une jarretière brodée au-dessus du genou, et un grand ruban bleu en bandouitère. Le comté d'Essex, donné pour un héros du premier ordre, persécuté par l'envie, ne laisse pas d'en imposer. Enfin le nombre des bonnes tragédies est si petit eliez toutes les nations du monde, que celles qui ne sont pas absolument mauvaises attirent toujours des spectateurs quand de bons acteurs les font valoir. On a fait environ milie iragédles dennis Mairet et Rotron. Combien en est-il resté qui puissent avoir le scean de l'immortalité, et qu'on puisse citer comme des modèles? Il n'y en a pas une vingtaine. Nous avons une eollection intitulée Recueil des meilleures pièces de thédire, en douze volumes ; et dans ce recuell on ne trouve que le seul l'enceslas qu'on représente encore ; en faveur de la première scène et du quatrième acte, qui sont en effet de très-beaux morceaux. l'ant de pièces, ou refusées au théâtre depuis cent ans, ou qui n'y ont paru qu'une ou deux fois, on qui n'ont point été imprimées, ou qui l'ayant été sont oubliées, prouvent assez la prodigicuse difficulté de cet art. Il faut rassembler dans un même lieu, dans une même journée, des hommes et des femmes an-dessus du common, qui, par des intérets divers, conconrent à un même intérêt, à une même action. Il faut intéresser des spectateurs de tout rang et de tout âge, depnis la première scène Jusqu'à la dernière : tout doit être écrit en vers , sans qu'on puisse s'en permettre ni de durs , ni de plats , ni de forcés, ni d'obscurs. (V.)

Madame; et quand le temps vous aura fait connaître Qu'en punissant le comte ou n'a puni qu'un traître, Qu'un sujet infidèle...

ÉLISABETH.

Il l'était moins que toi, Qui, l'armant contre lui, l'es armé contre moi. J'ouvre trop tard les yeux pour voir ton entreprise. Tu m'as par tes conseils honteusement surprise: Tu m'en ferts raison.

CÉCILE.

Ces violents éclats...

Va, sors de ma présence, et ne réplique pas.

# SCÈNE IV.

ÉLISABETH, LA DUCHESSE.

Duchesse, on m'a trompée; et mon âme interdite Vent en vain s'affranchir de Thorreur qui l'agite. Ce que je viens d'entendre explique mon malheur. Ces témoins écoutés avec tant de chaleur, L'arrêt sidit rendu, cette peine si protupte, Tout m'apprend, me fait voir l'innocence du coute; H., pour joindre à mes maux un tourment infini, Peut-être je l'apprends après qu'il est puni. Durs, mais trop vains remords! pour commencer ma peine, Traitez-moi de rivale, et coryex voire haine; Condamnez, détestez ma harbare rigueur : Par mon aveugle amour je vous coûte son oœur; Et mes jaloux transports, favorisant l'envie, Peut-être enore, hélas! vous coûteront sa vie.

### SCÈNE V.

ELISABETH, LA DUCHESSE, TILNEY.

ÉLISABETH.

Quoi! déjà de retour! As-tu tout arrêté? A-t-on reçu mon ordre? est-il exécuté?

311

Madame ...

ÉLISABETH.

Tes regards augmentent mes alarmes. Qu'est-ce donc ? qu'a-t-on fait ?

HNEV

Jugez-en par mes larmes. ÉLISABETH.

Par tes larmes! Je cráins le plus grand des malleurs. Ma flamme l'est connue, et tu verses des pleurs! Auraïi-on, quand l'amour veut que le comte obtienne... Ne m'apprends point sa mort, si tu ne veux la mienne, Mais d'une âme égarée inutile transport! C'en sera fait, sans doulet.

Oui, madame.

Il est mort!

Et tu l'as pu souffrir?

TILNEY. Le cœur saisi d'alarmes.

J'ai couru; mais partout je n'ai vu que des larmes. Ses enuemis, madame, ont tout précipité: Déjà ce triste arrêt était exécuté; Et sa perte, si dure à votre âme affligée, Permise malgré vous, ne peut qu'être veugée.

ELISABETH.

Enfin ma barbarie en est venue à bout!

Duchesse, a vos doucurs je dois permettre tout.

Plaignez-vous, éclatez : ce que vous pourrez dire

Peut-ètre avancera la mort que je désire.

LA DUCHESSE.

Je oède à la douleur, je ne puis le celer; Mais mon cruel devoir me défend de parler; Et, comme il m'est honteux de montrer par mes larmes Qu'en vain de mon amour il combattait les charmes, Je vais pleurer ailleurs, après ces rudes coups, Ce que je n'ai perdu que par vous, et pour vous.

SEÈNE VI.

ÉLISABETH, SALSBURY, TILNEY.

ELISABETH.

Le cointe ne vit plus! O reine! injuste reine!

Si ton amour le perd, qu'eût pu faire ta haine? Non, le plus fier tyran, par le sang affermi... (Le comte de Salsbury entre.)

Eh bien, c'en est donc fait! vous n'avez plus d'ami!

Madame, vous venez de perdre dans le courte Le plus grand...

#### ÉLISABETH.

Je le safs , et le sais à ma honte.

Mais si vous avez cru que je voulais sa mort,
Yous avez de mou cœur mal connu le transport.
Contre moi, contre tous , pour lui sauver la vie,
Il fallait tout oser ; vous m'eussiez bien servie.
Et ue jugiez vous pas que ma triste fierté
Mendiait pour ma gloire un peu de sdreté?
Yotre faible amitié ne l'a pas entendue;
Yous l'avez laissé faire, et vous m'avez perdue.
Me faisant avertir dec equi s'est passé,
Yous nous sauvier tous deux.

SALSBURY.

Hélas I qui l'éut pensé?

Jamais effet si prompt ne suivit la menace.

N'ayant pu le résoudre la vous demander grâce,

J'assemblais ses amis pour venir à vos pieds

Vous montrer par sa mort dans quels maux vons tombicz,

Quand mille cris confus nous sont un sûr indice

Du desseinqu'on a pris de hâter son supplice.

Je déseche aussitôt vers vous de tous côtés.

ÉLISABETH.

Ali! le làche Coban les a tous arrêtés.

Je vois la trahison.

#### SALSBURY.

Tout plein de ma douleur, n'en étant plus le maître, Javance et cours vers lui d'un pas précipité. Au pied de l'échafaud je le trouve arrêté. Il me voit, il m'embrasse; et, sans que rien l'étonur, « Quoiqu'à tort, me dit-il, la reine me soupeonne, « Yoyez-la de ma part, et lui faites savoir « Oue rien n'ayant i amais ébranlé mon devoir.

" Si contre ses bontés j'ai fait voir quelque audace,

39.

« Ce n'est point par fierté que j'ai refusé grâce.

« Las de vivre , accablé des plus mortels ennuis , « En courant à la mort, ce sont eux que je fuis ;

« Et s'il m'en peut rester quand je l'aurai soufferte.

« C'est de voir que, déjà triomphant de ma perte,

« Mes lâches ennemis lui feront éprouver... »

On ne lui donne pas le loisir d'achever : On veut sur l'échafaud qu'il paraisse. Il y monte; Comme il se dit sans crime, il y paratt sans honte; Et, saluant le peuple, il le voit tout en pleurs Plus vivement que lui ressentir ses malheurs. Je tache cependant d'obtenir qu'on diffère Tant que vous avez su ce que l'on ose faire. Je pousse mille cris pour me faire écouter ; Mes cris hâtent le coup que je pense arrêter. Il se met à genoux ; déjà le fer s'apprête ; D'un visage intrépide il présente sa tête, Qui dn tronc séparée...

> ÉLISABETH. Ah! ne dites plus rien :

Je le sens, son trépas sera suivi du mien-Fière de tant d'honneurs, c'est par lui que je règne ; C'est par lui qu'il n'est rien où ma grandeur n'atteigne; Par lui, par sa valeur, on tremblants, ou défaits, Les plus grands potentats m'ont demandé la paix ; Et j'ai pu me résoudre... Ah! remords inutile! Il meurt, et par toi seule, à reine trop facile! Après que tu dois tout à ses fameux exploits, De son sang pour l'État répandu tant de fois, Qui iamais eût pensé qu'un arrêt si funeste Dut sur un échafaud faire verser le reste? Sur un échafaud, ciel! quelle horreur! quel revers!

Rien ne prouve mieux l'ignorance où le publie était alors de l'histoire de ses voisins. Il ne serait pas permis aujourd'hui de dire qu'Elisabeth régnait par le comte d'Essex, qui venait de laisser détruire honteusement en Irlande la seule armée qu'on iui eût jamais confiée. Il n'y a guère rien de plus mauvais que la dernière tirade d'Elisabeth : I es plus grands potentats par Essex tremblants lui ont demandé la paix. après qu'elle doit tout à ses fameux exploits. Qui eut jamais pense qu'il dut mourir sur un échafaud? Quel revers! On voit assez que ces froides réflexions font tout languir; mais le dernier vers est fort beau, parce qu'il est touehant et passionné. (V.)

Allons, comte; et du moins aux yenx de l'univers Faisons que d'un infâme et rigoureux supplice Les honneurs du tombeau réparent l'injustice. Si le ciel à mes vœux peut se laisser toucher, Vous n'aurez pas longtemps à me la reprocher.

FIN DU COMTE D'ESSEN

# LE FESTIN DE PIERRE.

#### AVIS.

Celle pièce, dou les comédiens donnent tous les ans plusieurs représentations, est la même que feu M. de Moilère fil jouer in prose peu de temps avant sa mort. Quelques personnes qui ont tout peuvoirs aux moi misyante neggéé à la mettre en vers, je me réserval la liberté d'adouelr certaines expressions qui avaient biessé les serupuleux. Pai suivil la prose assez exactement dans tout le reste, à l'exception des schees du troisième et du cinquième acte, ou j'ai fait pierre des femmes. Ce sont schees ajoutées à cet excellent original, et dont les dédauts au doivent point être imputée sui célèbre auteur sous le nom duquel cette comédie est toujours représentée.

# LE FESTIN DE PIERRE.

COMÉDIE (1677.)

#### PERSONNAGES.

D. LOUIS, père de D. Juan.
D. JUAN.
ELVIRE, sysal égousé D. JUAN.
D. CARLOS, ferré d'Ébrire.
ALONZE, ami de D. Carlos.
THÉRÈSE, Land de Léoner.
LEONOR, demoiseile de campagne.
LEONOR, demoiseile de campagne.
THÉRÈSE, Land autre paysanne.
PIEROUT, paysan.
D. DIANCEUR, marchand.
D. DIANCEUR, marchand.
GUSMAN, demostique d'Ébrire.
SOANABELLE, calet de D. Juan.
SOANABELLE, calet de D. Juan.

LA VIOLETTE, laquais.



### ACTE PREMIER.

### SCÈNE PREMIÈRE.

## SGANARELLE, GUSMAN.

SOANARELLE, prenant du tabac, et en offrant à Guannan, Quoi qu'en dise Aristote, et sa digne cabale, Le tabac est divin, îl n'est riem qui l'égale; Et par les fainéants, pour fuir l'oisiveté, Jamais amusement ne fut mieux inventé. Ne saural-on que dire, on preud la tabatière; Soudain à gauche, à droit, par devant, par derrière, Gens de toutes fagons, connus, et non connus, Pour y demander part sont les très-bien venus. Mais c'est peu qu'à olonne instrusiant la jeunesse Le tabac l'accoutume à faire sinsi largesse, C'est dans la médiceine un remède nouveau; Il purge, réjouit, conforte le cerveau; De toute noire humeur promptement le délivre; Et qui vit sans tabac n'est pas digne de vivre. O tabac! de tabac! mes plus chères amours!... Mais reprenons un peu notre premier discours.

Si bien, mon cher Gusman, qu'Elvire ta maltresse, Pour don Juan mou maltre a pris tant de tendresse, Qu'apprenant son départ, l'excès de son ennui L'a fait mettre en campagne et courir après lui. Le soin de le chercher est obligeant, saus doute; C'est aimer fortement: mais tout voyage coûte, Et j'ai peur, s'il te faut expliquer mon souci, Qu'on l'indemnise mal des frais de celui-ci.

GUSMAN.

Et la raison encor? Dis-moi, je te conjure, D'où te vieut une peur de si mauvais augure? Ton maître là-dessus t'a-t-il ouvert son œur? T'a-t-il fait remarquer pour nous quelque froideur Qui d'un départ si prompt...

SCANARELLE.

Je n'en sais point les caus s.
Mais, Gusman, à peu près je vois le train des choses,
Et, sans que don Juan m'ait rien dit de cela,
Tout franc, je gagerais que l'affaire va là.
Je pourrais me tromper; mais j'aj piene à le croire.
CUSMAN.

Quoi I ton maître ferait cette tache à sa gloire ? Il trahirait Elvire! et d'un crime si bas... SGANARELLE.

Il est trop jeune encore; il n'oserait!

GUSMAN. Héla:

Ni d'un si làche tour l'infamie éternelle, Ni de sa qualité... \$GANARELLE.

La raison en est belle! Sa qualité! C'est là ce qui l'arrêterait!

Tant de vœux.

SGANARELLE.

Rien pour lui n'est trop chaud ni trop froid.

Youx, serments, sans scrupule il met tout en usage. GUSMAN.

Mais ne songe-t-il pas à l'hymen qui l'engage? Croit-il le pouvoir rompre?

SCANABELLE.

Eh! mon pauvre Gusman.

Tu ne sais pas encor quel homme est don Juan.

GUSMAN.

S'il est ce que tu dis , le moyen de connaître De tous les scélérats le plus grand, le plus traître? Le moven de penser qu'après tant de serments. Tant de transports d'amour, d'ardeur, d'empressements, De protestations des plus passionnées, De larmes, de soupirs, d'assurances données, Il ait réduit Elvire à sortir du couvent, A venir l'épouser; et tout cela, du vent?

SGANARELLE.

Il s'embarrasse peu de pareilles affaires . Ce sont des tours d'esprit qui lui sont ordinaires Et si tu connaissais le pèlerin, crois-moi, Tu ferais peu de fond sur le don de sa foi. Ce n'est pas que je sache avec pleine assurance Que déjà pour Elvire il soit ce que je pense : Pour un dessein secret en ces lieux appelé, Depuis son arrivée il ne m'a point parlé. Mais, par précaution, je puis ici te dire Qu'il n'est devoirs si saints dont il ne s'ose rire : Que c'est un endurci dans la fange plongé, Un chien, un hérétique, un Turc, un enragé; Qu'il n'a ni foi ni loi; que tout ce qui le tente...

Quoi! le ciel ni l'enfer n'out rien qui l'épouvante? SGANARELLE.

Bon! parlez-lui du ciel, il répond d'un souris; Parlez-lui de l'enfer, il met le diable au pis; Et, parce qu'il est jeune, il croit qu'il est en âge On la vertu sied moins que le libertinage. Remontrance, reproche, autant de temps perdu. Il cherche avec ardeur ce qu'il voit défendu; Et, ne refusant rien à madame Nature, Il est ce qu'on appelle un pourceau d'Épicure.

Ainsi ne me dis point sur sa légèreté
Qu'Elvire par l'hymen se trouve en sèreté.
C'est peu par bon contrat qu'il en ait fait sa femme;
Pour en venir à bout, et contenter sa flammé,
Avec elle, au besoin, par ce mêrie contrat,
Il aurait épouse toi, son clien et son chat.
C'est un piège qu'il tend partout à chaque belle :
Paysamne, bourgeoise, et dame, et demoiselle,
Tout le charme; et d'abord, pour leur donner leçon,
Un mariage fait lui semble une chanson.
Toujours objets nouveaux, toujours nouvelles flammes
Et si je te dissais combien il a de femmes,
Ta serais convainauc que ce n'est point en vain
Qu'on le croit l'épouseur de tout le genre humain.

### Quel ahominable homme!

#### SGANABELLE.

Et plus qu'abominable,

Il se moque de tout, ne craint al Dieu ni diable; Et je ne doute point, comme il est sans retour, Qu'il ne soit par la fondre écrasé quelque jour. Il le mérite bien ; et s'il te fant tout dire, Dequis qu'ên le servant je souffre le martyre, J'ex ai vu tant d'borreurs, que J'avoue aujourd'hui Qu'il vaudrait mieux cent fost être au diable qu'à lui.

#### GUSMAN. . .

## Que ne le quittes-tn?

SGANARELLE.

Le quitter I comment faire?
Un grand seigneur méchant est une étrange affaire.
Vois-tu, si j'avais fui, j'aurais beau me cacher,
Jusque dans l'enfer même il viendrait me chercher.
La crainte me retient; et, ce qui me désole,
C'est qu'il fant avec lui faire souvent l'idole,
Louer ce qu'on déteste, et, de peur du hâton,
Approuver ce qu'il fait, et chanter sur son ton.
Je crois dans ce palais le voir qui se promène:
C'est lui. Prends garde, au moins...
C'est lui. Prends garde, au moins...

Ne t'en mets point en peine.

SGANARELLE.

Je t'ai conté sa vie un peu légèrement; C'est à toi là-dessus de te taire : autrement... GUSMAN, s'en allant.

Ne crains rien.

SCÈNE II.

D. JUAN, SGANARELLE.

D. JUAN.

Avec qui parlais-tu? pourrait-ce être Le bouhomme Gusman? J'ai cru le reconnaître.

SGANARELLE.

Vous avez fort bien cru; c'était lui-même.

D. JUAN.

Il vient

Demander quelle affaire en ces lieux nons retient.

Il est un peu surpris de ce que, sans rien dire, Vous avez pu sitôt abandonner Elvire.

D. JUAN.

Que lui fais-tu penser d'un départ si prompt?

SGANARELLE.

Rien du tout ; ce n'est point mon affaire.

Mais toi .

Ou'en penses-tu?

en penses-tur

Je crois, sans trop juger en bête, Que vous avez encor quelque amourette en tête.

Tu le crois ?

D. JUAN. SGANABELLE.

D. JUAN.

Oui.

D. JUAN.

Ma foi! tu crois juste; et mon com Pour un objet nouveau sent la plus forte ardeur. SGANARELLE. Eh! mon dieu, j'entrevois d'abord ce qui s'y passe.

Votre cœur n'aime point à demeurer en place; connente. — T. II.

40

Et, sans lui faire tort sur la fidélité, C'est le plus grand coureur qui jamais ait été. Tout est de votre goût; brune ou blonde, n'importe.

Et n'ai-je pas raison d'en user de la sorte?

Eh! monsieur...

Quoi?

SGATIARETTE.

D. JUAN.

Sans doute, il est aisé de voir Que vous avez raison, si vous voulez l'avoir; Mais si, comme on n'est pas bon juge dans sa cause, Vous ne le vouliez pas, ce serait autre chose.

Hé bien, je te permets de parler librement.

En ce cas, je vous dis très-sérieusement Qu'on trouve fort vitain qu'allant de belle en belle, Vous fassiez vanité partout d'être infidèle. B. JUAN.

Quoi ! si d'un bel obiet je suis d'abord touché. Tu veux que pour toujours j'y demeure attaché ; Ou'un éternel amour de ma foi lui réponde. Et me laisse sans veux pour le reste du monde! Le rare et doux plaisir qui se trouve en aimant . S'il faut s'ensevelir dans un attachement. Renoncer pour lui seul à toute autre tendresse . Et vouloir sottement mourir dès sa jeunesse! Va, crois-moi, la constance était bonne jadis, Où les lecons d'aimer venaient des Amadis : Mais à présent on suit des lois plus naturelles ; On aime sans façon tout ce qu'on voit de belles; Et l'amour qu'en nos cœurs la première a produit N'ôte rien aux appas de celle qui la suit. Pour moi, qui ne saurais faire l'inexorable, Je me donne partout où je trouve l'aimable ; Et tout ce qu'une belle a sur moi de pouvoir Ne me rend point ailleurs incapable de voir. Sans me vouloir piquer du nom d'amant fidèle, l'al des yeux pour une autre aussi bien que pour elle ; Et, dès qu'un beau visage a demandé mon œur, Je ne puis me résoudre à l'armer de rigueur. Ravi de voir qu'il cède à la douce contrainte Qui d'abord laisse en lui toute autre flamme éteinte, Je l'abandoune aux traits dont il aime les coups; Et si "en avais cent, je les donnerais tous.

SCANARETTE.

Vous êtes libéral.

D. JUAN.

Oue de douceurs charmantes Font goûter aux amants les passions naissantes! Si pour chaque beauté je m'enslamme aisément, Le vrai plaisir d'aimer est dans le changement : Il consiste à pouvoir, par d'empressés hommages. Forcer d'un jeune cœur les scrupuleux ombrages . A désarmer sa crainte, à voir, de jour en jour, Par cent petits progrès avancer notre amour : A vaincre doucement la pudeur innocente On'oppose à nos désirs une âme chancelante, Et la réduire enfin , à force de parler , A se laisser conduire où nons voulons aller. Mais, quand on a vaincu, la passion expire; Ne souhaitant plus rien , on n'a plus rien à dire ; A l'amour satisfait tout son charme est été; Et pous nous endormons dans sa tranquillité. Si quelque objet nouveau, par sa conquête à faire, Ne réveille en nos oœurs l'ambition de plaire. Enfin , j'aime en amour les exploits différents , Et j'ai sur ce sujet l'ardeur des conquérants, Oui, sans cesse courant de victoire en victoire. Ne peuvent se résoudre à voir borner leur gloire. De mes vastes désirs le vol précipité Par cent objets vaincus ne peut être arrêté: Je sens mon cœur plus loin capable de s'étendre ; Et je souhaiterais, comme fit Alexandre, Ou'il fût un autre monde encore à découvrir, Où je pusse en amour chercher à conquérir.

SGANABELLE.

Comme vous débitez! ma foi, je vous admire! Votre langue... D. JUAN. Qu'as-tu là-dessus à me dire? SGANARELLE.

A vous dire, moi? J'ai... Mais que dirais-je? Rien; Car, quoi que vous disier, vous le tournez si bien, Que, sans avoir raison, il semble, à vous entendre, Qu'on soit, quand vous parlez, obligé de se rendre. J'avais, pour disputer, des raisons dans l'esprit... Je veux une autre fois les mettre par écrit : Avec vous, sans cela, je n'aurais qu'à me taire, Vous me broùilleriez tout.

D. JUAN.
Tu ne saurais mieux faire.
SGANARELLE.

Mais, monsieur, par hasard, me serait-il permis De veus dire qu'à moi, comme à fous vos amis, Votre genre de vie un tant soit peu fait peine?

Le fat! Et quelle vie est-ce donc que je mène.?

Fort bonne assurément ; mais enfin... quelquefois... Par exemple, vous voir marier tous les mois !

Est-il rien de plus donx , rien qui soit plus capable...

SCANARELLE.

Il est vrai, je conçois cela fort agréable;
Et c'est, si sans péché j'en avais le pouvoir,
Un divertissement que je voudrais avoir;
Mais, sans aucun respect pour les plus saints mystères...

D. JUAN.

Ne t'embarrasse point , ce sont là mes affaires.

SGANARELLE.

On doit craindre le ciel ; et jamais libertin

N'a fait encor, dit-on, qu'une méchante fin.

Je hais la remontrance; et , quand on s'y hasarde ...

Oh! ce n'est pas à vous que j'en fais: Dieu m'en gardé! J'aurais tort de vouloir vous donner des leçons: Si vous vous égarez, vous avez vos raisons; Et quand vous faites mal, comme c'est l'ordinaire, Du moins vous savez bien qu'il vous platt de le faire. Bon cela : mais il est certains impertinents . Adroits, de fort esprit, hardis, entreprenants, Oui. sans savoir pourquoi, traitent de ridicules Les plus justes motifs des plus sages acrupules : Et qui font vanité de ne trembler de rien . Par l'entêtement seul que cela leur sied bien. Si l'avais, par malheur, un tel mattre : « Ame crasse Lui dirais-je tout net, le regardant en face.

- « Osez-vous bien ainsi braver à tous moments
- « Ce que l'enfer pour vous amasse de tourments?
- « Un rien, un mirmidon, un petit ver de terre, « Au ciel impunément croit déclarer la guerre!
- « Allez, malheur cent fois à qui vous applandit !
- « C'est bien à vous » (je parle au maître que j'ai dit)
- « A vouloir vous railler des choses les plus saintes ;
- « A secouer le joug des plus louables craintes !-« Pour avoir de grands biens et de la qualité,
- « Une perruque blonde, être propre, ajusté,
- « Tout en couleur de feu, pensez-vous... » ( Prenez garde .
  - Ce n'est pas vous, au moins, que tout ceci regarde;)
  - « Pensez-vous en avoir plus de droit d'éclater « Contre les vérités dont vous osez douter ?
- " De moi, votre valet, apprenez, je vous prie,
- « Qu'en vain les libertins de tout font raillerie,
- « Que le ciel tôt ou tard, pour leur punition... » D. JUAN.

Paix.

### SGANARELLE.

Cà. voyons : de quoi serait-il question? B. JUAN.

De te dire en deux mots qu'une flamme nouvelle Ici, sans t'en parler, m'a fait suivre une belle.

SGANABELLE.

Et n'y craignez-vous rien pour ce commandeur mort? D. JUAN.

Je l'ai si bien tué! chacun le sait. SGANARELLE-

D'accord .

On ne peut rien de mieux ; et , s'il osait s'en plaindre , Il aurait tort : mais ...

D. JUAN. Onoi?

SGANARELLE.

Ses parents sont à craindre.

D. JUAN.

Laissons la fes frayeurs, et songeons seulement

A ce qui me peut faire un destin tout charmant. Celle qui me réduit à soupirer pour elle Est une fiancée aimable, jeune, belle, Et conduite en ces lieux . où i'ai suivi ses pas . Par l'heureux à qui sont dest'nés tant d'appas. Je la vis par hasard, et j'eus cet avantage Dans le temps qu'ils songeaient à faire leur voyage. Il faut te l'avouer , jamais jusqu'à ce jour Je n'ai vu deux amants se montrer tant d'amour. De leurs cœurs trop unis la tendresse visible. Me frappant tout à coup, rendit le mien sensible : Et, les voyant céder aux trausports les plus doux, Si je devins amant, je fus amant jaloux, Oui, je ne pus souffrir, sans un dépit extrême, Qu'ils s'aimassent autant que l'un et l'autre s'aime. Ce bizarre chagrin alluma mes désirs : Je me fis un plaisir de troubler leurs plaisirs . De rompre adroitement l'étroite intelligence Dont mon cœur délicat se faisait une offense. N'ayant pu réussir, plus amoureux toujours, C'est au dernier remède, enfin, que j'ai recours : Cet époux prétendu, dont le bonheur me blesse, Doit aujourd'hui sur mer régaler sa mattresse; Sans t'en avoir rien dit, j'ai dans mes intérèts Quelques gens qu'au besoin nous trouverons tout prêts; Ils auront une barque où la belle enlevée Rendra de mon amour la victoire achevée.

SGANABELLE.

Ah! monsieur!

Hé?

SGANARELLE. C'est là le prendre comme li fant :

Vous faites bien.

D. JUAN.

L'amour n'est pas un grand défaut.

SCANABELBE.

Sottise! il n'est rien tel que de se satisfaire.

La méchante âme 12

D. JUAN.

Allons songer à cette affaire : Voici l'heure à peu près où ceux... Mais qu'est-ce-ci? Tu ne m'avais pas dit qu'Elvire était ici! SGANABELLE.

Savais-je que sitôt vous la verriez parattre!

# SCÈNE III.

ELVIRE, D. JUAN, SGANARELLE, GUSMAN.

#### ELVIRE.

Don Juan voudra-t-il encor me reconnaître? Et puis-je me flatter que le soin que j'ai pris...

D. JUAN.

Madame, à dire vrai, j'en suis un peu surpris;
Rien ne devait ici presser votre voyage.

J'y viens faire, sans doute, un méchant personnago. Et, par co froid accueil, je commence de voir L'erreur o'n m'avait mise un trop crédule espoir. J'admire ma faiblesse, et l'imprudence extrême Qui m'a fait consentir à me tromper moi-même, A démeuit mes yeux sur une trahison Oir mon cœur refusait de croire ma raison. Oui, pour vous, contre moi, ma tendresse séduite, Quoi qu'on pat m'opposer, eccusit votre fuite: cent soupçons, qui devaient alarmer mon amour, Avaient beau couftre vous me parler chaque jour, A vous justifier toujourst irop favorable, J'en rejetais la voix qui vous readait compable; Et je ne regardais, dans ce trouble edieux,

Sganarelle est auprès de D. Jinn e que Sancho Pança est auprès de D. Quichotte; il ne cesse constanure la entreprises tieméraise de son mattre, a l'est de la constanure la entreprise tieméraise de son mattre, a l'est de la constant la prête matgre lui, par fablisses et par compilare de la constant la prête matgre lui, par fablisses et par compilare de la constant la prête de valet pissant, origiant. Sa simpara de la constant la c

One ce qui vous peignali innocent à mes yeux. Mais un accueil si froid et si plein de surprise M'apprend trop ce qu'il faut que pour vous je me dise; Je n'ai plus à doitter qu'un hontens repentir Nu vous ait, sans rien dire, obligié de parlir. J'en veux pourtant, j'en veux, dans mou malheur extrême, Enleadre les raisons de votre bonche même. Parlez donc, et sachons par où j'ai mérité Ce qu'ose contre moi votre infidélité.

D. JUAN.

Si mon éloignement m'a fait croire infidèle, J'ai mes raisons, madame; ct voilà Sganarelle Qui vous dira pourquoi...

SGANARELLE.

Je le dirai? Fort bien!

Il sait...

SGANARELLE.

Moi? s'il vous plait, monsieur, je ne sais rien.

Eli bien , qu'il parle ; il faut souffrir tout pour vous plaire.

Allons, parle à madame; il ne faut point se taire.

Vous vous moquez, monsieur.

ELVIRE , à Sganarelle.
Puisqu'on le veut ainsì ,

Approchez, et voyons ce mystère éclairci. Quoi! tous deux interdits! Est-ce là pour confondre...

D. JUAN.

Tu ne répondras pas?

scanarelle. Je n'ai rien à répondre.

D. JUAN.

Venx tu parler? te dis-je.

Eh bien, allons, tout doux.

Madame...

Ouoi?

SGANARELLE, à D. Juan.! Monsieur... B. JUAN.
Redoute mon courroux.
SGANARELLE.

Madame, un autre nionde, avec quelque autre chose, Comme les conquérants, Alexandre est la cause Qui nous a fait en hatz, et sans vons dire adieu, Décamper l'un et l'autre, et venir en ce lieu. Voilà pour vous, monsieur, tout ce que je puis faire. ELVIRE.

Vous platt-il, don Juan, m'éclaireir ce mystère?

Madame, à dire vrai, pour ne pas abuser...

Ah! que vous savez pen l'art de vous déguiser! Pour un homme de cour, qui doit, avec étude, De feindre, de tromper, avoir pris l'habitude, Demeurer interdit, c'est mal faire valoir La noble effronterie où je vous devrais voir. Que ne me jurez-vous que vous êtes le même, Que vous m'aimez toujours autant que je vous aime; Et que la seule mort, dégageant votre foi, Rompra l'attachement que vous avez pour moi? Oue ne me dites-yous qu'une affaire importante A causé le départ dont j'ai pris l'épouvante; Que, si de son secret j'ai lieu de m'offenser, Vous avez craint les pleurs qu'il m'aurait fait verser; Qu'ici d'un long séjour ne pouvant vous défendre Je n'ai qu'à vous quitter, et vous aller attendre; Oue yous me rejoindrez avec l'empressement Qu'a pour ce qu'il adore un véritable amant ; Et qu'éloigné de moi, l'ardeur qui vous enflamme Vous rend ce qu'est un corps séparé de son âme? Voilà par où du moins vous me feriez douter D'un oubli que mes feux devraient peu redouter. n. JUAN.

Madame, puisqu'il faut parler avec franchise, Apprenez ce qu'en vain mon trouble vous déguise. Je ne vous dirai point que mes empressements Yous conservent tonjours les mêmes sentiments, Et que, Join de vos yeux, ma juste impatience Pour le plus graid des maux me fait compter l'absence.

Si l'ai pu me résoudre à fuir , à vous quitter , Je n'ai pris ce dessein que pour vous éviter. Non que mon cœur encor, trop touché de vos charmes N'ait le même penchant à vous rendre les armes ; Mais un pressant scrupule, à qui j'ai dû céder. M'ouvrant les yeux de l'âme , a su m'intimider , Et fait voir qu'avec vous, quelque amour qui m'engag Je ne puis, sans péché, demeurer davantage. l'ai fait réflexion que , pour vous épouser , Moi-même trop longtemps j'ai voulu m'abuser ; Que je vous ai forcée à faire au ciel l'injure De rompre en ma faveur une sainte clôture, Où par des vœux sacrés vous aviez entrepris De garder pour le monde un éternel mépris. Sur ces réflexions, un repentir sincère M'a fait appréhender la céleste colère : J'ai cru que votre hymen, trop mal autorisé, N'était pour tous les deux qu'un crime déguisé; Et que je ne pouvais en éviter les peines, Qu'en tâchant de vous rendre à vos premières chaînes, N'en doutez point : voilà , quoique avec mille ennuis , Et pourquoi je m'éloigne, et pourquoi je vous fuis. Par un frivole amour voudriez-vous, madame, Combattre le remords qui déchire mon âme, Et qu'en vous retenant j'attirasse sur nous Du ciel toujours vengeur l'implacable courroux? ELVIRE.

Ah! séélérat, ton cœur, aussi lâchie que traltre, Commence tout entier à se fuire connaître; Et, ce qui me confond dans fout ce que j'attends', Je le connais enfin lorsqu'îl n'en est plus temps.

Mais sache, à me tromper quand ce cœur s'étudie, Que ta perte suivra ta noire perfidie; Et que ce même ciel, dont tu toses railler, A me venger de toi voudra bien travailler.

SGANARELLE, bas.. Se peut-il qu'il résiste, et que rien ne l'étonne?

(haut. ) Monsieur...

Les éditions modernes portent :

. . . . . . . . Dans tout ee que j'entend

D. JUAN.

De fausseté je vois qu'on me soupçonne;

Mais, madame ...

ELVIRE.

Il suffit; je 'fai trop écouté;
En ouir davantage est une lâcheté:
Et, quoi qu'on sit à dire, il faut qu'on se surmonte,
Pour ne se faire pas trop expliquer sa londe.
Ne te figure point qu'en reproches en l'air
Mon courroux contre toi veuille ici s'exhaler;
Tout ce qu'il peut avoir d'ardeur, de violence,
Se réserre à mieux faire éclater ma vengeance.
Je te le dis encor, le ciel, armé pour moi,
Punira tôt ou tard ton manquement de foi;

Crains du moins la fureur d'une femme offensée.

(Elle sort, et D. Juan la regarde partir.)

Et, si tu ne crains point sa justice blessée,

Il ne dit mot, il rève; et les yeux sur les siens... Hélas! si le remords le pouvait prendre!

Viens -

Il est temps d'achever l'amoureuse entreprise Qui me livre l'objet dont mon âme est éprise. Suis-moi '.

SCANARELLE, à part.

Le détestable! A quel maître maudit, Malgré moi, si longtemps, mon malheur m'asservit!

Le personnage de D. Juan possede toutes les qualités qui frappent à la seche; il le mount est de dévloppe d'acte en acte avre une perversité toujours égale et des attitudes sans cesse variées; tour à tour séducteur perfide, amant indétée, épour adutire, d'obtieur insolvable, doubliste andacieux, sejencir insolvent, maître tyramique, railleur cruel, fils dénante, ante téméraire, et rédoutable hyportie. Mais ce dernise crume us es signale en loi que vern la fin de la piète : pour comber la mesure de ses crimes, et ul us servir à les couvrir tous si les autres éclatent dans ses faits et dans ses paroles durant le cours entier de la fable. (M. Arché MARTIN .)

# ACTE SECOND.

# SCÈNE PREMIERE

CHARLOTTE, PIERROT.

CHARLOTTE.

Notre-dinse, Piarrot, pour les tirer de peine Tu t'es là rencontré bian à point.

Oh! marguienne,

Sans nous, c'en était fait.

Je le crois bian.

Vois-tu?

Il ne s'en fallait pas l'époisseur d'un fétu, Tou deux de se nayer eussiont fait la sottise.

CHARLOTTE.

C'est don l'vent d'à matin...

Aga , quien, sans feintise,

Je te vas tout fin drait conter par le meni Comme, en n'y pensant pas, le basard est venu. Il aviont bian besoin d'un ceil comme le nôtre, Qui les vit de tout Ioin, car c'est moi, com' s' dit l'autre, Qui les ai le premier avisés. Tanquia don, Sur le bord de la mar bian-leu prend que j'equion, Où de larre Gross-Jean me jetait une motte, Tout en batifolant; car, com' un sais, Charlotte, Pour v'nir batifoler Gross-Jean me charche qu'où; Et moi, par fousa sussi, je batifole tiou. En batifolant don, Jaf fait l'apercevance D'un gronillement su gliau, sans voir la difference De c' qui pouvistig rouiller: a grouillait à tous coups',

<sup>·</sup> Interjection admirative, encore usitée parmi le peuple, dans quelques provinces de France. Ce mot est une abréviation de agardez, qui a employait autrefois pour regardez, voyez un peu.

Et, grouillaut par secousse, allait comme envars nous. J'étas embarrassé: c' n'était point stratagème. Et, tout com' je te vois, je voyas ça de même, Aussi fixiblement; et pis tout d'un coup, quien, Je vovas qu'après ca je ne vovas plus rien. Hé, Gros-Jean, c'ai-je fait, stanpendant que je somme A niaiser parmi nous, je pens' que v'là de zomme Oui nagiant tout là-bas. Bon , c' m'a-t-i fait , vrament , T'auras de queuque chat vu le trépassement ; T'as la veu' trouble. Oh bien, c'ai-je fait, t'as biau dire, Je n'ai point la veu' trouble, et c' n'est point jeu pour rire. C'est là de zomme. Point, c' m'a-t-i fait, c' n'en est pas, Piarrot, t'as la barlue. Oh! j'ai c' que tu voudras, C'ai-je fait : mais gageons que j' n'ai point la barlue, Et qu' ça qu'en voit là-bas, c'ai-je fait, qui remue, C'est de zomme, vois-tu, qui nageont vars ici. Gag' que non, c' m'a-t-i fait. Oh! margué, gag' que si. Dix sous. Oh! c' m'a-t-i fait , je le veux bian , marguieune ; Quien, mets argent su jeu, v'là le mien. Palsanguienne, Je n'ai fait là-dessus l'étourdi, ni le fon; J'ai bravement bouté par tarre mé dix sou, Quatre pièce tapée, et le restant en double : Jarnigué, je varron si j'avon la veu' trouble, C'ai-je fait , les boutant ... plus hardiment enfin Que si j'eusse avalé queuque varre de vin ; Car j' sis hasardeux, moi : qn'en me mette en boutade, Je vas, sans tant d'raisons, tout à la débandade. Je savas bian pourtant c' que j' faisas d'en par là : Quenque niais! Enfin don, j' non pas putôt mis, v'là Que i' voyons tout à plain com' deu zomme à la nage Nous faision signe; et moi, sans rien dir' davantage, De prendre le zenjeux. Allon, Gros-Jean, allon, C'ai-ie fait, vois-tu pas comme i nou zappelon? I s' vont nayer. Tant mieux, c' m'a-t-i fait, je m'en gausse, I m'ant fait pardre, Adon, le tirant par lé chausse, J' l'ai si bian sarmoné, qu'à la parfin vars eux J'avon dans une barque avironné tou deux ; Et pis, cahin caha, i'on tant fait que je somme Venus tout contre ; et pis j' les avons tirés , comme Ils aviont quasi bu déjà pu que de jeu. Et pis j' le zon cheu nous menés auprès du feu.

On je l' zon vus tou nus sécher leu zoupelande; Et pis il en est v'uu deux autres de leu hande, Qui s'équian, vois-tu bian, sauvés tous seuls; et pis Mathurine est venue à voir leu bian zabits; Et pis i liont conté qu'al n'était pas fant sotte, Qu'al avait du malin dans l'eil; et pis, Chariotte, V'là tout com' ça s'est fait pour te l' dire en un mot. CHARLOTTE.

Et ne m' disais-tu pas qu' glien avait un , Piarret , Qu'était bian pu mieux fait que tretous?

C'est le maître,

Queuque bian gros monsieur, dé pu gros qui puisse être; Car i n'a que du dor par ilà, par ici; Et ceux qui le sarvont son dé monsieus aussi. Stanpandant, si je n'eûme été là, palsanguienne, Il en tenait.

CHARLOTTE-

nn peu.

Jamais, marguienne, Tout gros monsieu qu'il est, il n'en fût revenu.

Et cheu toi, dis, Piarrot, est-il encor tout nu?

Nannain: tou devant non ; qui le regardion faire; l'avon 'rhabilé. Mongoieu, combiaù d'affaire! l' n'avais vu s'habiller jamais de courtisans, l' leu zàngingomiaux : Je me pardrais dedans. Pour lé zy faire entré, comme n'en lé ballotte! J'étas tout ébobi de voir çà. Quien, Charlotte, Quand i sont zabilles, y vous zan tout à point De grands cheveux touffus, mais qui ne tenent point le leute, et par le tout d'entre de l'avoir j'éta de l'entre l'avoir j'éta tou coup qui l'y passe : I boutont ça tout comme un bonnet de filasse. Leu chemise, qu'à voir j'étas tout étourdi.

Ant dé manche, où tou deux j'entrerions tout brandi. En de glieu d'haut de chausse ils ânt sartaine histoire qui ne leute que la . J'auras bian de quot boire, -

<sup>·</sup> Autre abréviation de regarder.

I faut que j'aille voir, Piarrot.

Oh! si te platt,

J'ai queuq' chose à te dire.

CHARLOTTE.

Eh bian , dis quesque c'est?

Vois-tu, Charlotte, i faut qu'aveu toi, com' s' dit l'autre, Je débonde mon cœur. Il irait trop du nôtre, Quand je semme pour être à nou deux tou de bon, Si je n' me plaignas pas.

CHARLOTTE.

Quement? Quesqu'iglia don?

Iglia que franchement tu me chagraignes l'âme.

Et d'où vient?

PIERROT.

Tatigné, tu dois être ma femme, Et tu ne m'aimes pas.

CHARLOTTE.

Ali! ah! n'est ce que ca?

Non, c' n'est qu' ça; stanpendant c'est bian assez. Vien çà.

CHARLOTTE.

Monguieu! toujou, Piarrot, tu m' dis la même chose.

Si j' te la dis toujou , c'est toi qu'en es la cause ; Et , si tu me faisais queuquefouas autrement , J' te diras autre chose.

Appren-moi donc quement

Tu vondrais que j' te fisse.

PIERROT.

Oh! je veux que tu m'aime.

Esque je n' t'aime pas?

PIERROT.

Que si j' n'avion point fait no accordaille; et si J'n'ai rien à me l'procher là-dessus, pieu marci. Das qu'i passe un marcier, tout aussitôt j' l'ajette Lé pu joils lacets qui soient dans sa bauette; Pour t'ailer dénicher de marle, j' ne sai zou , Tou les jours je m'azarde à me rompre le cou; Je fais jeuer pour toi le vielleu zà ta fête : Et tout ça, contre un mur c'est me cogné la tête; J' n'y gagne rien. Vois-tu? ça n'est ni bian ni bon, pen 'youloi'p sa aimer les gene qui nou zamon.

CHARLOTTE.

Monguieu! je t'aime aussi; de quoi te mettre en peine?

PIERROT.

Oui, tu m'aimes; mais c'est d'une belle déguaine. CHARLOTTE.

Qu'es don qu' tu veux qu'en fasse?

Oh! je veux que tout haut L'en fasse ce qu'en fait pour aimer comme i faut.

CHARLOTTE.

J' t'aime aussi comme i faut; pourquoi don qu' tu t'étonne?

PIERROT.

Non, ca s' voit quand il est; et toujou zau parsonne, Quand c'est tout d' bon qu'on aime, en len fait en passant Mil' p'ttle singerie. Hé! sis-je un innocent ? Margué, j' ne veux que voir com' la grosse Thomasse Fait au jeune Robain; al' n' tien jamais en place, Tant ai' n'est assolée; et dès qu'al l' voit passer, Al' n'attend point qu' vienne, al' e' en court l'agacer, Li fait exprès queuqu' niche, ou baile une taloche : Et darraimment encor que su zun escabian Il regardait danser, al' s'en fut bian et bian Li tirer de dessons, et l' mit à la reuvarse. Jarni, ''la c' qu' c'est qu'aimer; mais, margué, l'en me barce.
Quand dret comme un piquet j' voi que lu viens te parcher,
Tu n' me dis jamais mot, et j'al biau l'entincher,
En glieu de m' faire présent d'un' bonne égralignure,
De m' bailler queuque coup, ou d' voir par avanture
Si j' sis point chatouilleux, tu te grates les doigts;
Et t'es là toqui comme un' vrai souche de bois.
T'est trop fraide, vois-tu : ventregué! ça me choque.
CHARLOTE.

C'est mon imeur, Piarrot; que veux-tu?

TERROT.

Tu te moque! Quand l'en aime les gens, l'en en baille toujou Queuqu' petit' signifiance.

CHARLOTTE.

On l cherche donc par où.

S' tu penses qu'à l'aimer queuque autre soit pu prompte,
Va l'aimer, j' te l'accorde.

PIERROT.

Hé bian , v'là pas mon compte? Tatigue , s' tu m'aimais , m' dirais-tu ça?

GHARLOTTE.

Pourquoi

M' viens-tu tarabuster toujou l'esprit?

PIERROT.

Dis-moi,
Queu mai t' fais-je à vouloir que tu m' fasses paraître
Un peu pu d'amiquié?

CHARLOTTE.

Va, ca m' viendra peut-être.

Ne me presse point tant, et laisse faire.

Hé bian,

Touche don là, Charlotte, et d' bon cœur.

Hé bian! quian.

Promets qu' tu tächera za m'aimer davantage.

Est-ce là ce monsieu?

CHARLOTTE.
PIERROT.
Oui , le v'là.

# Queu dommage

Qu'il cut été nayé! Qu'il est genti! PIERROT. Je vas

Boire chopeine : agieu , je ne tarderai pas.

## SCÈNE II.

## D. JUAN, SGANARELLE, CHARLOTTE.

Il n'y faut plus penser, c'en est faif, Sgauarelle; La force entre mes bras allait mettro la belle, Lorsque ce coup de vant, difficile à prévoir, Renversant notre barque, a trompé mon espoir. Si par là de mon feu l'espérance est frivole. L'ainable paysanne aisément m'en console; Et c'est une conquête assez pleine d'appas, Qui dans l'occasion ne m'échappera pas. Déjà par cent douceurs j'ai jeté dans son âme Des dispositions à bien traiter ma flamme : On se plat là m'entendre, et le puis espérer Qu'ici je n'aurai pas longtemps à soupirer. SANARLIE.

Ahl monsieur, je (rémis à vous entendre dire. Quoil des bras de la mort quand le ciel nous retire, Au lieu de mériter, par quelque amendement, Les houtés qu'il répand sur nous incessamment; Au lieu de renoncer aux folles amourettes, Qui déjà tant de fois... Pais, coquin que vous êtes : Monsieur sait ce qu'il fait; et vous ne savez, vous, Ce que vous dités.

> D. JUAN. Ali l que vois-je auprès de nous? SGANARELLE.

Ou'est-ce?

D. JUAN.

Tourne les yeux, Sganarelle, et condamne La surprise où me met cette autre paysanne. D'où sort-elle? peut on rien voir de plus charmant? Celle-ci vaut bien l'autre, et mieux

#### SCANARELLE.

Assurément.

Il faut que je lui parle.

SGANARELLE.

Autre pièce nouvelle.

D. JUAN.

L'agréable rencontre! Et d'où me vient, la belle, L'inespéré bonheur de trouver en ces lieux, Sous cet habit rustique, un chef-d'œuvre des cieux?

Hé! monsieu...

D. JUAN

Il n'est point un plus joli visage.

Monsieu...

D. JUAN.

Demeurez-vous, ma belle, en ce village?

Oui, monsieu.

Votre nom?

CHARLOTTE.

Charlotte, à vous servir.

Si j'en étais capable.

D. JUAN.

Ah! je me sens ravir. Qu'elle est belle, et qu'au cœur sa vue est dangereuse! Pour moi...

CHARLOTTE.

Vous me rendez, monsieur, toute honteuse.

D. JUAN.

Honteuse d'ouir dire ici vos vérificé?
Sganarelle, as-tu vu jamais tant de beautés?
Tournez-vous, s'il vous platt. Que sa taille est miguonne!
Haussez un peu la tête. Ab! l'aimable personne!
Cette bouche, ces yeux L. ... Ouvrez-les tout à fait.
Qu'ils sont beaux L' Et vos dents? Il n'est rien si parfait.
Ces l'evres ont sortout un vermeil que j'admire.
J'en suis clararel.

CHARLOTTE.

Monsien, cela vous plait à dire :

Et ie ne sais si c'est pour vous railler de moi.

Me railler de vous? Non, j'ai trop de bonne foi. Regarde cette main plus blanche que l'ivoire, Sganarelle: peut-on...

Fi, monsieu! al est noire

Tout comme je n' sais quoi.

D. JUAN. Laissez-la-moi baiser. CHARLOTTE

C'est trop d'honneur pour moi; j' nos'rois vous refuser; Mais si j'eus' su tout ça devant votre arrivée, Exprès aveu du son je m' la serais lavée. D. JUAN.

Vous n'êtes point encor mariée?

CHARLOTTE.

Oh! non pas. Mais je dois bientôt l'être au fils du grand Lucas : Il se nomme Piarrot. C'est ma tante Phlipotte Oni nous fait marier.

Quoi! vons, belle Charlotte, D'un simple paysan être la femme? Non : Il vous faut autre chose; et je crois tout de bon Que le ciel m'a conduit exprès dans ce village Pour rompre cet înjuste et, honteux mariage : Car enfin je vous aime; et malgré les jaloux, Pourvu que je vous plaise, il ne tiendra qu'à vous Qu'on ne trouve moyen de vous faire paraître Dans l'éclat des honneurs où vous méritez d'être. Cet amour est bien prompt, je l'avonerai ; mais, quoi ! Vos beautés tout d'un coup ont triomphé de moi; Et je vous aime autant, Charlotte, en un quart d'heure, Qu'on aimerait une autre en six mois. CHARLOTTE.

D. JUAN. Je meure

S'il est rien de plus vrai!

CHARLOTTE. Monsien, je vondrais bien Que ça fût tout comm' ça ; ear vous ne m' dites rien Qui ne m' fasse assé zaise, et j'aurais bian envie De n' vous mécroire point : mais j'ai toute ma vie Entendu dire à ceux qui savon bian c' que c'est, Qu'i n'est point de monsieu qui ne soit toujou prét A tromper queuque fille , à moins qu'al " n'y regarde.

Suis-je de ces gens-la? Non . Charlotte.

SCANARELLE.

Il n'a garde.

D. JUAN.

Le temps vous fera voir comme j'en veux user: CHARLOTTE.

Aussi je n' voudrais pas me laisser abuser, Voyez-vou : si j' sis pauvre, et native au village, J'ai d' l'honneur tout autant qu'on en ait à mou áge : Et pour tout l'or du monde on n' me pourrait tenter, Si j' pensais qu'en n'aimant l'en me l' voulot ôter.

D. JUAN.

Je voudrais vous l'ôter, moi? ce soupçon m'offense. Croyez que pour cela j'al trop de conscience; et que, si vos appas m'ont se d'abord charmer, Ce n'est qu'en tout honneur que je vous veux aimer. Pour vous le faire voir, apprenez que dans l'âme J'ai formé le dessein de vous faire ma femme : J'en donne ma parole; et pour vous, au besoin, L'honnum que vous voyee ne sera le témoin.

CHARLOTTE. Vous m' vouriez épouser, moi?

er, moi?

Cela vous étonne?

Demandez au témoin que mon amour vous donne:

SGANARBLLE.

Très-fort. Ne craignez rien : allez, Il vous épousera cent fois, si vous voulez; J'en réponds.

D. JUAN.

Eh bien donc, pour le prix de ma flamme,

Ne consentez-vous pas à devenir ma femme?

CHARLOTTE.

I faudrait à ma taute en dire un petit mot . Pour qu'al' en fût contente : al' aime bian Piarrot. D. JUAN.

Je dirai ce qu'il faut, et m'en rendrai le mattre,

Touchez là seulement, pour me faire connaître Que de votre côté vous voulez bien de moi.

CHARLOTTE.

J' n'en veux que trop : mais vous?

Je vous donne ma foi;

Et deux petits baisers vont vous servir de gage ...; CHARLOTTE.

Oh! monsieur, attendez qu' j'ons fait le mariage; Après çà, voyez-vous, je vous baiserai tant Que vous n'erez qu'à dire.

D. JUAN.

Ah! me voilà content. Tout ce que vous voulez, je le veux pour vous plaire; Donnez-moi sculement votre main.

> CHARLOTTE. Pourquoi faire?

D. JUAN.

Il faut que cent baisers vous marquent l'intérêt...

# SCÈNE III.

# D. JUAN, CHARLOTTE, PIERROT, SGANARELLE.

PIERROT.

Tout doucement, monsieu, tenez-vous, si vous platt: Vous pourriez, v's échauffant, gagner la purésie.

D. JUAN.

D'où cet impertinent nous vient-il?

PIERROT.

Oh! jarnie! J' vous dis qu'ou vous tegniais, et qu'i n'est pas besoin Qu'ou vegniais courtisé nos femmes de si loin.

D. JUAN, le poussant,

Ah! que de bruit!

PIERROT.

Margué! ie n' nou zémouvon guère

Pour cé pousseu de gens!

CHARLOTTE. Piarrot, laisse-le faire.

PIERROT.

Quement! que j' le laiss' faire! Et je ne l' veux pas, moi

Ah!

PIERROT.

Parc' qu'il est monsieu, i s'en viendra, jé croi, Caresser à not' barbe lci nos zaccordées! Pargué! J'en sis d'avis que j' vous l' zayon gardées! Allez-v's-en caresser lé vôtres.

B. JUAN, lui donnant plusieurs soufflets.

PIERROT.

N' vous avisé pas trop de m' frapper : jarnigué! Ventregué! tatigué! voyez un pen la chance D' venir battre les gens! c' n'est pas la récompense D' vous être allé tantôt sauvé d'être nayé! J' vous devions laisser boire. Il est bien employé!

CHARLOTTE.

Va, ne te fâche point, Piarrot.

PIERROT.

Oh! palsanguienne! I m' platt de me fâcher, et t'es une vilaine D'endurer qu'en t' cajole.

CHARLOTTE.

Il me veut épousor, Et tu n' te devrais pas si fort colériser. C' n'est pas c' qu' tu penses, da.

PIERROT.

Jarni, tu m'es promise.

Ça n'y fait rian , Piarrot; tu n' m'as pas encor prise. S' tu m'aimes comme i faut , s'ras-tu pas tout joyeux De m' voir madame?

PIERROT.

Non , j'aimerais cent fois mieux Te voir crever , qu' non pas qu'un autre t'eût. Marguenne...

#### CHARLOTTE.

Laiss'-moi que je la sois, et n' te mets point en peine : Je te ferai cheux nous apporter des œufs frais, Du beurre...

#### PIERROT.

Palsangué! je gnien port'rai jamais, Quand tu m'en ferais payer deux fois autant. Acoute: C'est donc om ç aq u'ta fais 5i j'en eusse en queuqu' doute, Je m' s'ras bian empeché de le tirer de gliau, Et j' gli aurais balllé putôt un chinfreniau D'un bon coup d'aivron sur la tête.

D. JUAN.

PIERROT , s'éloiguant.

Personne

N' me fait peur.

D. JUAN.
Attendez, j'aime assez qu'on raisonne!
PIERROT, s'éloigoant toujours.

Je m' goharg' de tout, moi.

D. JUAN.

Voyons un peu cela.

J'en avon bien vu d'autre.

D. JUAN.

SCANARELLE. .

Monsieur , laissez là Ce pauvre diable : à quoi peut servir de le battre? Vous voyez bien qu'il est obstiné comme quatre. Va, mon pauvre garçon , va-t'en , retire-toi , Et ne lui dis plus rien.

#### PIERROT.

Et j' li veux dire, moi.

D. JUAN, donnant un soufflet à Sganarelle, croyant le donner à Pierrot qui se baisse.

Ah! je vous apprendrai...

Peste soit du maroufle!

Voilà ta charité.

PIERROT.

Je m' ris de queuqu' vent qui soutsie, Et j' m'en vas à ta tante en lâcher quatre mots; Laisse faire.

- ( ll s'en va. )

D. JUAN.
A la fin il nous laisse en repos,
Et je puis à la joie abandonner mon âme.

Que de ravissements quand vous serez ma femme ! Sera-t-il un bonheur égal au mien ?

SCANARELLE, voyant Mathurine.
Ah! ah!

Voici l'autre.

## SCÈNE IV.

## D. JUAN, CHARLOTTE, MATHURINE, SGANARELLE.

MATHURINE.

Monsieu , qu'es' don q'on faites là? Es' q'ou parlez d'amour à Charlotte?

D. JUAN, à Mathurine.

\ Au contraire;

C'est qu'elle m'aime; et moi, comme je suis sincère, Je lui dis que déjà vous possédez mon cœur. CHARLOTTE.

Qu'es' don que vous veut là Mathurine?

D. JUAN , à Charlotte.

Elle a peur

Que je ne vous épouse; et je viens de lui dire Que je vous l'ai promis.

MATHURINE.

Quoi! Charlotte, es' pour rire?

D. JUAN, à Mathurine.

Tout ce que vous direz ne servira de rien :

Elle me veut aimer.

Mathurine, est-il bien D'empêcher que monsieu...

D. JUAN, à Charlotte.

Vous voyez qu'elle enrage.

MATHURINE.

Oh! je n'empêche rien, il m'a déjà... D. JUAN. à Charlotte.

Je gage

Qu'elle vous soutiendra qu'elle a reçu ma foi. CHARLOTTE.

Je n' pensais pas...

D. JUAN , à Mathurine. Gageons qu'elle dira de moi Que j'aurai fait serment de la prendre pour femme.

MATHURINE,

Yous v'nez un peu frop tard. CHARLOTTE.

> Vons le dites. ATHURINE.

> > Tredame!

Pourquoi me disputer?

Pisqu' monsieu me veut bieu! MATHURINE. .

C'est moi qu'i veut pntôt.

Oh! pourtant j' n'en crois rien.

MATHURINE. I m'a vu la première, et m' l'a dit : qu'i réponde. CHARLOTTE.

Si v' sa vu la première, i m'a vu la seconde, Et m' veut épouser. MATHURINE.

Bon !...

D. JUAN , à Mathurine. Hé! que vous ai-je dit?

MATHURINE.

C'est moi qu'il épous'ra. Voyez le bel esprit ! D. JUAN, à Charlotte.

N'ai-je pas deviné? La folle! je l'admire. CHARLOTTE.

Si j' n'avons pas raison , le v'là qu'est pour le dire : I sait notre querelle.

MATHURINE.

Oui, pnisqu'i sait c' qu'eu est,

Qu'i nous juge.

CHARLOTTE.

Monsieu, jugé-nous, s'i vous plait : Laqueule est parmi nous...

MATHURINE.

Gageons q' c'est moi qu'il aime

Vou zallez voir.

CHARLOTTE.

Tant mieux : vou zallez voir vou-même.

Dites.

CHARLOTTE

Parlez.

Comment! est-ce pour vous moque,?
A Tune de vois deur y la promis mariage;
P'en demeure d'accord : en finell davantage?
Et chacune de vous, dans un débat si prompt,
Ne sait-elle pas bien comme les choses vont?
Celle à qui Je me suis engage doit peu crainder Ce que, pour l'étonner, l'autre s'obstine à feiulre;
Et tous ces vains propos ne sont qu'à mépriser,
Pourvu que Je sois prêt tonjours à l'épouser.
Qui va de bonne foi hait les discours frivoles;
J'ai promis des effets, laissous là les paroles.
C'est par eux que je song à vous mettre d'accord;
Et l'on saura bientôt qui de vous deux a tort,
Puisiru'en me mariant ie dois daire comnaître

(à Mathurine.) Laissez-la se flatter, je n'adore que vous.

(à Charlone.)

Ne la détrompez point, je serai votre époux.
(à Mathurine.)

Il n'est charmes si vifs que n'essacent les vôtres.

(à Charlotte.)

Pour laquelle l'amour dans mon cœur a su naître.

Quand on a vu vos yeux, on n'en peut souffrir d'antres. Une affaire me presse, et je cours l'achever; Adieu : dans un moment je viens vons retrouver, CHARLOTTE.

C'est moi qui li platt mieux, au moins.

MATHURINE.

Pourtant je pense

Que je l'épouseron.

Je plains votre innocence,
Patrvres jeunes brehis, qui pour trop croire un fou,
Vous-mêmes vous jetez dans la gueule du loup!
Croyez-moi toutes deux, ne soyez pas si promptes
A vous laisser ainsi duper par de beaux contes.
Songez à vos cisons, c'est le plus assuré.

D'où vient que Sganarelle est ici demeuré?

SGANARELLE.

Mon maître n'est qu'un fourbe, et tout ce qu'il débite Fadaise; il ne promet que pour aller plus vite. Parlant de mariage, il cherche à vous tromper. Il en épouse autant qu'il en peut attraper;

(II apercoit D. Juso qui l'écoute.)

L. Cela n'est pas vrai; si l'on vient vous le dire, Répondez hardiment qu'on se plaît à médire; Que mon maître n'est fourbe en aucune action, Qu'il n'épouse jamais qu'à bonne intention, Qu'il n'àpuse personne, et que s'il di qu'il aime... Ah I tenez, le voils i, sachez-ie de lui-même.

D. JUAN, à Sganarelle. -

Oui!

SGANARELLE.

Sganarelled...

SGANARELLE.

Out, mon mattre est un homme d'honneur, Je le garantis tel.

D. JUAN.

SGANARELLE.

Ce seront des bêtes, Ceux qui tiendront de lui des discours mallionnêtes.

Hom!

### SCÈNE V.

D. JUAN, LA RAMÉE, CHARLOTTE, MATHURINE, SGANARELLE.

LA RAMÉE.

Je viens vous avertir, monsieur, qu'ici pour vous Il ne fait pas fort bon.

SGANARELLE.

Ah! monsieur, sauvons-nous. D. JUAN.

Qu'est-ce?

Songez à vous.

LA RAMÉE. Dans un moment doivent ici descendre Douze hommes à cheval commandés pour vous prendre ; lls ont dépeint vos traits à ceux qui me l'ont dit.

SGANARELLE.

Pourquoi s'aller perdre à crédit? Tirons-nous promptement, monsienr.

D. JUAN.

Adieu . les belles : Celle que j'aime aura demain de mes nouvelles.

MATHURINE , s'en allant.

C'est à moi qu'i promet, Charlotte. CHARLOTTE, s'en allant. Oh! c'est à moi.

D. JUAN.

Il faut céder : la force est une étrange loi. Viens; pour ne risquer rien , usons de stratagème; Tu prendras mes habits.

SGANARELLE.

Moi . monsieur? D. JUAN. SCANARELLE.

Oni, toi-même.

Monsieur, vous vous moquez. Comment sous vos habits M'aller faire tner!

D. JUAN.

Tu mets la chose au pis. Mais, dis-moi , lache , dis , quand cela devrait être , N'est-on pas glorieux de mourir pour son maître? SCANARELLE.

. (a part.)

Serviteur à la gloire... O ciel! fais qu'aujourd'hui Sganarelle, en fuyant, ne soit pas pris pour lui!

# ACTE TROISIÈME.

# SCÈNE PRÉMIÈRE.

D. JUAN, SGANARELLE, habillé en médecin,

SGANARELLE.

Avouez qu'au besoin j'ai l'imaginative Aussi prompte d'aller que personne qui vive. Votre premier dessein n'était point à propos. Sous ce déguisement j'ai l'esprit en repos. Après tout, ces habits nous cachent l'un et l'autre Beaucoup mieux qu'on n'eût pu me cachier sous le vôtre J'en regardais le risque avec quelque souci. Tout franc, il me choquait.

Te voilà bien ainsi. Où diable as-tu donc pris ce grotesque équipage? SCANARELLE.

Il vient d'un médecin qui l'avait mis en gage : Quoique vieux , j'ai donné de l'argent pour l'avoir. Mais , monsieur, savez-vous quel en est le pouvoir ? Il me fait saluer des gens que je rencontre, Et passer pour docteur partout où je me montre : Ainsi qu'un habile homme on me vient consulter.

Comment donc?

SCANARELLE. Mon savoir va bientôt éclater.

Déjà six paysans, autant de paysannes. Accoutumés sans doute à parler à des ânes . M'ont sur différents maux demandé mon avis. D. JUAN.

Et qu'as-tu répondu?

Moi?

D. JUAN.

Tu t'es trouvé pris?

SCANARELLE.

Pas trop. Saus m'étonner, de l'habit que je gorte, l'ai soutenu l'honneur, et raisonné de sorte Que, sur mon ordonnance, aucun d'eux n'a douté Qu'il n'eût entre les mains un trésor de santé.

D. JUAN.

Et comment as-tu pu bâtir tes ordonnances?

SGANARELLE.

Ma foi! j'ai ramassé beaucoup d'impertinences, Mélé casse, opium, rhubarbe, et cætera, Tout par drachme : et le mal aillé comme il pourra, Que m'importe?

Fort bien. Ce que tu viens de dire

Me réjouit.

SGANARELLE.

Et sl, pour vous faire mieux rire, Par hasard (car enfin quelquefois que sait-on?) Mes malades venaient à guérir?

D. JUAN.

Ponrauoi non?

Les autres médecins, que les sages méprisent, Dupent-lis moins que toi dans tout ce qu'ils nous disent? Et, pour quéques grands mois que nous n'entendons pas, Ont-lis aux guérisons plus de part que tu n'as? Crois-moi, tu peux comme en x, quoi qu'on s'en persuade, Profiter, s'il avient, du bonheur du malade, Et voir attribuer au seul pouvoir de l'art Ce qu'avec la nature aura fait le hasard.

SCANARELLE.

Oh! jusqu'où vous poussez votre humeur libertine!

Je ne vous croyais pas impie en médecine.

D. JUAN.

Il n'est point parmi nous d'erreur plus grande.

Quoi!

Pour un art tout divin vous n'avez point de foi! La casse, le séné, ni le vin émétique '...

D. JUAN.

La peste soit le fou l

SGANARELLE. Vous êtes hérétique

Monsieur. Songez-vous bien quel bruit, depuis un temps, Fait le vin émétique?

D HIAN

Oui, pour certaines gens,

Ses miracles partout ont vaincu les scrupules : Leur force a converti jusqu'aux plus incredules : Et, sans aller plus loin, moi qui vous parle, moi, J'en ai vu des effets si surprenants...

> D. JUAN. En quoi?

SCANARELLE.

Tout peut être nié, si sa vertu se nie. Depuis six jours un homme était à l'agonie, Les plus experts docteurs n'y connaissaient plus rien; Il avait mis à bout la médecine.

> D. JUAN. Eh bien?

SGANARELLE. Recours à l'émétique. Il en prend pour leur plaire :

Soudain...
D. JUAN.
Le grand miracle! Il réchappe?

Au contraire,

Il en meurt.

SGANARELLE.

Merveilleux moyen de le guérir!

En uess, Louis XIV tombs malade à Calais, et son état parut si airmant qu'on se balança pas à le metire entre les mains d'un célèbre empirique d'Abbeville. Ce médein sauva la vie du roi en lui administrant le vin métique, reméde alors peu comou. En grora innerveillesse mit le vin émétique à lu mode, et deriait l'Oplet des disputes des asvaults. La finité ce com égale rouver, et c'ent dans ses électronatanes que Moller se présents sur le champ de la taille pour se moquer de teus les combattants, (M. Avis-MANTES.)

#### SCANABELLE.

Comment! depuis six jours il ne pouvait mourir; Et, dès qu'il en a pris, le vollà qui trépasse! Vit-on jamais remède avoir plus d'efficace?

D. JUAN.

Tu raisonnes fort juste.

Il est vrai, cet habit

Sur le raisonnement m'inspire de l'esprit; Et si, sur certains points où je voudrais vous mettre, La dispute...

D. JUAN.

Une fois je veux te la permettre.

BCANABELLE.

Errez en médecine autant qu'il vous plaira, La seule Faculté s'en scandalisera; Mais sur le reste, là, que le cœur se déploie. Oue crovez-vous?

D. JUAN.

Je crois ce qu'il faut que je croie.

Bon. Parlons doucement et sans nous échauffer. Le ciel...

D. JUAN.

Laissons cela.

C'est fort bien dit. L'enfer...

Laissons cela, te dis-je.

SGANARELLE.

De vous expliquer mieux; votre réponse est claire.

Malheur si l'esprit fort s'y trouvait oublié!

Voilà ce que vous sert d'avoir étudié;
Temps perdu. Quant à moi, personne ne peut dire
Que l'on m'ait rien appris : le sais à peine lire,
El l'ai de l'Égonanco à fond; mais, franchement,
Avec mon petit sens, mon petit jugement,
Se vois, le comprends mieux ce que je dois comprendre,
Ce monde on je me trouve, et ce soleil qui luit,
Sont-ce des champianons venus en une nuit?

Se sont-lis faits fout seuls? Cette masse de pierre Qui s'élève en rochers, ces arbres, cette terre, Ce clel planté là-haut, est-ce que tout cela Se tabl de soi-même ? et vous, seriez-vous là Sens votre père, à qui le sien fut nécessaire Four devenir le vôtre? Ainsi, de père en père, Allant Jusqu'an premier, qui veut-on qui l'aft fait. Ce premier? Et dans l'homme, ouvrage si parfait, Tous ces os agencés l'un dans fautre, cette d'me, Ces veines, ce poumon, ce cour; ce foie... Oh! dame, Parlez à votre tour, comme les autres font; Je ne puis disputer, si l'on ne m'interrompt. Vous vous taisez exprès, et c'est helle malice.

D. JUAN.

Ton raisonnement charme, et j'attends qu'il finisse.

SCANARELLE.

Mon raisonnement est, monsieur, quoi qu'll en soit, que l'homne est admirable en tout, et qu'on y voit Certains ingrédients que plus on les contemple, Moñas on peut expliquer... D'où tient que... Par exemple, N'est-li pas merveilleux que je sois jet, moi, Et qu'en la têto, la, J'ale un je ne sais quoi Qui fait qu'en un monent, sans en savoir les causes, Je pesse, s'il le faut, cent différentes closes; Et ne me mêle point d'ajuste les ressorts Que co je ne sais quoi fait mouvoir dans mon corps? Je veux lever un doigt, deux, viots, la main entière ; Aller à droite, à gauche, en avant, en arrière...

Ah! Sganarelle, vois. Peut-on, sans s'étonner...

Voilà ce qu'il vous faut, monsieur, pour raisonner. Vous n'êtes point muet en voyant une belle.

D. 10

Celle-ci me ravit.

SGANARELLE Vraiment I

D. JUAN.

Que cherche-t-elle?

Vous devriez déjà l'être allé demander.

# SCÈNE II.

# D. JUAN, LÉONOR, SGANARELLE.

D. JUAN.

Quel bien plus grand le ciel pouvait-il m'accorder? Présenter à mes yeux, dans un lieu si sauvage, La plus belle personne...

LÉONOR.

Oh! point, monsieur.

To man

Que vous n'avez encor que quatorze ans au plus. SCANARELLE, à don Juan.

C'est comme il vous les faut. Léonor.

Quatorze ans? je les eus

Le dernier de juillet.

SGANARELLE, bas.

O ma pauvre innocente!

D. JUAN.

Mais que cherchiez-vous là?

LÉONOB.

Des herbes pour ma taute. C'est pour faire un remède ; elle en prend très-souvent.

Veut-elle consulter un homme fort savant?

Monsieur est médecin.

LÉONOR.

Ce serait là sa joie.

SGANARELLE, d'un ton grave. Où son mal lui tient-il ? est-ce à la rate, au foie?

Sous des arbres assise, elle prend l'air là-bas; Allons le savoir d'elle.

D. JUAN.

Hé, ne nous pressons pas.

Qu'elle est propre à causer une flamme amoureuse!

Il faudra que je sois pourtant religieuse.

D. JUAN.

Ah! quel meurtre! Et d'où vient? Est-ce que vous avez Tant de vocation...

LÉONOR.

Pas trop: mais vous savez

Qu'on menace une fille; et qu'il faut, sans murmure...

D. JUAN.

C'est cela qui vous tient?

Et puis ma tante assure Que je ne suis point propre au mariage.

D. JUAN.

Vous? Elle se moque. Allez, faites choix d'un époux :

Je vous garantis, moi, s'il faut que j'en réponde, Propre à vous marier plus que fille du monde. Monsieur le médecin s'y connaît; et je veux Que lui-même...

> SGANARELLE, lui tâtant le pouls. Voyons. Le cas n'est point douteux,

Mariez-vous; il faut vous mettre deux ensemble, Sinon il vous viendra malencombre.

LÉONOR.

Ah! je tremble. Et quel mal est-ce là que vous nommez?

scanarelle

Un mal Oui consume en six mois l'humide radical ;

Mal terrible, astringent, vaporeux...

Je suis morte.

SGANARELLE.

Mal surtout qui s'augmente au couvent.

Il n'importe,

On ne laissera pas de m'y mettre.

D. JUAN.

Et pourquoi? Léonon.

A cause de ma sœur qu'on aime plus que moi ; On la mariera mienx , quand on n'aura plus qu'elle.

#### D. JUAN.

Vous êtes pour cela trop aimable et trop belle. Non, je ne puis souffrir cet excès de rigueur; Et dès demain, pour faire enrager votre sœur, Je veux vous épouser: en serez-vous contente?

#### LÉONOR.

Eh, mon dieu! n'allez pas en rien dire à ma tante. Sitôt que du couvent elle voit que je ris, Deux soufflets me sont sûrs; et ce serait bien pis, Si yous alliez pour moi parler de mariage.

#### D. JUAN.

Hé bien, marions-nous en secret : je m'engage, Puisqu'elle vous maltraite, à vous mettre en état De ne rien craindre d'elle.

#### SGANABELLE.

Et par un bon contrat : Ce n'est point à demi que monsieur fait les choses.

J'avais, pour fuir l'hymen, d'assez puissantes causes; Mais, pour vous faire entrer au couvent malgré vous, Savoir qu'à la menace on ajoute les coups, C'est un acte inhumain, dont je me rends coupable, Si je ne vous éponse.

## SGANARELLE.

Il est fort charitable : Voyez! se marier pour vous ôter l'ennui D'être religieuse! Attendez tout de lui.

Si i'osais m'assurer...

# LÉONOR. SGANARELLE.

C'est une bagatelle Que ce qu'il vous promet. Sa bonté naturelle

D'épouser, s'il le faut, votre tante avec vous.

Léonos.

Ah! qu'il u'en fasse rien! elle est si dégoûtante... Mais , moi , suis-je assez belle...

D. JÚAN.

Ah ciel! toute charmante

Quelle douceur pour moi de vivre sous vos lois!

Non, ce qui fait l'hymen n'est pas de notre choix,

conneguate — T. II.

J'en suis trop convaincu; je vous connais à peine, Et tout à coup je cède à l'amour qui m'entraine. Léonon.

Je voudrais qu'il fût vrai ; car ma tante , et la peur Que me fait le couvent...

D. JUAN.

Ah! connaissez mon cœur, Voulez-vous que ma foi, pour preuve indubitable, Vous fasse le serment le plus épouvantable? 'Que le ciel...

LÉONOR.

Je vous crois, ne jurez point.

Eh bien?

LÉONOR.

Mais, pour nous marier sans que l'on en sût rien,
Si la chose pressait, comment faudrait-il faire?

Il faudrait avec moi venir chez un notaire, Signer le mariage; et quand tout serait fait, Nous laisserions gronder votre tante.

SGANARELLE.

En effet, Quand une chose est faite, elle n'est pas à faire.

Oh! ma tante et ma sœur seront bien en colère; Car j'aurai, pour ma part, plus de vingt mille écus : Bien des geus me l'ont dit.

D BEAN.

LÉONOR.

Vous me rendez confus.

Pensez-vous que ce soit votre bien qui m'engage?
Ce sont les agréments de ce charmant visage,
Cette bouche, ces yeux; enfiu, soyez à moi,
Et je renonce au reste.

SGANARELLE.
Il est de bonne foi.
Vos écus sont pour lui des beautés peu touchantes.
Léonor.

J'ai dans le bourg voisin une de mes parentes Qui veut qu'on me marie, et qui m'a toujours dit Que si quelqu'un m'aimait... D. JUAN.
C'est avoir de l'esprit.

Elle enverrait chercher de bon cœur le notaire. Si nous allions chez elle!

D. JUAN.

Eh bien, il le faut faire.

Me voilà prêt, allons.

LÉONOR. Mais quoi! seule avec vous?

D. JUAN.

Venir avecque moi, c'est suivre votre époux. Est-ce un scrupule à faire après la foi promise? Léonon.

Pas trop; mais j'ai toujours...

D. JUAN.

Vous verrez ma franchise. Léonor.

Du moins...

D. JUAN.
Par où faut il vous mener?
LÉONOR.

Par ici.

Mais quel malheur!

D. JUAN. Comment?

LÉONOR. Ma tante que voici...

D. JUAN, a part.

Le fâcheux contre-temps! Qui diable nous l'amène?

SGANARELLE, a part.

Ma foil c'en était fait sans cela.

D. JUAN.

Quelle peine!

LÉONOB.

Sans rien dire venez m'attendre ici ce soir; Je m'y rendrai.

### SCÈNE III.

### THÉRÈSE, LÉONOR, D. JUAN, SGANARELLE.

THÉRÈSE, à Léonor. Vraiment! j'aime assez à vous voir,

Impudente! Il vous faut parler avec des hommes!

Vous ne savez pas bien, madame, qui nous sommes.

Est-ce faire du mal, quand c'est à bonne fin? Ce monsieur-là m'a dit qu'il était médecin; Et je lui demandais si, pour guérir votre asthme, Il ne savait pas...

#### SGANABELLE.

Oui , j'ai certain cataplasme Qui , posé lorsqu'on tombe en suffocatiou , Facilite aussitôt la respiration.

Hé, mon dien! là-dessus j'ai vu les plus habiles : Leurs remèdes me sont remèdes inutiles.

#### SCANARELLE.

Je le crois. La plupart des plus grands médécins Ne sont hons qu'à venir visiter des bassins : Mais pour moi, qui vais droit au souverain dictame, Je guéris de tous maux; et je voudrais, madame, Que votre astime vous tint du haut jusques au bas; Trois jours mon cataplasme, il n'y parattrait pas. Treis sours mon cataplasme, il n'y parattrait pas.

THERESE.

Hélas! que vous feriez une admirable cure!

Je parle hardiment, mais ma parole est sûre. Demandez à monsieur. Ontre Tasthme, il avait Un bolus au côté, qui toujours s'élevait. Un diaphragme impur l'humeur trop réunie Le mettait tous les ans dix fois à l'agonie; En huit jours je vous ai balayé tout cela, Nettoy'e l'impur, et.. Regardez, je voilà Aussi frais, aussi plein de vigueur énergique, Que s'il n'avait jamais eu tache d'asthmatique. THÉRÈSE.

Son teint est frais sans doute, et d'un vif éclatant.

SCANARELLE.

Cà, voyons votre pouls. Il est intermittent, La palpitation du ponmon s'y dénote. THÉRÈSE.

Quelquefois...

SGANABELLE.

Votre langue? Elle n'est pas tant sotte. En-dessous ; levez-la. L'asthme y paraît marqué. Ah! si mon cataplasme était vite appliqué...

THÉRÈSE.

Où donc l'applique-t-on?

SGANARELLE, lui parlant avec action, pour l'empécher de voir que
don Juan entretient tout bas Léonor.

Tout droit sur la partie

Où la force de l'asthme est le plus départie.

Comme l'obstruction se fait de ce côté,
Il faut, autant qu'on peut, la mettre en liberté;
Car, selon que d'abord la chaleur restringente
A pu se ramsser, la partie est souffrante,
Et laisse à respirer le conduit plus étroit.
Or est-il que le chaud ne vient jamais du froid :
Par conséquent, sitôt que dans une famille
Vous voyez que le mal prend cours...
TIÉMESE, à Léonor.

Petite fille,

Passez de ce côté.

SGANARELLE, continuant. Ne différez jamais. D. JUAN, bas à Léonor.

Vons viendrez donc ce soir?

LÉONOR.

Oui, je vous le promets.

A vous cataplasmer commencez de bonne heure. En quel lieu faites-vous ici votre demeure?

THÉRÈSE.

Vous voyez ma maison.

SGANARELLE, tiraut sa tabatière.

Dans trois heures d'ici,

40

Prenez dans un œuf frais de cette poudre-ci; Et du reste du jour ne parlez à personne. Voilà, jusqu'à demain, ce que je vous ordonne : Je ne manquerai pas à me rendre chez vous.

THÉRÈSE.

Venez : vous faites seul mon espoir le plus doux. Allons, petite fille, aidez-moi.

LÉONOR. Cà, ma tante.

### SCÈNE IV.

## D. JUAN, SGANARELLE.

SGANARELLE.

Qu'en dites-vous, monsieur?

D. JUAN.

La rencontre est plaisante ! SCANAMELLE. M'érigeant en docteur, j'ai là , fort à propos ,

M'engeant en docteur, J'ai ia, fort a propos,
Pour amuser la tante, étalé de grands mots.
D. JUAN.

Où diable as-tu pêché ce jargon?

Laissez faire; J'ai servi quelque temps chez un apothicaire : S'il faut jaser encor, je suis médecin né. Mais ce tabac en poudre à la vieille donné?

D. JUAN.
Sa nièce est fort aimable, et doit ici se rendre
Quand le jour...

SGANARELLE.

Quoi ! monsieur, vous l'y viendrez attendre?

Oui , sans doute.

SCANARELLE.

Et de là, vous, l'épouseur baual, Vous irez lui passer un écrit nuptial?

D. JUAN.

Souffrir, faute d'un mot, qu'elle échappe à ma flamme !

Quel diable de métier ! toujours femme sur femme !

D. JUAN.

En vain pour moi ton zèle y voit de l'embarras. Les femmes n'en font point.

SGANARELLE.

Je ne vous comprends pas;

Mille gens, dont je vois partout qu'on se contente, En ont souvent trop d'une, et vous en prenez trente.

D. JUAN.

Je ne me pique pas aussi de les garder; Le grand nombre, en ce cas, pourrait m'incommoder.

Pourquoi? Vous en feriez un sérail... Mais je tremble! Quel cliquetis, monsieur! Ah!

D. JUAN.

Trois hommes ensemble

En attaquent un seul! Il faut le secourir.

SGAMRELLE, seel sur le théâtre.
Voilà l'humeur de l'homme. On s'en va-t-il courir!
S'aller faire échiner, sans qu'il soit nécessaire!
Quels grands coups il allonge! Il fant le laisser faire.
Le plus sôr cependant est de m'aller cacher;
S'il à besoin de moi, qu'il vienne me chercher.

SCENE V.

D. CARLOS, D. JUAN.

D. CARLOS.

Ces voleurs, par leur fuite; ont fait assez connaître Qu'où votre bras se montre on l'ose plus paraître; Et je ne puis re qu'à cet heureux secours; SI je respire encor; je ne doive mes jours; Ainsi, monsieur, souffrez que, pour vous rendre grace...

J'ai fait ce que vous même auriez fait en ma place; Et prendre ce parti coutre leur làcheté Était plutôt devoir que générosité. Mais d'où vous êtes-vous attiré leur poursuite? p. carlos.

Je m'étais, par malheur, écarté de ma suite; Ils m'ont rencontré seul, et mon cheval tué A leur infâme audace a fort contribué, Sans vous , l'étais perdu.

D. IUAN.
Vous allez à la ville?
D. CABLOS.

Non; certains intérêts...

D. JUAN. Vous peut-on être utile?

D. CARLOS.

Cette offre met le comble à ce que je vous doi. Une affaire d'honneur, très-sensible pour moi, M'oblige dans ces lieux à tenir la campagne. D. JUAN.

Je suis à vous ; souffrez que je vous accompagne. Mais puis-je demander, sans me rendre indiscret , Quel outrage reçu...

D. CARLOS. Ce n'est plus un secret;

Et je ne dois songer, dans le bruit de l'offense, Qu'à faire promptement éclater ma vengeance. Une sour, qu'au couvent j'avais fait élever, Depuis quatre ou cinq jours s'est laissée enlever. Un don Juan Giron est l'auteur de l'injare : Il a pris cette route, au moins on m'en assure; Et je viens l'y chercher, sur cè que ['en ai su. D. L'AN.

Ft le connaissez-vous?

D. CARLOS.

Je ne l'ai jamais vu,
Mais j'amène avec moi des gens qui le connaissent;
Et par ses actions, telles qu'elles paraissent,
Je crois, sans passion, qu'il peut être permis...
D. JUAN.

N'en dites point de mal , il est de mes amis.

Après un tel aveu , j'aurais tort d'en rien dire ; Mais lorsque mon honneur à la vengeance aspire , Malgré cette amitié , j'ose espérer de vous...

Je sais ce que se doit un si juste courroux; Et, pour vous épargner des peines inutiles, Quels que soient vos desseins, je les rendrai faciles. Si d'aimer don Juan je ne puis m'empécher, C'est sans avoir servi jamais à le cacher : D'un enlèvement fait avecque trop d'audace Vous demandez raison, il faut qu'il vous la fasse.

Et comment une la faire?

D. JUAN-

Il est homme de cœnt : Vous pouvez là-dessus consulter votre honneur ; Vour se battre avec vous, quand vous aurez su prendre Le lieu, l'heure et le jour, il viendra vous attendre. \* Vous répondre de lui, c'est vois en dire assez.

D. CARLOS.
Cette assurance est douce à des œurs offensés;
Mais je vous avouérai que, vous devant la vie,
Je ne puis, sans douleur, vous voir de la partie.

Une telle amitié nous a joints jusqu'ici, Que, s'il se bat, il faut que je me batte aussi : Notre union le veut.

D. CARLOS.

Et c'est dont je soupire Faut-il, quand je vous dois le jour que je respire, Que j'aie à me venger, et qu'il vous soit permis D'aimer le plus mortel de tous mes ennemis '!

SCENE VI.

DON CARLOS, D. JUAN, ALONZE.

ALONZE, à uu valet.

Fals boire nos chevaux, et que l'on nous attende.

Par où donc... Mais, ò ciel! que ma surprise est grande!

D. CARLOS, à Alonze.

D'où vient qu'ainsi sur nous vos regards attachés...

1 Cette situation dramatique, empruntée au thédire espagnol, a été souvent reproduite par les poètes français. Bols-Robert et Cearron la transportèrent sur notre scène sous le litre des Céntreux ennemis, et Thomas Cornelle sous cetul des dilustres ennemis. Le Sage en a fait un des éphodés les plus intéressants de son Diable boileux, el Beaumarchais un des plus heureux incidents de son Brable boileux, el Beaumarchais un des plus heureux incidents de son Brable boileux, el Beaumarchais un des plus heureux incidents de son Brable pointe.

ALONZE.

Voilà votre ennemi, celui que vous cherchez, Don Juan-

D. CARLOS.

Don Juan!

JUAN.

Oui , je renonce à feindre; L'avantage du nombre est peu pour m'y contraindre. Je suis ce don Juan dont le trépas juré... ALONZE, à D. Carlos.

Voulez-vous...

D. CARLOS. Arrêtez! M'étant seul égaré .

Des laches m'ont surpris, et je lui dois la vie, Qui par eux, sans son bras, m'aurait été ravie. Don Juan, vous voyez, maigré tout mon courroux, Que je vous rends le bien que j'ai recu de vous : Jugez par là du reste ; et si de mon offense , Pour payer un bienfait, je suspens la vengeance, Croyez que ce délai ne fera qu'augmenter Le vif ressentiment que j'ai fait éclater. Je ne demande point qu'ici, sans plus attendre, Vous preniez le parti que vous avez à prendre : Pour m'acquitter vers vous, je veux bien vous laisser, Quoi que vous résolviez, le loisir d'y penser. Sur l'outrage reçu , qu'en vain on voudrait taire , Vons savez quels moyens peuvent me satisfaire : Il en est de sanglants, il en est de plus doux. Voyez-les, consultez: le choix dépend de vous. Mais enfin, quel qu'il soit, souvenez-vous, de grâce. Qu'il faut que mon affront par don Juan s'efface. Que ce seul intérêt m'a conduit en ce lieu. Que vous m'avez pour lui donné parole. Adieu, ALONZE.

Quoi! monsieur ...

D. CARLOS. Suivez-moi. ALONZE.

Faut-il

Notre querelle

Se doit vider ailleurs.

## SCÈNE VII.

# D. JUAN, SGANARELLE.

b. JUAN.

Holà, ho, Sganarelle! SGANARELLE, derrière le théâtre.

Qui va là?

D. JUAN.

Viendras-tu?

Tout à l'heure. Ah! c'est vous?

D. JUAN.

Coquin, quand je me bats, tu te sauves des coups?

SCANARELLE.

J'étais allé, monsieur, ici près, d'où j'arrive : Cet habit est, je crois, de vertu purgative; Le porter, c'est autant qu'avoir pris...

Effronté!

D'un voile honnète, au moins, couvre ta lâcheté. SGANARELLE.

D'un vaillant homme mort la gloire se publie; Mais j'en fais moins de cas que d'un poltron en vie. p. JUAN.

Sais-tu pour qui mon bras vient de s'employer?

Non.

D. JUAN.

Pour un frère d'Elvire.

Un frère? Tout de bou?

D. JUAN.

J'ai regret de nous voir ainsi brouillés ensemble;
[] parait honnête homme.

SGANARELLE.

Ah I monsieur, il me semble Qu'en rendant un pen plus de justice à sa sœur...

Ma passion pour elle est usée en mon cœur, Et les objets nouveaux le rendent si sensible, Qu'avec l'engagement il est incompatible.
D'alileurs, ayant pris femme en vingt lieux différents,
In sais pour les secret les détours que je prends:
A ne point éclater, toutes je les engage;
Et si l'une en public avait quelque avandage,
Les autres parieraient, et tout serait perdusonARRELE.

Vous pourriez bien alors, monsieur, être pendu.

Maraud!

SCANARELLE.

Je vous entends; il serait plus honnête, Pour mieux vous ennoblir, qu'on vous coupât la tête; Mais c'est toujours mourir.

D. JUAN, voyant un tombeau sur lequel est un statue.

Quel ouvrage nouveau

Vois-je paraître ici?

SGANARELLE.

Bon! Eh! c'est le tombeau Où votre commandeur , qui pour lui le fit faire , Grâce à vous , git plus tôt qu'il n'était nécessaire

On ne m'avait pas dit qu'il fut de ce côté.

SGANARELLE.

Pourquoi cette civilité? Laissons-le là , monsieur ; aussi bien il me semble Que vous ne devez pas être trop bien ensemble. D. JUAN.

C'est pour faire la paix que je cherche à le voir : Et, s'il est galant homme, il doit nous recevoir. Entrons.

SGANARELLE.

Ah! que ce marbre est beau! Ne lui déplaise, Il s'est là, pour un mort, logé fort à son aise.

J'admire cette aveugle et sotte vanité.
Un homme, en son vivant, se sera contenté
D'un bâtiment fort simple; et le visionnaire
En veut un tout pompeux quand il n'en a que faire.

Voyez-vous sa statue, et comme il tient sa main?

D. JUAN. empereur ro scanarelle.

Parbleu! le voilà bien en empereur romain.

Il me fait quasi peur. Quels regards il nous jette! C'est pour nous obliger, je pense, à la retraite; Sans doute qu'à nous voir il prend peu de plaisir. B. JUAN.

Si de venir diner il avait le loisir, Je le régalerais. De ma part, Sganarelle, Va l'en prier.

SGANARELLE.

D. JUAN.

Cours.

SGANABELLE.

La prière est nouvelle !

Un mort! Vous moquez-vous?

D. JUAN.

Fais ce que je t'ai dit. SGANARELLE.

Le pauvre homme, monsieur, a perdu l'appétit.

D. JUAN.

Si tu n'y vas...

SCANARELLE.

J'y vais... Que faut-il que je dise?

Que je l'attends chez moi.

SGANARELLE.

Je ris de ma sottise ; Mais mon maître le veut. Monsieur le commandeur , Don Juan voudrait bien avoir chez lui l'honneur

De vous faire un régal. Y viendrez-vous?
(La statue baisse la tête; et Sganarelle, tombaut sur les genoux, s'écrie;)

A l'aide!

D. JUAN.

Qu'est-ce? qu'as-tu? Dis donc. SGANARELLE.

Je suis mort, sans remède

La statue...

b. JUAN. Eh bien, quoi? Que venx-tu dire? SGANARELLE.

La statue...

Hélas!

Enfin donc tu ne parleras pas?

SGANARELLE.

Je parle; et je vous dis, monsieur, que la statue...

Encer?

D, JUAN. SGANARELLE.

Sa tête... D. JUAN.

Elt bien?

SGANARELLE.

Vers moi s'est abattue.

Elle m'a fait...

Allons , sortons d'ici.

D. JUAN.

Si je ne vous dis vrai,

Vous pouvez lui parler , pour en faire l'essai : . Peut-être...

Coquin!

D. JUAN.

Viens, maraud, puisqu'il faut que j'en rie,
Vieus être convaincu de ta poltronnerie:
Prends garde. Commandeur, te rendras-tu chez moi?

Je t'attends à diner. (La statue baisse encore la tête, )

SGANARELLE.
Vous en tenez, ma foi!

Voilà mes esprits forts, qui ne venlent rien croire. Disputons à présent, j'ai gagné la victoire.

> D. JUAN, après avoir rêvé un moment. ns d'ici.

Sortons. Je vous promets, Quand j'en serai dehors, de n'y rentrer jamais.

# ACTE QUATRIÈME.

### SCÈNE PREMIÈRE.

D. JUAN, SGANARELLE.

D. JUAN.

Cesse de raisonner sur une bagatelle : Un faux rapport des yeux n'est pas chose nouvelle; Et souvent il ne faut qu'une simple vapeur Pour faire ce qu'en toi j'imputais à la peur. La vue en est troublée, et je tiens ridicule...

Quoi l'Adessus encor vous étes încrédule? Et ce que de nos yeux , de ces yeux que voilà, Tous deux nous avons vu, vous le démente? Là, Traitez-moi d'ignorant, d'impertinent, de bête, Il n'est rien de plus vrai que ce signe de tête; El je ne doute point que, pour vous convertir, Le ciel , qui de l'enfer cherche à vous garantir , l'ait rendin tout exprès ce dernier témoignage.

Écoute. S'il t'échappe un seul mot davantage Sur tes moralités, je vais faire venir Quatre hommes des plus forts, te bien faire tenir, Afin qu'un nerf de bœuf à loisir te réponde. M'entends-tu? dis.

# SGANARELLE.

Fort bien , monsieur , le mieux du monde -

Qu'on me fasse diner le plus tôt qu'on pourra. Un siège. sganarelle, à la Violette. Va savoir quand monsieur dinera;

Dépêche.

# SCÈNE II.

D. LOUIS, D. JUAN, SGANARELLE, LA VIOLETTE.

D. JUAN.

Que veut-on?

C'est monsieur votre père.

Alı! que cette visite était peu nécessaire l Quels contes de nouveau me vient-il débiter : Qu'il a de temps à perdre!

SGANARELLE.

Il le faut écouter.

D. LOUIS.

Ma présence vous choque, et je vois que sans peine Vous pour riez vous passer d'un père qui vous gêne. Tous deux , à dire vrai , par plus d'une raison , Nous nous incommodons d'une étrange facon : Et . si vous êtes las d'ouir mes remontrances , Je suis bien las aussi de vos extravagances. Ah! que d'aveuglement, quand, raisonnant eu fous. Nous voulons que le ciel soit moins sage que nous; Quand . sur ce qu'il connaît qui nous est nécessaire . Nos imprudents désirs ne le laissent pas faire. Et qu'à force de vœux nous tâchons d'obtenir Ce qui nous est donné souvent pour nous punir! La naissance d'un fils fet ma plus forte envie : Mes souhaits en faisaient tout le bien de ma vie': Et ce fils que j'obtiens est fléau rigonreux De ces jours que par lui je crovais rendre heureux. De quel œil, dites-moi, pensez-vous que je voie Ces commerces honteux qui seuls font votre joie; Ce scandaleux amas de viles actions Qu'entassent chaque jour vos folles passions; Ce long enchaînement de méchantes affaires Où du prince pour vous les grâces nécessaires Ont épuisé déjà tout ce qu'auprès de lui

Mes services ponvaient m'avoir acquis d'appui? Ah! fils, indigne fils, quelle est votre bassesse D'avoir de vos aïeux démenti la noblesse : D'avoir osé ternir, par tant de lachetés. Le glorieux éclat du sang dont vous sortez. De ce sang que l'histoire en mille endroits renomme! Et qu'avez-vous donc fait pour être gentilhomme? Si ce titre ne pent vous être contesté, Pensez-vous avoir droit d'en tirer vanité. Et qu'il ait rien en vous qui puisse être estimable, Quand vos déréglements l'y rendent méprisable? Non, non, de nos aïeux on a beau faire cas. La naissance n'est rien où la vertu n'est pas 1; Aussi ne pouvons-nous avoir part à leur gloire On'autant que nous faisons honneur à leur mémoire. L'éclat que leur conduite a répandu sur nous Des mêmes sentiments nous doit rendre jaloux: C'est un engagement dont rien ne nous dispense De marcher sur les pas qu'a tracés leur prudence, D'être à les imiter attachés, prompts, ardents, Si nous voulons passer pour leurs vrais descendants. Ainsi de ces héros que nos histoires louent Vous descendez en vain lorsqu'ils vous désavouent. Et que ce qu'ils ont fait et d'illustre et de grand N'a pu de votre cœur leur être un sûr garant. Loin d'être de less sang, loin que l'on vous en compte. L'éclat n'en rejaillit sur vous qu'à votre honte : Et c'est comme un flambeau qui, devant vous porté, Fait de vos actions mieux voir l'indignité. Enfin , si la noblesse est un précieux titre , Sachez que la vertu doit en être l'arbitre ; Ou'il n'est point de grands noms qui , sans elle obscurci

D. JUAN.

Monsieur, vous seriez micux si vous parliez assis.
D. LOUIS.

Je ne veux pas m'asseoir, insolent. Jai beau dire, Ma remontrance est vaine, et un n'en fais que rire. C'est trop: si jusqu'ici, dans men cœur, malgré moi, La tendresse de père a combattu nour toj.

¹ Ce vers est de Mollère. Son tour précis et énergique a été souvent imité depuis.

Je l'étousse; aussi bien il est temps que j'efface La honte de te voir déshonorer ma race, Et qu'arrêtant le cours de tes déréglements, Je prévienne du ciel les justes châtiments: J'en mourrai; mais je dois mon bras à sa colère.

### SCÈNE III.

### D. JUAN, SGANARELLE.

D. JOAN.

Mourez quand vous voudrez, il ne m'importe guère. Ah i que sur ce jargon, qu'à toute heure j'entends, Les pères sont fâcheux qui vivent trop longtemps! SCANABELLE.

Monsienr ..

D. JUAN.

Quelle sottise à moi, quand je l'écoute !

SCANARELLE.

Vous avez tort.

D. JUAN. J'ai tort?

SGANARELLE, Eh!

J'ai tort i

Oni sans doute

Vois avez très-grand tort de l'avoir écouté
Avec tant de douceur et lant d'honnéteté.
Le chassant au milieu de sa sotte harangue;
Vous lui deviez apprendre à mieux régler sa langue.
A-t-on jamais rien vu de plus impertinent?
Un père contre un fils faire l'entreprenant!
Lui veinri d'ira an nez que l'honneur le couvie
A mener dans le monde une louable vic!
Le faire souvenir qu'étant d'un noble sang,
Il ne devrait rien faire indigne de son rang!
Les beaux enseignements l'O'est hien ce que doit suivre
Un homme tel que vous, qui sait comme il faut vivre;
De votre patience on se doit étonner.

### SCÈNE IV.

## D. JUAN, LA VIOLETTE, SGANARELLE.

LA VIOLETTE.

Votre marchand est là, monsieur.

D. JUAN.

Qui?

LA VIOLETTE.

Monsieur Dimanche.

Ce grand homme ..

6GANARELLE.

Peste! un créancier assomme.

Eh bien, jusques au soir

De quoi s'avise-t-il d'être si diligent A venir chez les gens demander de l'argent? Que ne lui disais-tu que monsieur dine en ville?

Vraiment oui, c'est un homme à croire bien facile.

Malgré ce que j'ai dit, il a voulu s'asseoir Là-dedans pour l'attendre.

Qu'il y demeure.

D. IRAN.

Not; fais qu'il entre, au coniraire. Je ne tarderai pas longtemps à m'en délaire. Lorsque des créanciers cherchent à nous parler, Je trouve qu'il est mai de se faire celer. Leurs visites ayant une fort juste cause, Il les faut, tout au moins, payer de quelque chose; Et, sans leur rien donner, je ne manque jamais A les faire de moir retourner satisfaits.

SCÈNE V.

D. JUAN, M. DIMANCHE, SGANARELLE.

D. JUAN.

Bonjour, monsieur Dimanche. Eh! que ce m'est de joie De pouvoir... Ne souffrez jamais qu'on vous renvoie. J'ai bien grondé mes gens, qui, sans doute, ont eu tort De n'avoir pas voulu vous faire entrer d'abord. Ils ont ordre aujourd'hui de n'ouvrir à personne; Mais ce n'est pas pour vous que cet ordre se donne, Et vous êtes en droit, quand vous venez chez moi, De n'y trouver jamais rien de fermé.

M. DIMANCHE.

Je croi ,

Monsieur, qu'il...

Les coquins! Yoyez, laisser attendre Monsieur Dimanche seul! Oh! je leur veux apprendre A connaître les gens.

> M. DIMANCHE. Cela n'est rien.

D. JUAN.

Comment!
Quand je suis dans ma chambre, oser effrontement
Dire à monsieur Dimanche, au meilleur...
N. DIMANGIE.

Sans colère, Monsieur; une autre fois ils craindront de le faire.

D. JUAN.

Jamais ils ne font autrement.
Ca, pour monsieur Dimanche un siège promptement.
M. DIMANCHE.

D. JUAN.

Je suis dans mon devoir.

Debout! Que je l'endure?

Non, vous serez assis 1.

J'étais venu...

Monsieur, je vous conjure...
D. JUAN.

Apportez. Je vous aime, et je vous vois d'un œil.... Otez-moi ce pliant, et donnez un fauteuil.

M. DIMANCHE.
Je n'ai garde, monsieur, de...

Dans quelques éditions de Molière on fait dire à D. Juan : « Je « veux que vous soyex assis contre moi. » C'est évidenment une incorrection typographique, et tont ce passage prouve qu'il faut lire « comme « moi. »

D. JUAN.

Je le dis encore,

Au point que je vous aime et que je vous honore, Je ne souffrirai point qu'on mette entre nous deux Aucune différence.

> M. DIMANCHE. Alı, monsieur!

> > D. JUAN.

Je le veux.

Allons, asseyez-vous

M. DIMANCHE.

Comme le temps empire...

Mettez-vous là.

M. DIMANCHE.
Monsieur, je n'ai qu'un mot à dire.

J'étais...

D. JUAN.

Mettez-vous là , vous dis je. M. DIMANCHE.

Je suis bien.

IIIAN.

Non, si vous n'êtes là, je n'écouterai rien.

M. DIMANCHE, s'asseyant dans un fauteuil.

C'est pour vous obéir. Sans le besoin extrême...

Parbleu! monsieur Dimanche, avouez-le vous même, Vous vous portez bien.

M. DIMANCHE.

Oul, mieux, depuis quelques mois,

Que je n'avais pas fait. Je suis...

D. JUAN.

Plus je vous vois,

Plus j'admire sur vous certain vif qui s'épanche. Quel teint!

M. DIMANCHE.
Je viens, monsieur...

D. JUAN.

Comment se porte-t-elle?

M. DIMANCHE,

Assez bien, Dieu merci.

Je viens vous...

D. HEAN

Du ménage elle a tout le souci C'est une brave femme.

M. DIMANGHE. Elle est votre servante.

J'étais...

D. JUAN

Elle a bien lieu d'avoir l'âme contente. Que ses enfants sont beaux! La petite Louison, Hé?

M, DIMANCHE.

C'est l'enfant gâté, monsieur, de la maison. Je...

D. JUAN.

Rien n'est si joli.

M. DIMANCHE.

Monsieur, je... D. JUAN.

Que je l'aime! Et le petit Colin, est-il encor de meme?

Fait-il toujours grand bruit avecque son tambour?

M. DIMANCHE.

Oui, monsieur; on en est étourdi tout le jour.

Je venais...
D. JUAN.

Et Brusquet, est-ce à son ordinaire? L'aimable petit chien pour ne pouvoir se taire! Mord-il toujours les gens aux jambes?

M. DIMANCRE.

A ravir.

C'est pis que ce n'était; nous n'en saurions chevir

Et quand il ne voit pas notre petite fille...

D. JUAN.

Je prends tant d'intérêt à toute la famille , Qu'on doit peu s'étonner si je m'informe ainsi De tout l'un après l'autre.

M. DIMANCHE.

Oh! je vous compte aussi Parmi ceux qui nous fout...

1 Venir à chef, venir à bout de quelque chose.

D. JUAN.

Allons donc, je vous prie, Touchez, monsieur Dimanche.

M. DIMANGRE.

Alt

B. JUAN.

M'aimez-vous un pen? Là.

Mais, sans raillerie,

W. DIMANCHE

Très-humble serviteur

D. JUAN,

Parbleu! je suis à vous anssi de tout mon cœur.

M. DIMANCHE,

Vous me rendez confus. Je...

D. JUAN.

Pour votre service

Il n'est rien qu'avec joie en tout temps je ne fisse.

C'est trop d'honneur pour moi; mais, monsieur, s'il vous platt, Je viens pour...

D. JUAN.

Et cela , sans aucun intérêt ;

M. DIMANCHE.

Je n'ai point mérité cette grâce.

D. JUAN.
Servir mes amís n'a rien qui m'embarrasse.
M. DIMANCHE.

Si vous...

Crovez-le.

Mais.

D. JUAN, se levant,

Monsieur Dimanche, ho cà, de bonne foi, Vous n'avez point diné; d'înez avecque moi. Vous voilà tout porté.

M. DIMANCHE.

Non, monsieur, une affaire Me rappelle chez nons, et m'y rend nécessaire.

Vite, aflons, ma calèche.

D. JUAN. e. M. DIMANCHE.

Ah! c'est trop de moitié.

D. HIAN.

Dépêchous,

M. DIMANCHE.

Non, monsieur.

D. JUAN.
 Vous n'irez point à pié.

M. DIMANCHE.
Monsieur, i'v vais touiours.

D. JUAN.

D. JUAN.

La résistance est vaine.

Vous m'êtes venu voir, je veux qu'on vous remène.

J'avais là...

D. JUAN.

Tenez-moi pour votre serviteur.

Je voulais...

D. JUAN.

Je le suis, et votre débiteur.

Ah! monsieur!

M. DIMANCHE.

Je n'en fais un secret à personne; Et de ce que je dois j'ai la mémoire bonne.

Si vous me...

M. DIMANCHE.

Voulez-vous que je descende en bas,

Que je vous reconduise?

M. DIMANCHE.
Ah! je ne le vaux pas.

Mais...

D. JUAN.

Embrassez-moi donc; c'est d'une amitié pure Qu'une seconde fois ici je vous conjure D'être persuadé qu'envers et contre tous

Il n'est rien qu'au besoin je ne fisse pour vous '.

(D. Juan se retire.)

i Cette scène est un chef-d'œuvre de comique qui n'a point vicilit; eile est toujours neuve, et les mœurs qu'elle peint sont encore dans toute leur force, si ce n'est peut-être que les débiteurs ne font pas anjourd'hui tant de politesse à leurs -éraniers. (ĈKOSFROX.)

SGANABELLE, reconduisant M. Dimanche. Vous avez en monsieur un ami véritable,

Un...

M. DINANCHE.

De civilités il est vrai qu'il m'accable; Et j'en suis si confus, que je ne sais comment Lui nouvoir demander ce qu'il me doit.

SGANARELLE.

Vraiment,

Quand on parie de vous , il ne faut que l'entendre! Comme lui tous ses gens ont pour vous le cœur tendre; Et pour vous le montrer, al: 1 que ne vous vient-on Donner quelque nasarde, ou des coups de bâton! Yous verriez de quel air.

M. DIMANCHE.

Je le crois, Sganarelle. Mais, pour lui, mille écus sont une bagatelle; Et deux mots dits par vous...

SCANARELLE.

Allez, ne craignez rien;

Vous en dût-il vingt mille, il vous les patrait bien.

M. DIMANCHE.

Mais vous, vous me devez aussi, pour votre compte...

SGANABELLE.

Fi! parler de cela! N'avez-vous point de honte?

M. DIMANCHE.

Comment?

SGANARELLE.

Ne sais-je pas que je vous dois?

0118...

SCANARELLE.

Allez, monsieur Dimanche, on vous attend chez vous.

M. DIMANCHE.

Mais mon argent?

SGANARELLE.

Eli bien, je dois : qui doit s'oblige.

M. DIMANCHE.

SGANARELLE.

Ah!

M. DIMANCHE.

l'entends...

SGANABELLE.

Bon! M. DIMANCHE. Mais...

SGANABELLE.

M. DIMANCHE.

Fi!

SCANARELLE. SCÈNE VI.

D. JUAN, SGANARELLE, ELVIRE.

SCANARELLE. Nous en voila défaits.

D. JUAN.

Et fort civilement.

A-t-il lieu de s'en plaindre? SCANABELLE.

Il aurait tort. Comment!

N'ai-je pas...

B. JUAN. SGANARELLE. Ceux qui font les fautes, qu'ils les boivent. Est-ce aux gens comme vous à payer ce qu'ils doivent?

D. JUAN. Qu'on sache si bientôt le diner sera prèt. (A Elvire qu'il voit entrer.)

Quoi! vous encor, madame! En deux mots, s'il vous platt, J'ai hâte...

ELVIRE.

Dans l'ennui dont mon ame est atteinte, Vous craignez ma douleur; mais perdez cette crainte. Je ne viens pas ici pleine de ce courroux Que je n'ai que trop fait éclater devant vous. Par un premier hymen une autre vous possède; On m'a tout éclairci : c'est un mal sans remède ; Et je me ferais tort de vouloir disputer

Ce que contre les lois je ne puis emporter. J'ai sans doute à rougir, malgré mon innocence, D'avoir cru mon amour avec tant d'imprudence, Qu'en vous donnant la main j'ai reçu votre foi, Sans voir si vous étiez en pouvoir d'être à moi. Ce dessein avait beau me sembler téméraire. Je cherchais le secret par la crainte d'un frère; Et le tendre penchant qui me fit tout oser, Sur vos serments trompeurs servit à m'abuser. Le crime est pour vous seul , puisque , enfin éclaircie, Je songe à satisfaire à ma gloire noircie, Et que, ne vous pouvant conserver pour époux. J'éteins la folle ardeur qui m'attachait à vous. Non qu'un juste remords l'étouffe dans mon âme Jusques à n'y laisser aucun reste de flamme : Mais ce reste n'est plus qu'un amour épuré; C'est un feu dont pour vous mon cœur est éclairé, Un feu purgé de tout, une sainte tendresse, Qu'au commerce des sens nul désir n'intéresse, Qui n'agit que pour vous.

SGANARELLE.

Ah!

D. JUAN. Tu pleures, je croi:

Ton cœur est attendri.

Monsieur, pardonnez-moi.

C'est ce parfait amour qui m'eugage à vous dire cq qu'aujourd'hui le ciel pour votre bien m'inspire, Le ciel, dout la bonté cherche à vous secourir, Prêt à choir dans l'abine où je vous vois courir. Oui, don Juan, je sais par quel amas de crimes Vos peines, qu'il résout, lui semblent légitimes; Et je viens de sa part vous dire que pour vous Sa clémence a fait place à son juste courrous; Que, jas de vous attendre, il itent la foudre prête Qui, depuis si longtemps, menace votre tête; Qu'il est encore en vous, par un prompt repentir, De trouver les moyens de vous en garantir; Et que, pour éviter un malheur si funeste, Ce jour, ce jour pent-être est le sent qui vons reste.

Monsieur!

ELVIRE.

Pour noi, qui sors de mon avenglement, Je n'ai plus à la terre aucun attachement : Ma retraite est conclue; et c'est là que saus cesse Mes larmes tacheront d'effacer ma faiblesse. Heureuse si je puis, par mon austérité, Obtenir le pardon de ma crédulité! Mais dans cette refratle, oi 70 nn meurt à soi-mène, l'aurais, je vous l'avoue, une douleur extrême Qu'un bonme à qui j'ai cru pouvoir innocemment De mes plus tendres, vœux donner l'empressement, Devint, par un revers aux méchants redoutable, Des vengeances du ciel l'exemple épouvantable.

Monsieur, encore un coup...

ELVIRE.

De grace, accordez-moi
Ce que doit mériter l'état ob je me voi.
Votre salut fait seul mes plus fortes alarmes:
Ne le réfusez point à mes voux, à mes larmes;
Et, si votre intérêt ne vous saurait toucher,
Au crime, en ma faveur, daignez vous arracher,
Et m'épargner l'ennni d'avoir pour vous à craindre
Le coarroux que jamais le ciel ne laisse éteindre.

La pauvre femme!

ELVIRE.

Enflu, si le faux nom d'époix M'a fait tout, oublier pour virer tout à vous; Si je vous ai fait voir la plus forte tendresse, Qui Jamais d'un cœur noble aif été la mattresse, Tout le prix que J'en veux, çest de vous voir songer An bonheur que pour vous je tâche à ménager.

Cœur de tigre!

ELVIRE.

Voyez que tout est périssable; Examinez la peine infaillible au compable;

Et de votre salut faites-vous une loi. Ou pour l'amour de vous, ou pour l'amour de moi. C'est à ce but qu'il faut que tous vos désirs tendent. Et ce que de nouveau mes larmes vous demandent. Si ces larmes sont peu, j'ose vous en presser Par tout ce qui jamais vous put intéresser. Après cette prière, adjeu, je me retire. Songez à vous : c'est tout ce que l'avais à dire. D. JUAN.

J'ai fort prêté l'oreille à ce pieux discours. Madame; avecque moi demeurez quelques jours : Peut-être, en me parlant, vous me toucherez l'ame.

Demeurer avec vous, n'étant point votre femme! Je vous ai découvert de grandes vérités. Don Juan, craignez tout, si vous n'en profitez,

### SCÈNE VII.

D. JUAN, SGANARELLE, SUITE. SCANABELLE.

La laister partir sans...

D. JUAN.

Sais-tu bien, Sganarelle, Que mon cœur s'est encor presque senti pour elle? Ses larmes, son chagrin, sa résolution. Tout cela m'a fait nattre un peu d'émotion: Dans son air languissant je l'ai trouvée aimablé.

SCANARELLE. Et tout ce qu'elle a dit n'a point été capabl D. JUAN. Vite, à diner.

Fort bien.

SCANARELLE. D. JUAN. Pourquoi me regarder? Va, va, je vais bientôt songer à m'amender.

SCANABELLE. Ma foi! n'en riez point; rien n'est si nécessaire Que de se convertir.

D. JUAN.

C'est ce que je veux faire. Encor vingt ou trente ans des plaisirs les plus doux, Toujours en joie ; et puis nous penserons à nous. SCANARELLE.

Voilà des libertins l'ordinaire langage ; Mais la mort...

> D. JUAN. Hem?

> > SCANARELLE.

Qu'on serve. Ah! bon! monsleur, courage!
Grande chère, tandis que nous nous portons bien.
(Il prend un morceau dans un des plats qu'on apporte, et le met
dans un bouche.)

D. JUAN. Quelle enflure est-ce là? Parle, dis, qu'as-tu?

SGANARELLE.

D. JUAN.

Attends, montre. Sa joue est toute contrefaite: C'est une fluxion; qu'on cherche une lancette. Le paurre garçon! Vité: il le faut seçourir. Si cet abcès rentrait, il en pourrait mourir. Qu'on le perce; il est mûr. Ah! coquin que vous étes, Yous osez donc...

SGANARELLE.

Ma foi, sans chercher de défaites,

Je voulais voir, monsieur, si votre cuisinier N'avait point trop poivré ce ragoût : le dernier L'était en diable; aussi vous n'en mangeâtes guère. D. JUAN.

Puisque la faim te presse, il faut la satisfaire. Fais-toi donner un siège, et mange avecque moi; Aussi bien, cela fait, j'aurai besoin de toi. Mets-toi là.

SGANABELLE, prenant un siège. Volontiers; j'y tiendral bien ma place. D. JUAN.

Mange donc.

SGANARELLE.

Vous serez content. De votre grace,

Vous m'avez fait partir sans déjeuner; ainsi

J'ai l'appétit, monsieur, bien ouvert, Dieu merci.

Je le vois.

#### SGANARELLE.

Quand j'ai faim, je mange comme trente. Tâtez-moi de cela, la sauce est excellênte. Si j'avais ce chapon, je le menerais loin.

(à la Violette qui lui vent donner une assiette blanche.)
Tout doux, petit compère, il n'en est pas besoin;
Rengalnez. Vertubleu! pour lever les assiettes,
Vous êtes bien soigneux d'en présenter de nettes
Et vous, monsieur Picard, trève de compliment
Je n'ai point encor soif.

D. JUAN. Va, dine posément.

C'est bien dit.

SCANARELLE. D. JUAN.

Chante-moi quelque chanson à boire.

Bientôt, monsieur; laissons travailler la mâchoire. Quand j'aurai dit trois mots à chacun de ces plats... Qui diable frappe ainsi?

D. JUAN, à un laquais.
Dis que je n'y suis pas:
SGANABELLE.

Attendez, j'aime mieux l'aller dire moi-même. Ah, monsieur!

D. JUAN.

D'où te vient cette frayeur extrême? SGANARELLE, baissant la tête.

C'est le...

Quoi? D. JUAN.

SGANARELLE.

Je suis mort.

D. JUAN.

Veux-tu pas t'expliquer?

SGANARELLE. \*

Du faiseur de... Tantôt vous pensiez vous moquer :

Avancez, il est là ; c'est lui qui vous demande.

D. JUAN.

Allons le recevoir.

SGANARELLE. Si j'y vais, qu'on me pende.

D. JUAN. Quoi! d'un rien ton courage est sitôt abattu!

Ah! pauvre Sganarelle, où te cacheras tu?

### SCÈNE VIII.

D. JUAN, LA STATUE DU COMMANDEUR, SGANA-RELLE, suite.

D. JUAN.

Une chaise, un couvert. Je te suis redevable ( à Sganarelle. )

D'être si ponctuel. Viens te remettre à table. SCANARELLE,

J'ai mangé comme un chancre, et je n'ai plus de faim.

D. JUAN, au commandeur.
Si de l'avoir ici j'eusse été plus certain,
Un repas mieux réglé 'aurait marqué mon zèle.
A boire. A ta santé, commandeur. Sganarelle,
Je te la porte. Allons, qu'on lul donne du vin.
Bois.

SCANARELLE

Je ne bois jamais quand il est si matin.

D. JUAN.

Chante; le commandeur te voudra bien entendre.

Je suis trop enrhumé.

Laisse-le s'en défendre.

C'en est assez, je suis content de ton repas. Le temps fuit, la mort vient, et tu n'y penses pasp. JUAN.

Ces avertissements me sont peu nécessaires.

Chantons ; une autre fois nous parlerons d'affaires.

LA STATUE.

Pent-être une autre fois tu le voudras trop tard :

### ACTE V, SCÈNE I.

Mais, puisque tu veux bien en courir le hasard, Dans mon tombeau, ce soir, à souper jè l'engage. Promets-moi d'y venir; auras-tu ce conrage?

D. JUAN. Oni; Sganarelle et mol, nons irons.

SGANABELLE.
Moi! non pas.

Poltron!

B. JUAN.

Jamais par jour je ne fais qu'un repas.

Adieu.

D. JUAN.

Jusqu'à ce soir.

LA STATUE. Je t'attends.

> SGANARELLE. Misérable!

Où me veut-il mener?

J'irai , fut-ce le diable. Je veux voir comme on est régalé chez les morts.

SGANARELLE.
Pour cent coups de bâton que n'en suis-je dehors!

## ACTE CINQUIÈME.

## SCENE PREMIERE.

D. LOUIS, D. JUAN, SGANARELLE.

Ne m'abusez-vous point? et serait-il possible Que votre cœur, ce cœur si longtemps inflexible, Si longtemps a aveugle au crime abandomé, Eût rompu les liens dont il fut enchaîné? Qu'un pareil changement me va canser de joie: Mais, encore me fois, fait-il que je le crote? Et se peut-il qu'enfin le ciel m'ait accordé Ce qu'avec tant d'ardeur j'ai toujours demandé? D. JUAN.

Oui, monsieur; ce retour dont j'étais si peu digne Nous est de ses bontés un témoignage insigne. Je ne suis plus ce fils dont les lâches désirs N'eurent pour seul objet que d'infâmes plaisirs ; Le ciel, dont la clémence est pour moi sans seconde, M'a fait voir tout à coup les vains abus du monde ; Tout à coup de sa voix l'attrait victorieux A pénétré mon âme et dessillé mes yeux ; Et je vois, par l'effet dont sa grace est suivie. Avec autant d'horreur les taches de ma vie, Que j'eus d'emportement pour tout ce que mes sens Trouvaient à me flatter d'appas éblouissants. Quand j'ose rappeler l'excès abominable Des désordres honteux dont je me sens coupable, Je frémis, et m'étonne, en m'y voyant courir, Comme le ciel a pu si longtemps me souffrir; Comme cent et cent fois il n'a pas sur ma tête Lancé l'affreux carreau qu'aux méchants il apprête. L'amour, qui tint pour moi son courroux suspendu, M'apprend à ses bontés quel sacrifice est dù. Il l'attend, et ne veut que ce cour infidèle, Ce cour jusqu'à ce jour à ses ordres rebelle. Enfin , et vos soupirs l'ont sans donte obtenu . De mes égarements me voilà revenu. Plus de remise. Il faut qu'aux yenx de tout le monde A mes folles erreurs mon repentir réponde; Que l'efface, en changeant mes criminels désirs, L'empressement fatal que j'eus pour les plaisirs. Et tache à réparer , par une ardeur égale . Ce que mes passions ont causé de scandale. C'est à quoi tous mes vœux aujourd'hui sont portés ; Et je devrai beaucoup, monsieur, à vos bontés. Si, dans le changement où ce retour m'engage... Vous me daignez choisir quelque saint personnage Qui, me servant de guide, ait soin de me montrer A bien suivre la route où je m'en vais entrer.

D. LOUIS.

Ah! qu'aisément un fils trouve le cœur d'un père

Prêt, au moindre rembrds, à calmer sa colère !!

Quels que soient les chagrins que par vous j'ài reçus, 
Yous vous en repentez, je ne m'en souviens plus.

Tout vous porte à gagner cette grande victoire:
L'initérét du salut, celui de votre gloire.

Combattez, et surtout ne vous relachez pas.

Mais, dans cette campagne, oh s'adressent vos pas?

J'ai sorti de la ville exprès pour une affaire

Oh dès hier ma présence était fort nécessaire,

Et j'ai voulu marcher un moment au retour;

Mon carrosse m'attend à ce premier détour :

Venez.

D. JUAN.

Non; aujourd'hui soufferz-moi l'avantage D'un peu de sollitude au prochain ermitage. C'est là que, retire, join du monde et du bruit, Pour m'offrir mieux au ciel, je veux passer la nuit. Ma peine; p finia. Tout ce qui m'es peut faire Dans ce détachement qui m'est si nécessaire, C'est que, pour mes plaisire, je me suis fait prêter Des sommes que je suis hors d'état d'acquitter. Faute de rendre, il est des gens qui me maudissent, Qui font...

D. LOUIS.

Que là-dessus vos scrupules finissent. Je pairai tout, mon fils, et prétends de mon bien Vous donner...

D. JUAN.

Ah! pour moi je ne demande rien:
Pourvu que par mes pleurs mes fautes réparées...

D. LOUIS.

O consolations! doucturs insapérées! Tous mes voux soit enfin heureusement remplis; Grace aux bontés du ciel, J'ai retrouvé mon nis; Il se read à la voix qui vers lui le rappelle. Je cours à voire mère en portre la nouvelle. Adéus, prenez courage; et, si vous persistez, M'attendez plus que joie et que prospérités.

<sup>·</sup> Térence a dit :

Pro percuto magno paulum supplici est satis patri.

### SCÈNE II.

#### D. JUAN, SGANARELLE.

SGANARELLE, en pleurant.

Monsieur.

D. JUAN.

Qu'est-ce?

SGANARELLE.

Ah!

D. JUAN.

Comment! tu pleures?

C'est de joie

De vous voir embrasser enfin la bonne voie ; Jamais encor, je crois, je n'en ai tant senti. Al, quel plaisir ce m'est de vous voir converti! Le ciel a bien pour vous exaucé mon envie. Franchement, vous meniez une diable de vie. Mais à tout péché grâce ; il n'en faut plus parier. L'ermitage est-il ioin où vous voulez aller?

Hé?

SGANABELLE.

Serait-de là-bas vers cet endroit sauvage?

Peste soit du benêt avec son ermitage! SGANABELLE.

Pourquoi? Frère Pacôme est un homme de bien; Et je crois qu'avec lui vous ne perdriez rien.

D. JUAN.

Parbleu! tu me ravis! Quoi! tu me crois sincère
Dans un conte forgé pour attraper mon père!

SGANARELLE.

Comment! vous ne... Monsieur, c'est... Où donc allons-nous?

D. JUAN.

La helle de tantôt m'a donné rendez-vous. Voici l'henre, et j'y vais ; c'est là mon ermitage.

La retraite sera méritoire. Ah! j'enrage.

D. JUAN.

Elle est jolie, oui.

SGANABELLE.
Mais l'aller chercher si loin?

D. JUAN.
Elle m'a touché l'âme : et s'il était besoin .

Pour ne la manquer pas, j'irais jusques à Rome.

Belle conversion! All quel homme! quel homme!

Yous l'attendrez en vain , elle ne viendra pas.

Je crois qu'elle viendra, moi.

Tant pis.

En tout cas,
Ma peine au rendez-vous ne sera point perdue :
C'est où du commandeur on a mis la statue;
Il nous a conviés à souper : on verra
Comment, s'il nous recoit, il s'en acquittera.

SGANARELLE. Souper avec un mort tué par vous?

D. JUAN.

N'importe;
J'ai promis : sur la peur ma promesse l'emporte.
SCANARELLE.

Et si la belle vient, et se laisse emmener?

D. JUAN.

Oh 1 ma foi, la statue ira se promener : Je préfère à tout mort une jeune vivante. SCANARELLE.

Mais voir une statue et mouvante et parlante, N'est-ce pas...

D. JUAN.

Il est vrai, c'est quedque close; en vain
Je ferais Il-dessus un jugement certain :
Pour ne s'y point méprendre, il en faut voir la suite.
Cependant, si j'ai feint de changer de conduite,
Si j'ai dit que j'allais me déchirer le cœur,
D'une vie exemplaire embrasser la rigueur,
C'est un pur straigeme, un ressort nécessaire,
CORNELLE. — T. 11.

66

Par où ma politique, éblouissant mon père, Me va mettre à couvert de divers embarras Dont, sans lui, mes amis ne me tieraeint pas. Si l'on m'en inquiète, il obtiendra ma grâce. Tu vois comme déjà ma première grimace L'a porté de lui-même à se vouloir charger Des dettes dont par lui je me vais dégager.

Mais, n'étant point dévot, par quelle effronterie De la dévotion faire une momerie?

D. JUAN.

Il est des gens de bien, et vraiment vertueux; Tout méchant que je suis, j'ai du respect pour eux : Mais si l'on n'en peut trop élever les mérites, Parmi ces gens de bien il est mille hypocrites Qui ne se contrelont que pour en profiter; Et pour mes intérêts je veux les imiter. SANAMELLE.

Ah quel homme! quel homme!

D. JUAN.
 Il n'est rien si commode,

Vois-tu. L'hypocrisie est un vice à la mode : Et quand de ses couleurs un vice est revêtu. Sous l'appui de la mode, il passe pour vertu. Sur tout ce qu'à jouer il est de personnages. Celui d'homme de bien a de grands avantages : C'est un art grimacier dont les détours flatteurs Cachent sous un beau voile un amas d'imposteurs. On a beau découvrir que ce n'est qu'un faux zèle, L'imposture est recue, on ne peut rien contre elle; La censure voudrait v mordre vainement. Contre tout autre vice on parle hautement, Chacun a liberté d'en faire voir le piége : Mais, pour l'hypocrisie, elle a son privilége, Qui, sous le masque adroit d'un visage emprunté Lui fait tout entreprendre avec impunité. Flattant ceux du parti plus qu'aucun redoutable, On se fait d'un grand corps le membre inséparable : C'est alors qu'on est sûr de ne succomber pas. Quiconque en blesse l'un , les a tous sur les bras ; Et ceux même qu'on sait que le ciel seul occupe,

Des singes de leurs mœurs sont l'ordinaire dupe : A quoi que leur malice ait pu se dispenser, Leur appui leur est sûr, s'ils l'ont vu grimacer. Ah! combien i'en connais qui, par ce stratagème, Après avoir vécu dans un désordre extrême, S'armant du bouclier de la religion. Ont r'habillé sans bruit leur dépravation. Et pris droit, au milieu de tout ce que nous sommes, D'être sous ce manteau les plus méchants des hommes! On a beau les connaître et savoir ce qu'ils sont. Trouver lieu de scandale aux intrigues qu'ils ont, Toujours même crédit : un maintien doux , honnête , Quelques roulements d'veux, des baissements de tête. Trois ou quatre soupirs mélés dans un discours. Sont, pour tout rajuster, d'un merveilleux secours 1. C'est sous un tel abri qu'assurant mes affaires . Je veux de mes censeurs duper les plus sévères : Je ne quitterai point mes pratiques d'amour, J'aurai soin seulement d'éviter le grand jour, Et saurai, ne voyant en public que des prudes. Garder à petit bruit mes douces habitudes. Si je suis découvert dans mes plaisirs secrets, Tout le corps en chaleur prendra mes intérêts : Et, saus me remuer, je verrai la cabale Me mettre hautement à couvert du scandale. C'est là le vrai moven d'oser impunément Permettre à mes désirs un plein emportement : Des actions d'autrui je ferai le critique, Médirai saintement, et, d'un ton pacifique Applaudissant à tout ce qui sera blamé. Ne croirai que moi seul digne d'être estime. S'il faut que d'intéret quelque affaire se passe , Fût-ce veuve, orphelin, point d'accord, point de grâce;

Cette peinture de l'hypocrisie utilitai pour nous donner une idée, de la faillié de la licent prosifiques de l'homona Cornellie. Se ver n'étent rien à la proce energique de Mollère; lis rédéchissent tout, excepté poul-tire cette pensée à lincirement es princée per l'autour du 7ar-tu/e, et que le trainacteur a sans doute eraint d'Affaiblir en la plant au loug de la rimer L'hypocrisie et un viee privilegié, qui, de sa main-ferme la bouche à tout le monde, et jouit en repas d'une impunité souveraine.

Et, pour peu qu'on me choque, ardent à me venger, Jamais rien au pardon ne pourra m'obliger. J'aurai tout doucement le zèle charitable De nourrir une haine irréconciliable : Et quand on me viendra porter à la douceur, Des intérêts du ciel jeserai le vengeur : Le prenant pour garant du soin de sa querelle, J'appuierai de mon cœur la mailec infidèle; Et, selon qu'on m'aura plus ou moins respecté, Je d'amnerai les gens de mon autorité. C'est ainsi que l'on peut, dans le siècle où nous sommes, Profiler sagement des faiblesses des hommes, Et qu'un esprit bien fait, s'il craint les mécontents, Se doit accommoder aux vices de son temps.

Qu'entends-je? C'en est fait, monsieur, et je le quitte; Il ne vous manquait plus que vous faire hypocrite : Vous êtes de tout point achevé, je le voi. Assommez-moi de coups, percez-moi, tuez-moi, Il faut que je vous parle, il faut que je vous dise : « Tant va la cruche à l'eau, qu'enfin elle se brise. » Et, comme dit fort bien en moindre ou pareil cas Un auteur renommé que je ne connais pas, Un oiseau sur la branche est proprement l'exemple De l'homme qu'en pécheur ici-bas ie contemple. La branche est attachée à l'arbre, qui produit, Selon qu'il est planté, de bon ou mauvais fruit. Le fruit, s'il est mauvais, nuit plus qu'il ne profite; Ce qui nuit vers la mort nous fait aller plus vite : La mort est une loi d'un usage important; Oui peut vivre sans loi vit en brute; et partant Ramassez: ce sont là preuves indubitables Qui font que vous irez, monsieur, à tous les diables. D. JUAN.

Le beau raisonnement!

SCANARLIE.

Ne vous rendez donc pas;
Soyez damné tout seul, car, pour moi, je suis las...

D. JUAN, apercevant Léonor.

N'avais-je pas raison? Regarde, Sganarelle; Vieut-on au rendez-gonge.

### SCÉNE III.

D. JUAN, LÉONOR, PASCALE, SGANARELLE.

D. JUAN.

Que de joie! Aln! ma belle, Vous voilà! Je tremblais que, par quelque embarras, Vous ne pussiez sortir.

LÉONOR.

Oh! point. Mais n'est-ce pas

Monsieur le médecin que je vois là?

D. JUAN.

Lini-nême.
Il a pris cet habit , mais c'est par stratagème,
Pour certain langoureux chez qui je l'ai mené,
Contre les médecins de tout temps déchainé :
Il n'en vent voir aucun; et monsieur, sans rien dire,
A reconnu son mal, dout il ne diti que rire.
Certaine herbe déjà l'a fort diminué.
Certaine herbe déjà l'a fort diminué.

Ma tante a pris sa poudre.

SGANARELLE, gravement, à Léonor. A-t-elle éternué?

Je ne sais; car soudain, sans vouloir voir personne, Elle s'est mise au lit.

SGANARELLE.

La chaleur est fort bonne Pour ces sortes de maux.

> LÉONOR. Oh! le crois bien cela.

D. JUAN.

Et qui donc avec vous nous amenez-vous là?

C'est ma nourrice. Ali! si vous saviez, elle m'aime...
B. JUAN.

Vous avez fort bien fait, et ma joie est extrême Que, quand je vous épouse, elle soit caution... PASCALE.

Vous faites là, monsieur, une bonne action. Pour entrer au couvent, la panyre créature

46.\*

Tous les jours de soufflets avait pleine mesure; C'était pitié...

D. JUAN.

Bientôt, Dieu merci, la voilà Exempte, en m'épousant, de tous ces chagrins-là. Léonon.

Monsieur...

D. JUAN.

C'est à mes yeux la plus aimable fille...

Jamais vous n'en pouviez prendre une plus gentille, Qui vous pût mieux... Enfin, traitez-la doucement, Vous en aurez, monsieur, bien du contentement.

D. JUAN.

Je le crois. Mais allons , sans tarder davantage , Dresser tout ce qu'il faut pour notre mariage : Je veux le faire en forme , et qu'il n'y manque rien.

Eh! vous n'y perdrez pas ; ma fille a de bon bien. Quand son père mourut , il avait des pistoles Plus gros...

D. JUAN.

Ne perdons point le temps à des paroles. Allons, venez, ma belle. All ! que j'ai de bonheur! Vous allez être à moi.

LÉONOR.

Ce m'est beaucoup d'honneursganarelle, bas, à Pascale. Il cherche à la duper; gardez qu'il ne l'emmène.

PASCALE.

Comment?

C'est un fourbe.

SGANARELLE, bas.

A plus d'une douzaine...

(haut, se voyant observé par D. Juan.) Ah l'Rhonnête hommel Allez, votre fille aujourd'hui Aurait eu beau chercher pour trouver mieux que luiil a de l'amitié... Croyez-moi, qu'une femme Sera la bien... Et puis il la fera grand'dame.

ra la bien... Et puis il la lera grand dans b. Juan , à Léonor.

Ne nous arrêtons point, ma belle; j'avrais peur

Que quelqu'un ne survint.

SCANARELLE, bas à Pascale.

C'est le plus grand trompeur,..

PASCALE, à D. Juan.

Où donc nous menez-vous?

D. JUAN.

Tout droit chez un notaire.

PASCALE.

Non, monsieur; dans le bourg il serait nécessaire D'aller chez sa cousine, afin qu'étant témoin De votre foi donnée...

D. JUAN.

Il n'en est pas besoin ;

Monsieur le médecin, et vous, devez suffire. Léonos, à Pascale.

Sommes-nous pas d'accord?

D. JUAN.

Ii ne faut plus qu'écrire.

Quand ils auront signé tous deux avecque nous, C'est comme si...

PASCALE.

Non, non, sa cousine y doit être. SGANARELLE, bas à Pascale.

Fort bien.

LÉONOR.

D. JUAN.

Quelque amitié qu'elle m'ait fait parattre, Si chez elle il n'est pas nécessaire d'aller, Ne disons rien : peut-être elle voudrait parler.

Oui, quand on veut tenir une affaire secrète, Moins on a de témoins, plus la chose est bien faite.

PASCALE.

Mon Dieu! tout comme ailleurs, chez elle, sans éclat,
Les notaires du bourg dresseront le contrat.

SGANARELLE, Pourquoi vous défier? Monsieur a-t-il la mine

(bas, à Pascale.) D'être un fourbe? Voyez... Ferme, chez la cousine.

D. JUAN, à Léonor. Au hasard de l'entendre enfin nous quereller, Avançons. PASCALE, arrêtant Léonor. Ce n'est point par là qu'il faut aller.

Vous n'ètes pas encore où vous pensez, beau sire.

D. JUAN, à Léonor.

Doublons le pas ensemble : il faut la laisser dire.

### SCÈNE IV.

LA STATUE DU COMMANDEUR, D. JUAN, LÉONON PASCALE, SGANARELLE.

LA STATUE, prenant D. Juan par le bras.

Arrête, don Juan.

LÉONOR.

Ah l qu'est-ce que je voi? Sauvons-nous vite, hélas!

D. JUAN, tâchant à se défaire de la statue. Ma belle , attendez-moi ,

Je ne vous quitte point.

LA STATUE.

Encore un coup, demeure;

Tu résistes en vain.

sganarelle. Voici ma dernière heure;

C'en est fait.

D. JUAN , à la statue. Laisse-moi.

SGANARELLE.

Je suis à vos genoux, Madame la statue : ayez pitié de nous.

LA STATUE.

Je t'attendais ce soir à souper.

Je t'en quitte : ;

On me demande ailleurs.

Tu n'iras pas si vite;

L'arrêt en est donné; tu touches au moment Où le ciel va punir ton endurcissement. Tremble.

D. JUAN.

Tu me fais tort quand tu m'en crois capable :

Je ne sais ce que c'est que trembler.

SGANARELLE.

Détestable!

LA STATUE.

Je t'ai dit, dès tantôt, que tu ne songeais pas Que la mort chaque jour s'avançait à grands pas. An lieu d'y réfléchir, tu retournes au crime, Et t'ouvres à toute heure abime sur abime. Après avoir en vain si longtemps attendu, Le ciel se lasse: prends, voilà ce qui t'est dù.

(La statue embrasse D. Juan; et, un moment après, tous deux sont ahimés.')

D. JUAN.

Je brûle, et c'est trop tard que mon âme interdite...

Ciel!

SCANARELLE.

Il est englouti! je cours me rendre ermite. L'exemple est étonnant pour tous les scélérats : Malheur à qui le voit , et n'en profite pas!

FIN DU FESTIN DE PIERRE.

31444

\_

# TABLE.

| I                                                          | ages. |
|------------------------------------------------------------|-------|
| RODOGUNE, princesse des Parthes, tragédie                  | 4     |
| Examen de Rodogune                                         | . 79  |
| HÉRACLIUS, tragédie                                        |       |
| Examen d'Héraclius                                         | . 165 |
| DON SANCHE D'ARAGON, comédie héroïque                      | 177   |
| Examen de Don Sanche d'Aragon                              | . 236 |
| NICOMÈDE, tragédie                                         | . 241 |
| Examen de Nicomède                                         | . 314 |
| Serrorius, tragédie                                        | . 322 |
| OEUVRES CHOISIES DE THOMAS CORNEILLE.                      |       |
| Précis de l'événement sur lequel est fondée la tragédie de | 1     |
| Comte d'Essex.                                             | 402   |
| Le Comte d'Essex, tragédie                                 | . 405 |
| LE FESTIN DE PIERRE, comédie                               |       |
|                                                            |       |

FIN DE LA TABLE DU TUME SECOND.

N.º d' Invent:



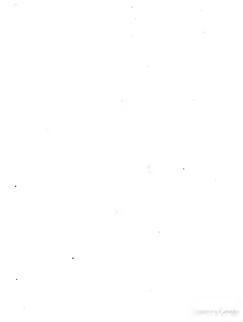

4 100

